

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

V1, 1859

Euplon 1

VLT. FR. TI

| • |    |
|---|----|
|   | •  |
| • |    |
|   | •  |
|   |    |
|   |    |
|   |    |
|   |    |
|   |    |
|   |    |
|   |    |
|   |    |
|   |    |
|   | •  |
|   | •  |
|   |    |
|   | ·. |

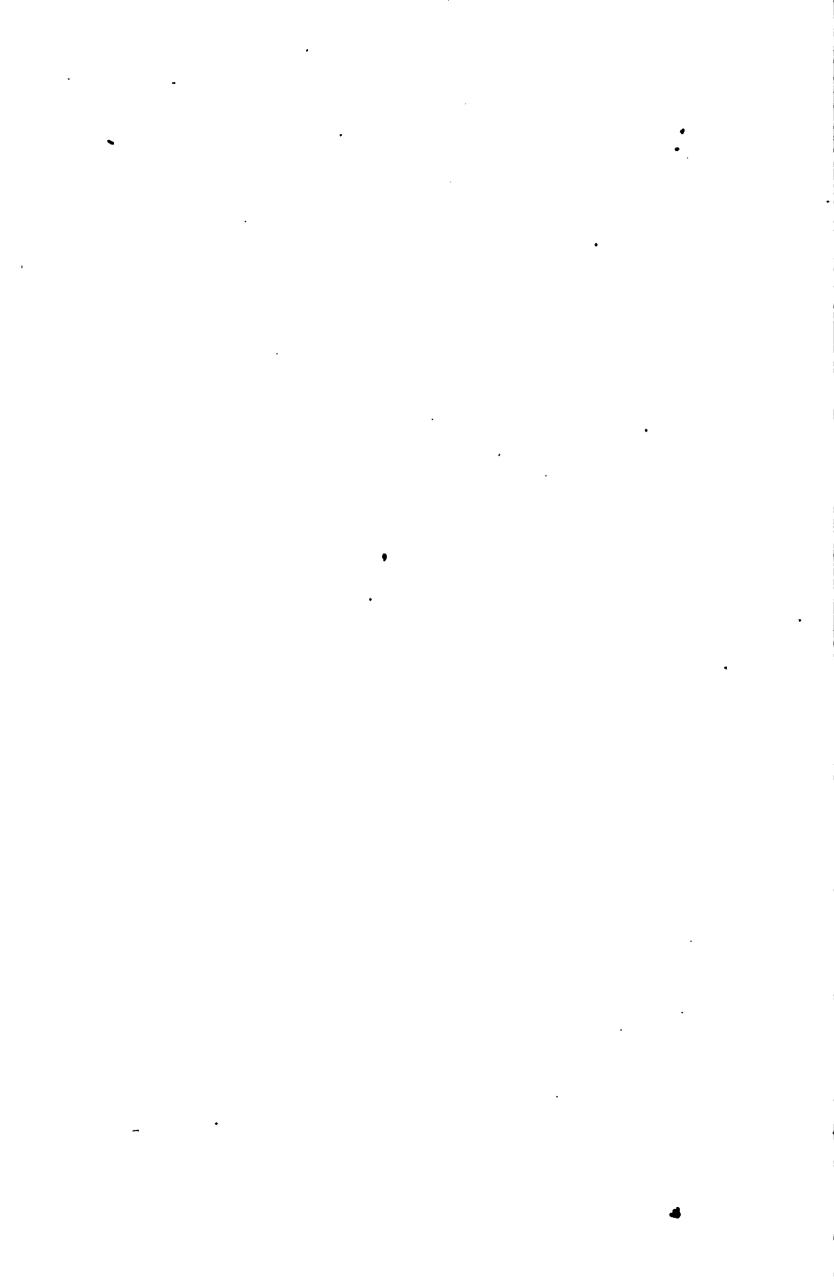

# ŒUVRES COMPLÈTES

# DE VOLTAIRE

PARIS. — IMPRIMERIE DE CH. LAHURE ET Cio ...
Rues de Fleurus, 9, et de l'Ouest, 21

# ŒUVRES COMPLÈTES

# DE VOLTAIRE

TOME SECOND

EDITION DE CH. LAHURE Imprimeur à Paris

## **PARIS**

LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET C'e RUE PIERRE-SARRAZIN, Nº 14

1859



# L'ÉCHANGE,

## OU QUAND EST-CE QU'ON ME MARIE?

COMEDIE EN TROIS ACTES ET EN PROSE.

(17341.)

#### PERSONNAGES DU PROLOGUE.

MADAME DU TOUR. VOLTAIRE.

#### PERSONNAGES DE LA COMÉDIE.

LE COMTE DE FATENVILLE.

LE CHEVALIER, frère du comte.

LE BARON DE LA CANARDIÈRE.

GOTTON, fille du baron.

MADAME MICHELLE, gouvernante de Gotton.

TRIGAUDIN, intrigant.

LE BAILLI.

MERLIN, valet du chevalier.

JÉRÔME,

COLIN,

Valets du baron.

MARTIN,

VALETS DE LA SUITE DU COMTE.

La scène se passe dans le village de La Canardière.

## PROLOGUE.

### MADAME DU TOUR, VOLTAIRE.

MADAME DU TOUR.

Non, je ne jouerai pas : le bel emploi vraiment!

La belle farce qu'on apprête!

Le plaisant divertissement

Pour le jour de Louis, pour cette auguste fête, Pour la fille des rois, pour le sang des héros. Pour le juge éclairé de nos meilleurs ouvrages, Vanté des beaux esprits, consulté par les sages,

Et pour la baronne de Sceaux!

1. Cette comédie sut représentée en 1734 chez la marquise de Circy, sous le sitre de Comte de Boursouffle, et à la Comédie italienne, en 1761, sous son véritable titre. (ED.)

1

VOLTAIRE.

Mais pour être baronne est-on si difficile?

Je sais que sa cour est l'asile

Du goût que les Français savaient jadis aimer;

Mais elle est le séjour de la douce indulgence.

On a vu son suffrage enseigner à la France

Ce que l'on devait estimer:

On la voit garder le silence, Et ne décider point alors qu'il faut blâmer.

MADAME DU TOUR.

Elle se taira donc, monsieur, à votre farce.

VOLTAIRE.

Eh! pourquoi, s'il vous plaît?

MADAME DU TOUR.

Oh! parce

Que l'on hait les mauvais plaisants.

VOLTAIRE.

Mais que voulez-vous donc pour vos amusements?

MADAME DU TOUR. Toute autre chose.

VOLTAIRE.

Eh quoi! des tragédies

Qui du théâtre anglais soient d'horribles copies?

MADAME DU TOUR.

Non, ce n'est pas ce qu'il nous faut; La pitié, non l'horreur, doit régner sur la scène. Des sauvages Anglais la triste Melpomène Prit pour théâtre un échafaud.

VOLTAIRE.

Aimez-vous mieux la sage et grave comédie Où l'on instruit toujours, où jamais on ne rit, Où Sénèque et Montaigne étalent leur esprit, Où le public enfin bat des mains et s'ennuie?

MADAME DU TOUR.

Non, j'aimerais mieux Arlequin Qu'un comique de cette espèce: Je ne puis souffrir la sagesse, Quand elle prêche en brodequin.

VOLTAIRE.

Oh! que voulez-vous donc?

MADAME DU TOUR.

De la simple nature,

Un ridicule fin, des portraits délicats,

De la noblesse sans enflure;

Point de moralités; une morale pure

Qui naisse du sujet, et ne se montre pas.

Je veux qu'on soit plaisant sans vouloir faire rire;

Qu'on ait un style aisé, gai, vif, et gracieux: Je veux enfin que vous sachiez écrire Comme on parle en ces lieux.

VOLTAIRE.

Je vous baise les mains; je renonce à vous plaire. Vous m'en demandez trop: je m'en tirerais mal; Allez vous adresser à madame de Staal:

Vous trouverez là votre affaire.

MADAME DU TOUR.

Oh! que je voudrais bien qu'elle nous eut donné Quelque bonne plaisanterie!

VOLTAIRE.

Je le voudrais aussi; j'étais déterminé A ne vous point lâcher ma vieille rapsodie, Indigne du séjour aux Grâces destiné.

MADAME DU TOUR.

Eh! qui l'a donc voulu?

VOLTAIRE.

Qui l'a voulu? Thérèse...

C'est une étrange femme : il faut, ne vous déplaise, Quitter tout dès qu'elle a parlé.

Dût-on être berné, sifflé,

Elle veut à la fois le bal et comédie, Jeu, toilette, opéra, promenade, soupé, Des pompons, des magots, de la géométrie. Son esprit en tout temps est de tout occupé;

Et, jugeant des autres par elle, Elle croit que pour plaire on n'a qu'à le vouloir; Que tous les arts, ornés d'une grâce nouvelle, De briller dans Anet se feront un devoir,

Dès que du Maine les appelle.

Passe pour les beaux-arts, ils sont faits pour ses yeux,

Mais non les farces insipides :

Gilles doit disparaître auprès des Euripides. Je conçois vos raisons, et vous m'ouvrez les yeux. On ne me jouera point.

MADAME DU TOUR.

Quoi! que voulez-vous dire?
On ne vous jouera point?... on vous jouera, morbleu!
Je vous trouve plaisant de vouloir nous prescrire
Vos volontés pour règle.... Oh! nous verrons beau jeu;
Nous verrons si pour rien j'aurai pris tant de peine,
Que d'apprendre un plat rôle, et de le répéter....

VOLTAIRE.

Mais....

MADAME DU TOUR.

Mais je crois qu'ici vous voulez disputer?

VOLTAIRE.

Vous-même m'avez dit qu'il fallait sur la scène Plus d'esprit, plus de sens, des mœurs, un meilleur ton.... Un ouvrage en un mot..

MADAME DU TOUR.

Oui, vous avez raison;

Mais je veux qu'on vous siffle, et j'en fais mon envie. Si vous n'êtes plaisant, vous serez plaisanté:

Et ce plaisir, en vérité,

Vaut celui de la comédie.

Allons, que l'on commence....

VOLTAIRE.

Oh! mais.... yous m'ayez dit....

MADAME DU TOUR.

J'aurai mon dit et mon dédit.

VOLTAIRE.

De berner un pauvre homme ayez plus de scrupule.

MADAME DU TOUR.

Vous voilà bien malade! Il faut servir les grands.

On amuse souvent plus par son ridicule

Que l'on ne plaît par ses talents.

VOLTAIRE.

Allons, soumettons-nous: la résistance est vaine. Il faut bien s'immoler pour les plaisirs d'Anet. Vous n'êtes dans ces lieux, messieurs, qu'une centaine: Vous me garderez le secret.

### ACTE PREMIER.

SCENE I. - LE CHEVALIER, MERLIN.

LE CHEVALIER. - Merlin!

MERLIN. - Monsieur?

LE CHEVALIER. — Connais-tu dans le monde entier un plus malheureux homme que ton maître?

MERLIN. — Oui, monsieur, j'en connais un plus malheureux, sans contredit.

LE CHEVALIER. - Eh! qui?

MERLIN. — Votre valet, monsieur, le pauvre Merlin.

LE CHEVALIER. — En connais-tu un plus fou?

MERLIN. — Oui, assurément.

LE CHEVALIER. — Eh! qui, bourreau? qui?

MERLIN. — Ce fou de Merlin, monsieur, qui sert un maître qui n'a pas le sou.

LE CHEVALIER. — Il faut que je sorte de cette malheureuse vie

MERLIN. - Vivez plutôt, monsieur, pour me payer mes gages.

LE CHEVALIER. — J'ai mangé tout mon bien au service du roi

MERLIN. — Dites au service de vos maîtresses, de vos fantaisies,

de vos folies. On ne mange jamais son bien en ne faisant que son

devoir. Qui dit ruiné dit prodigue; qui dit malheureux dit im
prudent; et la morale....

LE CHEVALIER. — Ah, coquin! tu abuses de ma patience et de ma misère: je te pardonne, parce que je suis pauvre; mais, si

ma fortune change, je t'assommerai.

MERLIN. - Mourez de faim, monsieur, mourez de faim.

LE CHEVALIER. — C'est bien à quoi il faut nous résoudre tous deux, si mon marousle de frère aîné, le comte de Fatenville, n'arrive pas aujourd'hui dans ce maudit village où je l'attends. O ciel! faut-il que cet homme-là ait soixante mille livres de rente pour être venu au monde une année avant moi! Ah! ce sont les aînés qui ont fait les lois; les cadets n'ont pas été consultés, je le vois bien.

MERLIN. — Eh! monsieur, si vous aviez eu les soixante mille livres de rente, vous les auriez déjà mangées, et vous n'auriez plus de ressource; mais M. le comte de Fatenville aura pitié de vous; il vient ici pour épouser la fille du baron, qui aura cinq cent mille francs de biens: vous aurez un petit présent de noces.

LE CHEVALIER. — Épouser encore cinq cent mille francs, et le tout parce qu'on est aîné; et moi être réduit à attendre ici de ses bontés ce que je devrais ne tenir que de la nature! demander quelque chose à son frère aîné, c'est là le comble des disgrâces.

MERLIN. — Je ne connais pas M. le comte; mais il me semble que je viens de voir arriver ici M. Trigaudin, votre ami et le sien, et celui du baron, et celui de tout le monde; cet homme qui noue plus d'intrigues qu'il n'en peut débrouiller, qui fait des mariages et des divorces, qui prête et qui emprunte, qui donne et qui vole, qui fournit des maîtresses aux jeunes gens, des amants aux jeunes femmes, qui se rend redouté et nécessaire dans toutes les maisons, qui fait tout et qui est partout: il n'est pas encore pendu, profitez du temps, parlez-lui; cet homme-là vous tirera d'affaire.

LE CHEVALIER. — Non, non, Merlin, ces gens-là ne sont bons que pour les riches; ce sont les parasites de la société. Ils servent ceux dont ils ont besoin, et non pas ceux qui ont besoin d'eux, et leurs vices ne sont utiles qu'à eux-mêmes.

MERLIN. — Pardonnez-moi, monsieur, pardonnez-moi; les fripons sont assez serviables: M. Trigaudin se mêlerait peut-être de vos affaires pour avoir le plaisir de s'en mêler. Un fripon aime à la fin l'intrigue pour l'intrigue elle-même; il est actif, vigilant; ' il rend service vivement avec un très-mauvais cœur; tandis que les honnêtes gens, avec le meilleur cœur du monde, vous plaignent avec indolence, vous laissent dans la misère, et vous ferment la porte au nez.

LE CHEVALIER. — Hélas! je ne connais guère que de ces honnêtes gens-là; et j'ai bien peur que monsieur mon frère ne soit un très-honnête homme.

merlin. — Voilà M. Trigaudin, qui n'a pas tant de probité peut-être, mais qui pourra vous être utile.

#### SCÈNE II. - LE CHEVALIER, TRIGAUDIN, MERLIN.

TRIGAUDIN. -- Bonjour, mon très-agréable chevalier; embrassezmoi, mon très-cher. Eh! par quel hasard vous rencontré-je ici?

LE CHEVALIER. — Par un hasard très-naturel, et très-malheureux; parce que je suis dans la misère; parce que mon frère, qui nage dans l'opulence, doit passer ici; parce que je l'attends, parce que j'enrage, parce que je suis au désespoir.

TRIGAUDIN. — Voilà de très-mauvaises raisons; allez, allez, consolez-vous; Dieu a soin des cadets: il faudra bien que votre frère jette sur vous quelques regards de compassion. C'est moi qui le marie, et je veux qu'il y ait un pot-de-vin pour vous dans ce marché. Quand quelqu'un épouse la fille du baron de La Canardière, il faut que tout le monde y gagne.

LE CHEVALIER. — Eh! traître, que ne me la faisais-tu épouser? j'y aurais gagné bien davantage.

TRIGAUDIN. — D'accord; hélas! je crois que Mlle de La Canardière vous aurait épousé tout aussi volontiers que votre frère. Elle ne demande qu'un mari; elle ne sait pas seulement si elle est riche. C'est une fille élevée dans toute l'ignorance et dans toute la grossière rusticité de son père. Ils sont nés avec un peu de biens; un frère de la baronne, intéressé dans les affaires, un imbécile qui ne savait ni penser ni parler, mais qui savait calculer, a gagné à Paris cinq cent mille francs de biens dont il n'a jamais joui; il est mort précisément comme il allait devenir insolent. La baronne est morte de l'ennui qu'elle avait de vivre avec le baron; et la fille, à qui tout ce bien-là appartient, ne peut être mariée par son vilain père qu'à un homme excessivement riche: jugez s'il vous l'aurait donnée, à vous qui venez de manger votre légitime.

LE CHEVALIER. — Enfin, tu as procuré ce parti-là à mon frère; c'est fort bien fait : mais que t'en revient-il?

TRIGAUDIN. — Ah! il me traite indignement; il s'imagine que son mérite seul a fait ce mariage; et, son avarice venant à l'appui de sa vanité, il me paye fort mal pour l'avoir trop bien servi. J'en demande pardon à monsieur son frère; mais M. le comte est presque aussi avare que fat: vous n'êtes ni l'un ni l'autre; et si vous aviez son bien, vous feriez....

LE CHEVALIER. -- Oh i oui, je ferais de très-belles choses; mais

n'ayant rien, je ne puis rien faire que de me désespérer, et te prier de.... Ah! j'entends un bruit extravagant dans cette hôtellerie; je vois arriver des chevaux, des chaises : c'est mon frère sans doute. Quel brillant équipage! et quelle différence la fortune met entre les hommes! Ses valets vont bien me mépriser.

TRIGAUDIN. — C'est selon que M. le comte vous traitera : les valets ne sont pas d'une autre espèce que les courtisans; ils sont les singes de leurs maîtres.

SCENE III. — LE COMTE DE FATENVILLE, PLUSIEURS VALETS, LE CHEVALIER, TRIGAUDIN, MERLIN.

LE COMTE. — Ah! quel supplice que d'être six heures dans une chaise de poste! on arrive tout dérangé, tout dépoudré....

LE CHEVALIER. - Mon frère, je suis ravi de vous....

TRIGAUDIN. — Monsieur, vous allez trouver dans ce pays-ci....

LE COMTE. — Holà! hé! qu'on m'arrange un peu; foi de seigneur, je ne pourrai jamais me montrer dans l'état où je suis.

LE CHEVALIER. — Mon frère, je vous trouve très-bien, et je me flatte....

LE COMTE, à ses gens. — Allons donc un peu! un miroir, de la poudre d'œillet, un pouf, un pouf.... Hé! bonjour, monsieur Trigaudin, bonjour. Mlle de La Canardière me trouvera horriblement mal en ordre. (A l'un de ses gens.) Mons du Toupet, je vous ai déjà dit mille fois que mes perruques ne fuient point assez en arrière; vous avez la fureur d'enfoncer mon visage dans une épaisseur de cheveux qui me rend ridicule, sur mon honneur. Monsieur Trigaudin, à propos.... (Au chevalier.) Ah! vous voilà, Chonchon!

LE CHEVALIER. - Oui, et j'attendais le moment....

LE COMTE. — Monsieur Trigaudin, comment trouvez-vous mon habit de noces? l'étoffe m'a coûté cent écus l'aune.

TRIGAUDIN. - Mlle de La Canardière en sera éblouie.

LE CHEVALIER. — La peste soit du fat! il ne daigne pas seulement me regarder.

MERLIN. — Eh! pourquoi vous adressez-vous à lui, à sa personne? que ne parlez-vous à sa perruque, à sa broderie, à son équipage? Flattez sa vanité, au lieu de vouloir toucher son cœur.

LE CHEVALIER. — Non, j'aimerais mieux crever que de faire la cour à ses impertinences.

LE COMTE. — Page, levez un peu le miroir, haut, plus haut; vous êtes fort maladroit, page, foi de seigneur.

LE CHEVALIER. - Mais, mon frère, voudrez-vous bien enfin....

LE COMTE. — Charmé de te voir, mon cher Chonchon, sur mon honneur; tu reviens donc de la campagne, un peu grêlé, à ce que je vois. (Il rit.) Eh! eh! eh! eh! eh bien! qu'est devenu ton cousin, qui est parti avec toi il y a trois ans?

LE CHEVALIER. — Je vous ai mandé il y a un an qu'il était mort. C'était un très-honnête homme; et si la fortune....

LE COMTE, toujours à sa toilette. — Ah! oui, oui, je l'avais oublié; je m'en souviens, il est mort, il a bien fait; cela n'était pas riche. Vous venez peut-être à la noce, monsieur Chonchon; cela n'est pas maladroit. (A Trigaudin.) Écoutez, monsieur Trigaudin, je prétends aller le plus tard que je pourrai chez Mlle de La Canardière; j'ai quelques affaires dans le voisinage, la petite marquise n'est qu'à deux cents pas d'ici. Eh! eh! eh! je veux un peu aller la voir avant de tâter du sérieux embarras d'une noce.... Mons Trigaudin, qu'on mette un peu mes relais à ma chaise.

#### SCÈNE IV. - LE COMTE, LE CHEVALIER.

LE CHEVALIER. — Pourrai-je, pendant ce temps-là, avoir l'honneur de vous dire un petit mot?

LE COMTE. — Que cela soit court, au moins: un jour de mariage on a la tête remplie de tant de choses, qu'on n'a guère le temps d'écouter.

LE CHEVALIER. — Mon frère, j'ai d'abord à vous dire....

LE COMTE. — Réellement, Chonchon, croyez-vous que cet habit me siée bien?

LE CHEVALIER.— J'ai donc à vous dire, mon frère, que je n'ai presque rien eu en partage, que je suis prêt à vous abandonner tout ce qui peut me revenir de mon bien, si vous avez la générosité de me donner dix mille francs une fois payés. Vous y gagneriez encore, et vous me tireriez d'un bien cruel embarras; je vous aurais la plus sensible obligation.

LE COMTE, appelant ses gens. — Holà! hé! ma chaise est-elle prête? Chonchon, vous voyez bien que je n'ai pas le temps de parler d'affaires. Julie aura dîné; il faut que j'arrive.

LE CHEVALIER. — Quoi ! vous n'opposez à des prières dont je rougis que cette indifférence insultante dont vous m'accablez?

LE COMTE. — Mais, Chonchon, mais, en vérité, vous n'y pensez pas. Vous ne savez pas combien un seigneur a de peine à vivre à Paris, combien coûte un berlingot, cela est incroyable: foi de seigneur, on ne peut pas voir le bout de l'année.

LE CHEVALIER. — Vous m'abandonnez donc?

LE COMTE. — Vous avez voulu vivre comme moi; cela ne vous allait pas, il est bon que vous pâtissiez un peu.

LE CHEVALIER. — Vous me mettez au désespoir; et vous vous repentirez d'avoir si peu écouté la nature.

LE COMTE. — Mais la nature, la nature, c'est un beau mot inventé par les pauvres cadets ruinés pour émouvoir la pitié des aînés qui sont sages. La nature vous avait donné une honnête légitime; et elle ne m'ordonne pas d'être un sot, parce que vous avez été un dissipateur.

LE CHEVALIER. — Vous me poussez à bout. Eh bien! puisque la nature se tait dans vous, elle se taira dans moi, et j'aurai du moins le plaisir de vous dire que vous êtes le plus grand sat de la terre, le plus indigne de votre fortune, le cœur le plus dur, le plus....

LE COMTE. — Moi fat!... que cela est vilain de dire des injures! cela sent son homme de garnison. Mon Dieu, vous êtes loin d'avoir les airs de la cour!

LE CHEVALIER. — Le sang-froid de ce barbare-là me désespère. Poltron, rien ne t'émeut....

LE COMTE. — Tu t'imagines donc que tu es brave parce que tu es en colère?

LE CHEVALIER. — Je n'y peux plus tenir; et si tu avais du cœur....

LE COMTE, ricanant. — Oh, oh! foi de seigneur, cela est plaisant; tu crois que moi qui ai soixante mille livres de rente, et qui dois épouser Mlle de La Canardière avec cinq cent mille francs de biens, je serai assez fou pour me battre contre toi qui n'as rien à risquer! Je vois ton petit dessein, tu voudrais par quelque bon coup d'épée arriver à la succession de ton frère aîné; il n'en sera rien, mon cher Chonchon, et je vais monter dans ma chaise avec le calme d'un courtisan et la constance d'un philosophe. Holà! mes gens! Adieu, Chonchon. (A Trigaudin qui entre.) A ce soir, mons Trigaudin, à ce soir. Holà! page, un miroir.

#### SCÈNE V. - LE CHEVALIER, TRIGAUDIN, MERLIN.

MERLIN. — Eh bien! monsieur, avez-vous gagné quelque chose sur l'âme dure de ce courtisan poli?

LE CHEVALIER. — Oui, j'ai gagné le droit et la liberté de le haïr du meilleur de mon cœur.

MERLIN. — C'est quelque chose, mais cela ne donne pas de quoi vivre.

TRIGAUDIN. — Si fait, si fait, cela peut servir.

LE CHEVALIER. — Et à quoi, s'il vous plaît, qu'à me rendre encore plus malheureux?

TRIGAUDIN. — Oh! cela peut servir à vous ôter le scrupule que vous auriez à lui faire du mal, et c'est déjà un très-grand bien. N'est-il pas vrai que si vous lui aviez obligation, et que si vous l'aimiez tendrement, vous ne pourriez jamais vous résoudre à épouser Mlle de La Canardière au lieu de lui? Mais à présent que vous voilà débarrassé du poids de la reconnaissance et des liens de l'amitié, vous êtes libre, et je veux vous aider à vous venger en vous rendant heureux.

LE CHEVALIER. — Comment me mettre à la place du comte de l'atenville? comment puis-je être aussi fat que lui? comment puis-je épouser sa maîtresse au lieu de lui? Parle, réponds.

TRIGAUDIN. — Tout cela est très-aisé. M. le baron n'a jamais vu M. votre frère ainé, et je puis vous annoncer sous son nom, puisque en effet votre nom est le sien; vous ne mentirez pas; et il est bien doux de pouvoir tromper quelqu'un sans être réduit au chagrin de mentir : il faut que l'honneur conduise toutes nos actions.

MERLIN. — Sans doute, c'est ce qui m'a réduit en l'état où je suis.

TRIGAUDIN. — Votre frère ne me donnait que dix mille francs pour lui procurer ce mariage. Je vous aime au moins une sois plus que lui : faites-moi un billet de vingt mille francs, et je vous fais épouser la fille du baron. Ce que je demande, au reste, n'est que pour l'honneur. Il est de la dignité d'un homme de votre maison d'être libéral quand il peut l'être. L'honneur me poignarde, voyez-vous.

merlin. — Oh! oui, c'est votre plus cruel ennemi.

TRIGAUDIN. - Votre frère aîné est un fat.

LE CHEVALIER. - D'accord.

TRIGAUDIN. — Un suffisant pétri de cette vanité qui n'est que le partage des sots.

LE CHEVALIER. - J'en conviens.

TRIGAUDIN. - Un original à berner sur le théâtre.

LE CHEVALIER. - Il est vrai.

TRIGAUDIN. - Un mauvais cœur dans un corps ridicule.

LE CHEVALIER. — C'est ce que je pense.

TRIGAUDIN. — Un petit-maître suranné, qui n'a pas même le jargon de l'esprit; enflé de fadaises et de vent, et dont Merlin ne voudrait pas pour valet, s'il pouvait en avoir un.

MERLIN. — Assurément, j'aimerais bien mieux son frère le chevalier.

LE CHEVALIER. — Hem!

TRIGAUDIN. — Un homme enfin dont vous ne tirerez jamais rien, qui dépenserait cinquante mille francs en chiens et en chevaux, et qui laisserait périr son frère de misère.

LE CHEVALIER. - Cela n'est que trop vrai.

TRIGAUDIN. — Et vous vous feriez scrupule de supplanter un pareil homme? et vous ne goûteriez pas une joie parfaite en lui enlevant légitimement les cinq cent mille francs qu'il croit déjà tenir, et qu'il mérite si peu? et vous ne ririez pas de tout votre cœur en tenant ce soir entre vos bras la fille du baron? et vous hésiteriez à me faire (pour l'honneur) un petit billet de vingt mille francs par corps à prendre sur les plus clairs deniers de Mlle de La Canardière? Allez, vous êtes indigne d'être riche, si vous manquez l'occasion de le devenir.

LE CHEVALIER, portant la main sur sa poitrine. — Vous avez raison; mais je sens là quelque chose qui me répugne. L'étrange chose que le cœur humain! je n'avais point de scrupule

de me battre tout à l'heure contre mon frère, et j'en ai de le tromper.

TRIGAUDIN. — C'est que vous étiez en colère quand vous vouliez vous battre, et que vous êtes plus brave qu'habile.

MERLIN. — Allez, allez, monsieur, laissez-vous conduire par M. Trigaudin; il en sait plus que vous; mettez votre conscience entre ses mains; j'en réponds sur la mienne, et j'y suis intéressé; j'ai besoin que vous soyez riche.

LE CHEVALIER. — Eh! mais, cependant....
TRIGAUDIN. — Allons, allons, êtes-vous fou?

MERLIN. — Allons, mon cher maître, prenez courage; il n'y a pas grand mal dans le fond.

TRIGAUDIN. — Cinq cent mille francs, et une fille jeune et fraîche, enlevée à M. le comte, et mise en votre possession.

LE CHEVALIER. — Voyons donc ce qu'il faut faire pour le bien de la chose.

#### ACTE SECOND.

#### SCENE I. - TRIGAUDIN, JERÔME.

teau, et fait la garde comme si tout l'univers voulait lui enlever Mlle de La Canardière, et comme si les ennemis étaient aux portes. (Il heurte à la porte du château.) Holà! quelqu'un, holà!

jérôme, sans ouvrir la porte. — Qui va là?

TRIGAUDIN. — Vive le roi et M. le baron! on vient pour épouser Mlle Gotton.

JÉRÔME. - Je vais dire ça à monseigneur.

TRIGAUDIN. — Est-il possible qu'il y ait encore en France un rustre comme le baron de cette gentilhommière? Voilà un beau constraste que M. le comte et lui!

SCÈNE II. — LE BARON DE LA CANARDIÈRE, en buffle, à la tête de ses gens; TRIGAUDIN.

LE BARON. — Ah! c'est vous, mon brave monsieur Trigaudin? pardon, il faut être un peu sur ses gardes quand on a une jeune fille dans son château: il y a tant de gens dans le monde qui enlèvent les filles! on ne voit que cela dans les romans.

TRIGAUDIN. — Cela est vrai; je viens aussi pour vous enlever Mlle Gotton, et je vous amène un gendre.

LE BARON. — Quand est-ce donc que j'aurai le plaisir de voir dans mon château de La Canardière M. le comte de Fatenville?

TRIGAUDIN. — Dans un moment il va rendre ses respects à son très-honoré beau-père.

LE BARON. — Ventre de boulets! il sera très-bien reçu; et je lui réponds de Gotton. Mon gendre est un homme de bonne mine, sans doute?

TRIGAUDIN. — Assurément, et d'une figure très-agréable. Pensez-vous que j'irai donner à Mlle Gotton un petit mari haut comme ma jambe, et tel qu'on en voit plus d'un à la cour et à la ville?

LE BARON. — Amène-t-il un grand équipage? aurons-nous bien de l'embarras?

TRIGAUDIN. — Au contraire, M. le comte hait l'éclat et le faste : il a voulu venir avec moi incognito; ne croyez pas qu'il soit venu dans son équipage ni en chaise de poste.

LE BARON. — Tant mieux; tous ces vains équipages ruinent. et sentent la mollesse; nos pères allaient à cheval, et jamais les seigneurs de La Canardière n'ont eu de carrosse.

TRIGAUDIN. — Ni votre gendre non plus. Ne vous attendez pas à lui voir de ces parures frivoles, de ces étoffes superbes, de ces bijoux à la mode....

LE BARON. — Un bussile, corbleu! un bussile; voilà ce qu'il faut en temps de guerre; mon gendre me charme par le récit que vous m'en faites.

TRIGAUDIN. — Oui, un buffle; il en trouvera ici; il sera encore plus content de vous que vous de lui. Le voici qui s'avance.

## SCÈNE III. — LE CHEVALIER, LE BARON, TRIGAUDIN, MADAME MICHELLE.

TRIGAUDIN. — Approchez, monsieur le comte, et saluez M. le baron, votre beau-père.

LE BARON. — Par Henri IV! voilà un gentilhomme tout à fait de mise. Têtebleu! monsieur le comte, Gotton sera heureuse! Touchez là; je suis votre beau-père et votre ami. Corbleu! vous avez la physionomie d'un honnête homme.

LE CHEVALIER. — En vérité, monsieur, vous me faites rougir, et je suis confus de paraître ainsi devant vous; mais M. Trigaudin, qui sait l'état de mes affaires, vous aura dit sans doute....

TRIGAUDIN. — Oui, j'ai dit ce qu'il fallait; vous avez un digne beau-père et une digne femme. (A Mme Michelle.) Réjouissezvous, madame Michelle, voici un mari pour votre jeune maîtresse.

MADAME MICHELLE. — Est-il possible?

TRIGAUDIN. - Rien n'est plus certain.

LB BARON, à Mme Michelle.— Allons, faites descendre Gotton; faites venir les violons; donnez la clef de la cave, et que tout le monde soit ivre aujourd'hui dans mon château.

(Le baron, le chevalier et Trigaudin entrent dans le château.)

#### SCÈNE IV. - MADAME MICHELLE.

Ah! le bel ordre! ah! la bonne nouvelle! Mademoiselle Gotton, venez tôt, venez tôt. Cette chère Gotton, qu'elle va être contente! un mari! qu'elle sera heureuse! elle le mérite bien; car je l'ai élevée comme une princesse. Elle va briller dans le monde, elle enchantera; ça me fera honneur; on dira: « On voit bien que Mme Michelle y a donné tous ses soins; car Mlle Gotton est d'une douceur, d'une politesse!...» (Elle appelle à haute voix Mlle Gotton.) Mademoiselle Gotton! mademoiselle Gotton!

#### SCÈNE V. — GOTTON, MADAME MICHELLE.

GOTTON. — Eh bien! qu'est-ce? brailleras-tu toujours après moi, éternelle duègne? et faut-il que je sois pendue à ta ceinture? Je suis lasse d'être traitée en petite fille, et je sauterai les murs au premier jour.

MADAME MICHELLE. — Eh! la, la, apaisez-vous, je n'ai pas de si méchantes nouvelles à vous apprendre, et on ne voulait pas vous traiter en petite fille; on voulait vous parler d'un mari; mais puisque vous êtes toujours bourrue....

GOTTON. — Aga, avec votre mari; ces contes bleus-là me fatiguent les oreilles, entendez-vous, madame Michelle? Je crois
aux maris comme aux sorciers; j'en entends toujours parler, et
je n'en vois jamais. Il y a deux ans qu'on se moque de moi,
mais je sais bien ce que je ferai; je me marierai bien sans vous,
tous tant que vous êtes; on n'est pas une sotte, quoiqu'on soit
élevée loin de Paris, et Gotton ne sera pas toujours en prison;
c'est moi qui vous le dis, madame Michelle.

MADAME MICHELLE. — Tudieu! comme vous y allez! Eh bien, puisque je suis si mal reçue, adieu donc; vous apprendra qui voudra les nouvelles de la maison. (Elle pleure.) Cela est bien dénaturé de traiter ainsi madame Michelle, qui vous a élevée

GOTTON. — Va, va, ne pleure point; je te demande pardon. Qu'est-ce que tu me disais d'un mari?

MADAME MICHELLE. — Rien, rien; je suis une duègne, je suis une importune: vous ne saurez rien.

GOTTON. — Oh! ma pauvre petite Michelle, je m'en vais pleurer à mon tour.

MADAME MICHELLE. — Allez, ne pleurez pas; M. le comte de Fatenville est arrivé, et vous allez être madame la comtesse.

GOTTON, vivement. — Dis-tu vrai? est-il possible? ne me trompes-tu point? Ma bonne Michelle, il y a ici un mari pour moi! un mari! un mari! Qu'on me le montre : où est-il? que je le voie; que je voie M. le comte. Me voilà mariée, me voilà

comtesse, me voilà à Paris; je ne me sens pas de joie. Viens, que je t'embrasse, que je t'étouffe de caresses.

7

Ţ

MADAME MICHELLE. - Le bon petit naturel !

GOTTON. — Premièrement, une grande maison, un équipage magnifique, des diamants, et l'Opéra tous les jours, et toute la nuit à jouer, et tous les jeunes gens amoureux de moi, et toutes les femmes jalouses. La tête me tourne, la tête me tourne de plaisir.

MADAME MICHELLE. — Contenez-vous donc un peu, s'il vous plaît : tenez, voilà votre mari qui vient; voyez s'il n'est pas beau et bien fait.

GOTTON. — Oh! je l'aime déjà de tout mon cœur : ne dois-je pas courir l'embrasser, madame Michelle?

MADAME MICHELLE. — Non vraiment, gardez-vous-en bien : il faut, au contraire, être sur la réserve.

GOTTON. — Mais puisqu'il est mon mari, et que je le trouve joli....

MADAME MICHELLE. — Il vous mépriserait si vous lui montriez trop d'affection.

GOTTON. — Ahl je vais donc bien me retenir.

## SCÈNE VI. — LE CHEVALIER, GOTTON, MADAME MICHELLE.

GOTTON, au chevalier. — Je suis votre très-humble servante; je suis enchantée de vous voir; comment vous portez-vous? vous venez pour m'épouser, vous me comblez de joie. (A Mme Michelle.) N'en ai-je pas trop dit, madame Michelle?

LE CHEVALIER. — Mademoiselle, je faisais mon plus cher désir de l'accueil gracieux dont vous m'honorez; mais je n'osais en faire mon espérance. Préféré par monsieur votre père, je ne me tiens point heureux si je ne le suis par vous; c'est de vous seule que je voulais vous obtenir; vos premiers regards font de moi un amant, et c'est un titre que je veux conserver toute ma vie.

GOTTON. — Oh! comme il parle! comme il parle! et que ce langage est différent de celui de nos gentilshommes de campagne! Ah! les sots dadais, en comparaison des seigneurs de la cour! Mon amant, irons-nous bientôt à la cour?

LE CHEVALIER. — Dès que vous le souhaiterez, mademoiselle. GOTTON. — N'y a-t-il pas une reine là?

LE CHEVALIER. - Oui.

GOTTON. - Et qui me recevra parfaitement bien?

LE CHEVALIER. - Avec beaucoup de bonté, assurément.

GOTTON. — Cela fera crever toutes les femmes de dépit; j'en serai charmée.

LE CHEVALIER. — Si vous souhaitez d'aller au plus tôt briller

à la cour, mademoiselle, daignez donc hâter le moment de mon bonheur. Monsieur votre père veut retarder notre mariage de quelques jours; je vous assure que ce retardement me mettrait au désespoir. Je sais que vous avez des amants jaloux de mon bonheur, qui songent à vous enlever, et qui voudraient vous renfermer à la campagne pendant toute votre vie

GOTTON. — Ah! les coquins! pour m'enlever, passe; mais

m'enfermer!

LE CHEVALIER. — Le plus sûr moyen de leur dérober la possession de vos charmes, c'est de vous donner à moi par un prompt hymen qui vous mette en liberté, et moi au comble du bonheur : il faudrait m'épouser plus tôt que plus tard.

GOTTON. — Vous épouser! qu'à cela ne tienne, dans le moment, dans l'instant, je ne demande pas mieux, je vous jure;

et je voudrais que cela fût déjà fait.

LE CHEVALIER. — Vous ne vous sentez donc pas de répugnance pour un époux qui vous adore?

Mme Michelle prétend que je ne devrais rien vous en dire; mais c'est une radoteuse, et je ne vois pas, moi, quel grand mal il y a de vous dire que je vous aime, puisque vous êtes mon mari, et que vous m'aimez.

LE CHEVALIER, d part. — Elle me charme par sa naïveté.

SCÈNE VII. - LE BARON, LE CHEVALIER, GOTTON, TRIGAUDIN, MADAME MICHELLE, MERLIN, JERÔME, MARTIN.

GOTTON. - Papa, quand est-ce donc qu'on me marie?

LE CHEVALIER, au baron. — Mademoiselle votre fille, monsieur, daigne agréer les sentiments de mon cœur avec une bonté que vous autorisez. Mais le temps est précieux; vous n'ignorez pas que des rivaux, jaloux de mon bonheur, peuvent tenter les moyens de me supplanter, et de possèder mademoiselle votre fille malgré vous, et même malgré elle.

GOTTON. — Hem! qu'est-ce que vous dites là?

LE CHEVALIER, au baron. — Je vous le répète, monsieur, il y a des gens en campagne pour enlever ce trésor; et, si vous n'y prenez garde, Mlle Gotton est perdue aujourd'hui pour vous et pour son mari.

LE BARON. — Par la corbleu! nous y donnerons bon ordre; qu'ils s'y jouent, les scélérats! je vais commencer par enfermer Gotton dans le grenier.

MADAME MICHELLE. — Allons, mademoiselle, allons.

GOTTON. — Miséricorde! j'aime cent fois mieux qu'on m'enlève. Papa, si on m'enferme davantage, je me casserai la tête contre les murs. LE BARON. — Tais-toi, ou tu ne seras mariée de dix ans. GOTTON. — Ah! je suis muette.

LE CHEVALIER. — N'y aurait-il point, monsieur, un milieu à prendre dans cette affaire?

LE BARON. — Oui, c'est de fendre la cervelle au premier qui viendra frapper à la porte du château.

TRIGAUDIN. — Ce parti-là est très-raisonnable, et l'on ne peut rien de plus juste; mais si vous commenciez par prendre la précaution de marier les deux futurs, cela préviendrait merveilleusement tous les méchants desseins. Les ravisseurs auront beau venir après cela, Mlle Gotton leur dira: « Messieurs, vous êtes venus trop tard, la place est prise, je suis mariée. » Qu'aurontils à répondre? rien: il faudra bien qu'ils s'en retournent très-honteux.

GOTTON. — Oui, mais s'ils me disent : « Ça n'y fait rien; quand vous seriez mariée cent fois davantage, nous voulons vous épouser encore. Vous êtes belle; nous vous aimons, et il faut que nous vous enlevions; » qu'est-ce que je leur dirai, moi?

LE BARON. — Je te tordrai le cou de mes propres mains plutôt que de souffrir qu'on attente à ton honneur; car vois-tu, je t'aime assez pour cela.

TRIGAUDIN. — Monsieur le baron, l'avis que je vous donne est bon à suivre pour vous débarrasser de l'inquiétude perpétuelle que vous cause la garde de Mlle Gotton: je vous conseille de signer au plus vite le contrat. Je vous l'ai fait voir tantôt dressé selon vos intentions: vous n'avez plus qu'à y mettre votre nom.

LE BARON. — Très-volontiers : ce sera l'affaire de mon gendre de veiller sur sa femme.

MERLIN. — C'est bien dit, ventre-saint-gris! cinq cents arpents de terre de capitainerie sont moins difficiles à garder qu'une fille.

TRIGAUDIN. — Dépêchons-nous, monsieur le baron, le temps presse.... Ne voyez-vous rien à travers ces arbres?

LE CHEVALIER. - N'entendez-vous rien?

LE BARON. — Il me semble que je vois une chaise de poste et des gens à cheval.

MERLIN. — Tout juste; nous y voici, c'est sans doute un de nos coquins.

LE CHEVALIER. - Ne craignez rien, mademoiselle.

GOTTON. - Hélas! qu'est-ce que j'ai à craindre?

LE CHEVALIER. — Vous avez un père homme de courage, et votre mari aura l'honneur de le seconder.

LE BARON. — Oui, voici une occasion où il faut avoir du cœur. Renfermons-nous dans le château; fermons toutes les portes. (A ses gens.) Colin, Martin, Jérôme, tirez vos arquebuses par les meurtrières sur les gens qui voudront entrer malgré vous.

jėrôme. — Oui, monseigneur.

LE CHEVALIER. — On ne peut pas mieux se préparer. En vérité, monsieur le baron, c'est dommage que vous n'ayez pas été gouverneur de Philipsbourg.

LE BARON. — Je ne l'aurais pas rendu en deux jours.

TRIGAUDIN. — Rentrez, monsieur le baron, rentrez; voici les ennemis qui approchent.

LE CHEVALIER, d Trigaudin. — Tout ceci commence un peu à m'inquiéter. Voici mon frère qui vient épouser Gotton et m'arracher ma fortune.

TRIGAUDIN. — Rentrez donc, et gardez-vous de vous montrer.
(Le baron, Gotton, Trigaudin et le chevalier, rentrent dans le château.)

JÉRÔME. — Bon courage, camarades; mettons nos armes en état. Qu'ils y viennent: par la morgué, tatigué, jarnigué, je vous les....

MARTIN. - Les voilà! les voilà!

(Martin, Jérôme, et quelques paysans, s'enfuient précipitamment dans le château, et s'y renferment.)

SCENE VIII. — LE COMTE, arrivant avec ses gens; LE BARON, à une croisée au-dessus de la porte d'entrée; LES PRÉCÉDENTS, dans l'intérieur du château.

LE COMTE. — Hé! mes amis! n'est-ce pas ici...? Qu'est-ce que cela signifie? Voilà une assez plaisante réception! sur mon honneur, on nous ferme la porte au nez. Holà! hé! qu'on heurte un peu, qu'on sonne un peu; qu'on sache un peu ce que cela veut dire. Mais, mais, voilà qui est bien singulier, bien étonnant. Je m'attendais que l'on enverrait au-devant de moi, que l'on ferait mettre les habitants sous les armes, que les magistrats du canton viendraient me haranguer; et au lieu des honneurs qu'on me doit.... Ah! j'aperçois quelqu'un. Est-ce que ce n'est pas ici la maison du sieur baron de La Canardière?

LE BARON, à sa fenêtre. — Oui, c'est ici mon château, et c'est moi qui suis monsieur le baron. Que lui voulez-vous, monsieur l'aventurier?

LE COMTE. — Vous devriez un peu vous douter qui je suis. Je m'attendais à être reçu d'autre sorte. Écoutez, bonhomme, je viens ici avec une lettre de M. Trigaudin, pour épouser Mlle de La Canardière; mais tant que vous me tiendrez ainsi à la porte, il n'y a pas d'apparence que nous puissions conclure cette affaire.

LE BARON. — Ah! vous veniez pour épouser ma fille: fort bien. Et comment vous nommez-vous, s'il vous plaît?

LE COMTE. — Vous faites le mauvais plaisant, baron.

LE BARON. — Non, non; je voudrais savoir comment vous vous nommez.

LE COMTE. — Eh! mais il y a quelque apparence que je me

nomme le comte de Fatenville: nous sommes un peu plus connus à la cour qu'ici.

GOTTON, au baron, qui est toujours à sa fenêtre. — Papa, voilà un impudent marousse qui prend le nom de mon mari.

LE BARON, au comte. — Écoute: vois-tu les arbres qui ornent le dehors de mon château? si tu ne te retires, voilà où je te ferai pendre.

LE COMTE. — Foi de seigneur, c'est pousser un peu loin la raillerie. Allons, allons, ouvrez, et ne faites plus le mauvais plaisant. (Il heurte fortement à la porte.)

LE BARON. — Il fait violence; tirez, Jérôme.

(Un coup d'arquebuse part de l'une des meurtrières du château, et tous les gens du comte se sauvent dans le bois voisin.)

LE PAGE. — Jarni, on n'a jamais reçu de cette façon des gens de qualité. Sauvons-nous.

LE COMTE. — Mais ceci devient sérieux, ceci est une véritable guerre, ceci est abominable; assurément on en parlera à la cour.

LE BARON, à ses gens. — Enfants, voici le moment de signaler votre intrépidité. Il est seul; saisissez-moi ce bohême-là, et liez-le-moi comme un sac. (Au comte, à haute voix.) Attendez, attendez, monsieur, oh va vous parler.

LE COMTE. — A la bonne heure, il faut éclaireir cette affaire. Voilà des procédés fort particuliers, fort singuliers. Holà! mes gens! où sont donc mes gens? que sont devenus mes gens?

(Les portes du château s'ouvrent, le baron et tous ses gens sortent à la fois, et investissent le comte.)

JÉRÔME, au comțe. — Demeure là.

LE COMTE. — Qu'est-ce à dire?

MARTIN, de l'autre côté. — Demeure ici.

LE COMTE. — Mais, mais, qu'est-ce que c'est que ça? qu'est-ce que c'est que ça? où est donc le respect? (Les gens du baron saisissent l'épée du comte, et le garrottent.) Comment! comment! vous me désarmez!... Ahi! ahi! vous me serrez trop fort. Attendez donc; vous allez gâter toute ma broderie. (Au baron.) Baron, vous me paraissez un fou un peu violent: n'avez-vous jamais de bons intervalles?

LE BARON. — Je n'ai jamais vu un drôle si impudent.

LE COMTE. — Pour peu qu'il vous reste un grain de raison, ne sauriez-vous me dire comment la tête vous a tourné, pourquoi vous traitez ainsi le comte votre gendre?

je voie donc comment sont faits ceux qui veulent m'enlever. Ah! fi! pouah! il m'empuantit d'odeurs; j'en aurai mal à la tête pendant quinze jours. Ah! le vilain homme!

LE COMTE. — Beau-père, au goût que cette personne-là me témoigne, il y a apparence que c'est ma femme.... Mais, haron, me tiendrez-vous longtemps dans cette posture, et ne pourrai-je m'expliquer? N'attendez-vous pas le comte de Fatenville avec une lettre de votre ami Trigaudin?

LE BARON. — Oui, coquin, oui. LE COMTE. — Ne m'injuriez donc pas, s'il vous plaît; je vous ai déjà dit que j'ai l'honneur d'être M. le comte de Fatenville; et j'ai la lettre du sieur Trigaudin dans ma poche; fouillez plutôt.

LE BARON. — Je reconnais mes fripons; ils ne sont jamais sans lettres en poche. Prenons toujours la lettre; il sera puni comme ravisseur et comme faussaire.

LE COMTE.—Ce baron est une espèce de beau-père bien étrange. LE BARON. — Mon ami, je suis bien aise de t'apprendre que tes visées étaient mal prises, et que M. le comte et Trigaudin sont ici.

LE COMTE. — Le comte est ici, beau-père! vous me dites là des choses incroyables, sur mon honneur.

LE BARON, à haute voix, en se tournant vers le château. Monsieur le comte, monsieur Trigaudin, venez montrer à ce coquin qui vous êtes. (A ses gens restés dans le château.) Holà! hé! qu'on avertisse M. le comte que je veux avoir l'honneur de lui parler.... Personne ne répond : il faut donc que j'aille les chercher moi-même. (A Martin et à Jérôme, qui gardent le comte.) Et vous, en attendant. conduisez ce hohême-là en prison.

#### SCENE IX. — LE COMTE DE FATENVILLE, garrotté, GOTTON, LES DEUX GARDES.

LE COMTE. - J'ai beau me servir de tout mon esprit, et assurément j'en ai beaucoup, et je ne comprends rien à cette aventure. (A Gotton.) Ma belle demoiselle, est-ce ainsi que vous recevez les gens qui viennent pour vous épouser?

Gorron, d part. — Plus je regarde ce drôle-là, et plus il me paraît assez revenant. (Au comte.) Mais de quoi t'avisais-tu aussi de prendre si mal ton temps pour m'enlever? Je te pardonne de tout mon cœur: puisque tu voulais m'avoir, c'est que tu me trouvais belle; va, je te promets de pleurer quand on te

LE COMTE, d part. — La fille n'a pas plus de raison que le

GOTTON. — Je te fais perdre la raison? Pauvre garçon! (A part.) Ah! que je ferai de passions! qu'on m'aimera!

LE COMTE, à part. — Les jolies dispositions! le beau petit naturel de femme!

SCÈNE X. — LE BARON, sortant du château; LE COMTE, GOTTON, LES DEUX GARDES.

LE BARON, à Gotton. — Merci de mon honneur : que faitesvous encore là, Gotton? Dénichez, ou vous ne serez point mariée.

GOTTON. — Oh! je m'enfuis. (Elle rentre au château.)

LE COMTE. — Eh bien! monsieur le baron, puis-je avoir l'honneur de parler à votre gendre, et voir un peu qui de nous deux est le comte de Fatenville? Je suis ici fort mal à mon aise.

LE BARON. — Va, va, pendard, il ne veut point te parler, si ce n'est en présence de la justice : elle va venir, nous verrons beau jeu. (Aux deux gardes.) Çà, qu'on me mène ce drôle-là dans l'écurie et qu'on l'attache à la mangeoire, en attendant que son procès soit fait et parfait.

LE COMTE. — Mais qu'il me soit permis de vous dire....

LE BARON. — Tu t'expliqueras quand tu seras en lieu de sûreté.

LE COMTE. — Je ne crois pas que seigneur de ma sorte ait jamais été traité ainsi. Nous verrons un peu ce que la cour en dira. (On emmène le comte; le baron le suit.)

## ACTE TROISIÈME.

# SCÈNE I. — GOTTON, LE CHEVALIER, TRIGAUDIN, MADAME MICHELLE.

GOTTON. — J'appliquerai un sousset au premier qui m'appellera encore Mlle Gotton. Vertuchoux! je suis Mme la comtesse, afin que vous le sachiez. (Au chevalier.) Ne partez-vous pas tout à l'heure pour Paris, monsieur le comte? je m'ennuie ici épouvantablement.

MADAME MICHELLE. — J'irai aussi à Paris, monsieur le comte? GOTTON. — Toi, non, tu m'as trop renfermée dans ma chambre toutes les fois qu'il venait ici des jeunes gens; je ne t'emmènerai point à Paris.

MADAME MICHELLE. — Et que deviendra donc Mme Michelle? GOTTON. — Pour vivre à Paris, il faut être jeune, brillante, extrêmement jolie, avoir lu des romans, et savoir le monde; c'est à faire à moi à vivre à Paris.

LE CHEVALIER. — Plût au ciel, madame, que je pusse vous y conduire tout à l'heure, et que M. votre père daignât le permettre!

GOTTON. — Il faudra bien qu'il le veuille; et, veuille ou non, je ne veux pas rester ici plus d'un jour.

TRIGAUDIN. — Quoi! vous voudriez quitter si tôt un si bon homme de père?

gotton. — Oh! bon tant qu'il vous plaira : je l'aime bien papa, mais je m'ennuie à crever, et je veux partir.

LE CHEVALIER. — Hélas! je le voudrais aussi de tout mon

cœur.

GOTTON. — Votre équipage arrive sans doute ce soir; saisons remettre les chevaux dès qu'ils seront arrivés, et partons.

LE CHEVALIER, à part. — Oh ciel! que je sens de toute façon le poids de ma misère! (Haut.) Madame, l'excès de mon amour....

GOTTON. — L'excès de votre amour me fait beaucoup de plaisir; mais je ne vois arriver ici ni cheval, ni mule, et je veux aller à Paris.

LE CHEVALIER. - Mon équipage....

TRIGAUDIN. — Son équipage, madame, est en sur mauvais ordre; ses chevaux sont estropiés, son carrosse est brisé.

GOTTON. — N'importe, il faut que je parte.

## SCENE II. — LE BARON, LE CHEVALIER, GOTTON, TRIGAUDIN.

LE BARON. — Vous me voyez fort embarrassé.

TRIGAUDIN. — Et nous aussi, monsieur.

LE BARON. — Ce diable d'homme, tout fripon qu'il est, a je ne sais quoi d'un honnête homme.

TRIGAUDIN. — Oui, tous les fripons ont cet air-là.

LE BARON. — Il jure toujours qu'il est le comte de Fatenville.

TRIGAUDIN. — Il faut bien lui passer de jurer un peu dans l'état où il est.

LE BARON. — Il a vingt lettres sur lui, toutes à l'adresse du comte.

TRIGAUDIN. — C'est lui qui les a écrites.

LE BARON. — En voici une qu'il prétend que vous lui avez donnée pour moi.

TRIGAUDIN. — Elle est contrefaite.

LE BARON. — Il est tout couvert d'or et de bijoux.

TRIGAUDIN. — Il les a volés.

LE BARON. — Ses domestiques sont autour du château, et protestent qu'ils vengeront leur maître.

TRIGAUDIN. — Ne voyez-vous pas qu'il est le chef d'une bande de bohémiens?

LE BARON. — Oui, vous avez raison, je me suis d'abord aperçu que ce n'est point un homme de qualité, car il n'a rien de mon air ni de mes façons.

LE CHEVALIER. — Il est vrai.

LE BARON. — Je suis bien aise de confondre ce scélérat devant vous; je veux vous le confronter, pour qu'il soit jugé selon les

lois du royaume par M. le bailli, que j'attends; et j'ai donné ordre qu'on nous amène le coupable.

LE CHEVALIER. — Vous voulez absolument que je parle à cet homme-là!

LE BARON. — Assurément.

LE CHEVALIER. — Je ne veux point me compromettre avec un homme comme lui.

GOTTON. — Vous avez raison, monsieur le comte; qu'avonsnous affaire avec cet homme-là? allons-nous-en plutôt dans ma chambre, et arrangeons tout pour notre départ.

TRIGAUDIN. — Ma foi, je ne me soucie pas trop non plus de lui parler, et vous permettrez.... (Ils veulent tous s'en aller; le baron les retient.)

## SCÈNE III. — LE COMTE, escorté des gens du baron; les PRÉCÉDENTS.

TRIGAUDIN. — Ah I c'est lui-même, je suis confondu.

LE CHEVALIER. — Je n'ai jamais été si embarrassé.

LE COMTE. — J'aurai furieusement besoin d'aller chez le baigneur en sortant de ce maudit château. Qu'est-ce que je vois? mon Dieu! c'est M. Trigaudin!

LE BARON, à Trigaudin. — D'où peut-il savoir votre nom? TRIGAUDIN. — Ces gens-là connaissent tout le monde.

LE COMTE. — Monsieur Trigaudin, tout ceci est un peu singulier: foi de seigneur, vous êtes un fripon.

TRIGAUDIN, au baron. — Je vous avais bien dit qu'il connaît tout le monde; je me souviens en effet de l'avoir vu quelque part.

LE COMTE, apercevant le chevalier. — Ah! Chonchon, est-ce vous qui me jouez ce tour-là?

GOTTON, au chevalier. — Monsieur le comte, avec quelle insolence il vous parle!

pas me compromettre avec cet homme-là; il me fait rougir.

LE COMTE. — Monsieur le baron, je commence à croire que tout ceci n'est qu'un malentendu, qu'il m'est aisé d'éclaircir; laissez-moi parler seulement deux minutes tête à tête à ce jeune et honnête gentilhomme.

LE BARON. — Ah! il commence enfin à avouer; la peur de la justice le presse. Rentrons. (Au chevalier.) Écoutez sa déposition; je l'abandonne à votre miséricorde.

(Les gens du baron se retirent, et le chevalier reste seul avec le comte toujours garrotté.)

#### SCÈNE IV. - LE COMTE, LE CHEVALIER.

LE COMTE. — Regarde-moi un peu en face, Chonchon. LE CHEVALIER. — Vous m'ayez traité indignement, je vous ai fait du mal: il n'y a plus moyen de se regarder. Que me voulez-vous?

LE COMTE. — Je vois où tout ceci peut aller, et le tour que tu m'as joué avec ce fripon de Trigaudin. Tu me demandais ce matin dix mille francs pour le reste de ta légitime; je t'en donne vingt, et laisse-moi épouser Mlle de La Canardière.

LE CHEVALIER. — Vous m'avez appris à entendre mes intérêts; il n'y a pas d'apparence que je vous cède une fille de cinq cent mille francs pour vingt mille livres : la chose est sans remède.

LE COMTE. — L'aurais-tu déjà épousée? Il faudrait que tu eusses l'âme bien noire.

LE CHEVALIER. — J'ai eu, il est vrai, quelque scrupule en épousant Mlle Gotton; et vous n'en avez point eu en me laissant mourir de faim. (En ricanant.) Je n'obtiens avec la fille du baron que cinq cent mille francs: tout ce que je puis faire pour votre service, c'est de partager le différend par la moitié.

LE COMTE. -- C'est un accommodement.

LE CHEVALIER. — Je prendrai la dot, et je vous laisserai la fille.

LE COMTE. — Tu fais le plaisant : on voit bien que ta fortune est faite.

SCÈNE V. — LE BARON, LE BAILLI, GOTTON, LE COMTE, LE CHEVALIER, MADAME MICHELLE.

LE BAILLI, au baron. — Oui, je suis venu en toute diligence, et je ne puis trop vous remercier de l'heureuse occasion que vous me donnez de faire pendre quelqu'un : je vous devrai toute ma réputation.

LE BARON. — Corbleu! vous êtes plus heureux que vous ne pensez; cet homme a des complices, il faudra faire donner la question ordinaire et extraordinaire à sept ou huit personnes.

LE BAILLI. — Dieu soit loué! instrumentons au plus tôt. Où est l'accusé?

LE BARON, montrant le comte. — C'est ce coquin-là. Condamnez-le comme voleur de grand chemin, faussaire, et ravisseur de fille.

LE BAILLI. — Çà, dépêchons. Votre nom, votre âge, vos qualités.... (*Reconnaissant le comte*.) Dieu paternel ! c'est M. le comte de Fatenville, le fils de M. le marquis mon parrain.

LE BARON. — Qu'est-ce que j'entends?

GOTTON. - En voici bien d'une autre!

MADAME MICHELLE. - Miséricorde!

LE COMTE, au bailli. — Ce vieux fou de baron s'est mis dans la tête que je n'ai pas l'honneur d'être M. le comte de Fatenville.

LE BARON. — Quoi! ce serait en effet là M. le comte?

LE BAHLLI. — Rien n'est si certain.

LE BARON. - Ah! monsieur le comte, je vous demande par-

don; j'ai été trompé par ces deux coquins-ci. (Il montre le chevalier et Trigaudin, puis dit à ses gens:) Délions vite M. le comte; qu'on lui rende ses armes. (Au bailli.) Ordonnez du supplice de ceux qui m'ont abusé. Oh! que je suis un malheureux baron!

GOTTON. - A qui suis-je donc, moi?

LE COMTE, en liberté. — Me voici un peu plus libre. Qu'on me donne de la poudre de senteur, car je pue furieusement l'écurie. Holà! hé! un pouf, un pouf.

LE BARON. — Monsieur le bailli, vous n'y perdrez rien. (En montrant le chevalier.) Voilà toujours un criminel à expédier. Il a pris le nom d'un autre pour épouser ma fille.

LE BAILLI. — C'est M. le chevalier de Fatenville; c'est aussi le fils de mon parrain : je n'instrumenterai pas contre M. le chevalier.

LE COMTE. — Écoutez, vieux fou de baron, écoutez; j'ai soixante mille livres de rente. Le chevalier est mon cadet, qui n'a pas le sou, et qui voulait faire fortune en me jouant d'un tour; il sera assez puni quand il me verra épouser à sa barbe Mlle Gotton-Jacqueline-Henriette de La Canardière, et emporter la dot.

GOTTON. — Ça ne me fait rien; j'épouserai tous ceux que papa voudra, pourvu que j'aille à Paris, et que je sois grande dame.

LA BARON. — Hélas! monsieur le comte, je suis le plus malheureux de tous les hommes : le contrat est signé; M. Trigaudin a tant pressé la chose, et même Gotton a....

GOTTON. — Tout ça ne fait rien, papa : j'épouserai encore M. le comte; vous n'avez qu'à dire.

LE CHEVALIER. — Mademoiselle, je vous supplie de vous souvenir de ce que....

GOTTON. — J'ai tout oublié; vous êtes un cadet qui n'avez rien, et je serai grande dame avec M. le comte.

LE COMTE. — Mais quoi, beau-père, le contrat serait signé?

LE CHEVALIER. — Oui, mon frère, et Mlle Gotton-Jacqueline-Henriette de La Canardière a l'honneur d'être votre bellesœur. (Au baron.) Il est vrai, monsieur le baron, que je ne suis pas riche; mais je vous promets de faire une grande fortune à la guerre. (A Gotton.) Et vous, madame, je me flatte que vous me pardonnerez la petite supercherie que M. Trigaudin vous a faite, et qui me vaut l'honneur de vous posséder.

GOTTON. — Je n'entends rien à tout cela; et, pourvu que j'aille à Paris dès ce soir, je pardonne tout. Voyez de vous deux quel est celui dont je suis la femme.

LE BARON. — Monsieur le bailli, par charité, saites pendre au moins M. Trigaudin, qui est l'auteur de toute la friponnerie.

LE BAILLI. — Très-volontiers, il n'y a rien que je ne fasse pour mes amis.

LE COMTE. — On pourrait bien de tout ceci me tourner en ridicule à la cour; mais quand on est fait comme je suis, on est au-dessus de tout, foi de seigneur!

1. Les éditions de 1761 et de 1765 donnent un autre dénoûment que voici:

LE COMTE, apercevant le chevalier. - Ah! Chonchon, est-ce vous qui me jouez ce tour-là?

GOTTON. - Monsieur le comte, avec quelle insolence il vous parle! LE COMTE. — Qui l'eût cru, Chonchon, que tu aurais jamais pu parvenir à cet excès?

LE BARON, au comte. — Si tu perds encore le respect à M. le comte. je te casserai bras et jambes. Je vois bien que nous n'en tirerons rien de bon. (A ses gens.) Qu'on le remène en prison.

LE CHEVALIER. — Arrêtez.... Monsieur le baron, il est temps de vous

tirer d'erreur.

TRIGAUDIN. — Qu'allez-vous dire?

LE CHEVALIER, montrant son srère. — Voilà le véritable comte de Fatenville.

LE BARON. — Ah! qu'est-ce que j'entends? mertin, au chevalier. — Y pensez-vous? GOTTON. — En voici bien d'une autre!

MADAME MICHELLE. — Miséricorde!

LE BARON. - Quoi! ce serait en effet M. le comte?

LE CHEVALIER. — Rien n'est plus certain. LE COMTE. — Il faut que le baron soit un campagnard bien grossier

pour s'être mépris de la sorte, soi de seigneur.

LE BARON. — Ah! monsieur le comte, je vous demande pardon! Qu'on rende les armes à M. le comte. J'ai été trompé par ce scélérat de Trigaudin, qui m'a fait signer ce contrat. (Au chevalier.) Mais vous, qui étes-vous donc, monsieur? qui êtes-vous?

LE CHEVALIER. - Un pauvre gentilhomme qui n'a rien que l'honneur; qui ne veut point être heureux par une trahison; qui rougit d'avoir pu vous abuser un moment; qui vous respecte; qui adore Mile votre fille, et qui presère la misère la plus affreuse à tous les avantages qu'il aurait pu acquérir au préjudice d'un frère qu'il aime encore, tout dénaturé

LE BARON, au chevalier. — Comment! vous êtes son frère?

LE CHEVALIER. — Oui, monsieur. Je ne lui demande plus rien; qu'il jouisse de tout ce qui peut me revenir de ma légitime; qu'il épouse Mile votre fille, et qu'il la rende heureuse, s'il est possible; ce sera mon unique consolation: je vous rends le contrat que vous m'avez

TRIGAUDIN. — Peste soit de la probité! MERLIN. — Voilà de belle besogne!

LE CONTE. — Que je t'embrasse, mon cher chevalier. J'admire ta générosité, et je dois y répondre. Je t'accorde les dix mille francs que tum'as demandés; pars, épargne-moi tes remerciments.

GOTTON. — Et moi, que deviendrai-je? à qui suis-je? à qui suis-je donc? Tenez, papa, quand je ne devrais jamais aller a Paris, j'aime mieux épouser ce monsieur-la, quoiqu'il n'ait rien; il me fait trop de peine,

LE BARON. — Tu as raison, Gotton. Monsieur le chevalier, je vous donne ma fille, et vous assure tout mon bien : les belles actions valent

mieux que les richesses. Vive l'honneur!

merlin. — Vivat! LE COMTE. — On pourrait bien de tout ceci me tourner en ridicule à la cour; mais, quand on est fait comme je suis, on est au-dessus de tout, foi de seigneur.

FIN DE L'ÉCHANGE.

# LA MORT DE CÉSAR.

#### TRAGÉDIE

REPRÉSENTÉE EN 4735 AU COLLÉGE D'HARCOURT, ET LE 29 AOÛT 4748 AU THÉATRE-FRANÇAIS.

## PRÉFACE DE L'ÉDITION DE 17364.

Nous donnons cette édition de la tragédie de la Mort de César, de M. de Voltaire, et nous pouvons dire qu'il est le premier
qui ait fait connaître les muses anglaises en France. Il traduisit
en vers. il y a quelques années, plusieurs morceaux des meilleurs poètes d'Angleterre, pour l'instruction de ses amis, et par
là il engagea beaucoup de personnes à apprendre l'anglais; en
sorte que cette langue est devenue familière aux gens de lettres.
C'est rendre service à l'esprit humain, de l'orner ainsi des richesses des pays étrangers.

Parmi les morceaux les plus singuliers des poëtes anglais que notre ami nous traduisit, il nous donna la scène d'Antoine et du peuple romain, prise de la tragédie de Jules César, écrite il y a cent cinquante ans par le fameux Shakspeare, et jouée encore aujourd'hui avec un très-grand concours sur le théâtre de Londres. Nous le priâmes de nous donner le reste de la pièce;

mais il était impossible de la traduire.

Shakspeare était un grand génie, mais il vivait dans un siècle grossier; et l'on retrouve dans ses pièces la grossièreté de ce temps, beaucoup plus que le génie de l'auteur. M. de Voltaire, au lieu de traduire l'ouvrage monstrueux de Shakspeare, composa, dans le goût anglais, ce Jules César que nous donnons au public.

Ge n'est pas ici une pièce telle que le Sir Politick de M. de Saint-Evremond, qui, n'ayant aucune connaissance du théâtre anglais, et n'en sachant pas même la langue, donna son Sir Politick pour faire connaître la comédie de Londres aux Français. On peut dire que cette comédie du Sir Politick n'était ni dans le goût des Anglais, ni dans celui d'aucune autre nation.

Il est aisé d'apercevoir, dans la tragédie de la Mort de César, le génie et le caractère des écrivains anglais, aussi bien que celui du peuple romain. On y voit cet amour dominant de la liberté,

et ces hardiesses que les auteurs français ont rarement.

Il y a encore en Angleterre une autre tragédie de la Mort de César, composée par le duc de Buckingham. Il y en a une en italien, de l'abbé Conti, noble vénitien. Ces pièces ne se ressemblent qu'en un seul point, c'est qu'on n'y trouve point d'amour. Aucun de ces auteurs n'a avili ce grand sujet par une intrigue de galanterie. Mais il y a environ trente-cinq ans qu'un des plus heaux génies de France s'étant associé avec Mile Barbier pour

<sup>1.</sup> Cette préface est de Voltaire, (ÉD.) - 2, Fontenelle. (ÉD.)

composer un Jules César, il ne manqua pas de représenter César et Brutus amoureux et jaloux. Cette petitesse ridicule est un des plus grands exemples de la force de l'habitude: personne n'ose guérir le théâtre français de cette contagion. Il a fallu que, dans Racine, Mithridate, Alexandre, Porus, aient été galants. Corneille n'a jamais évité cette faiblesse: il n'a fait aucune pièce sans amour; et il faut avouer que dans ses tragédies, si vous exceptez le Cid et Polyeucte, cette passion est aussi mal peinte qu'elle y est étrangère.

Notre auteur a donné peut-être ici dans un autre excès. Bien des gens trouvent dans sa pièce trop de férocité: ils voient avec horreur que Brutus sacrifie à l'amour de sa patrie, non-seulement son bienfaiteur, mais encore son père. On n'a autre chose à répondre, sinon que tel était le caractère de Brutus, et qu'il faut peindre les hommes tels qu'ils étaient. On a encore une lettre de ce fier Romain, dans laquelle il dit qu'il tuerait son père pour le salut de la république. On sait que César était son père; il n'en faut pas davantage pour justifier cette hardiesse.

On imprime au-devant de cette tragédie une lettre du comte Algarotti, jeune homme déjà connu pour un bon poëte et pour

un bon philosophe, ami de M. de Voltaire.

On met à la suite de la tragédie de César l'Épître de notre auteur sur la calomnie, ouvrage déjà connu : il y a un trait de satire violent. Il ne s'est jamais permis la satire personnelle que contre Rousseau, comme Boileau ne se l'est permise que contre Rollet, voici les vers qui regardent cet homme :

L'affreux Rousseau, loin de cacher en paix Des jours tissus d'opprobre et de forfaits, Vient rallumer aux marais de Bruxelles D'un feu mourant les pâles étincelles, Et contre moi croit rejeter l'affront De l'infamie écrite sur son front. Eh! que pourront tous les traits satiriques Que d'un bras faible il décoche aujourd'hui, Et ce ramas de larcins marotiques, Moitié français et moitié germaniques, etc.?

La conduite de Rousseau et les mauvais vers qu'il fait depuis quinze ans justifient assez ce trait. Notre auteur n'est pas le seul que Rousseau ait déchiré dans les vers durs qu'il compose tous les jours. Il en a fait aussi contre l'illustre M. de Fontenelle, contre M. l'abbé du Bos, homme très-sage, très-savant et très-estimé; contre M. l'abbé Bignon, le protecteur des sciences; contre M. le maréchal de Noailles, à qui on ne peut rien reprocher que d'avoir autrefois protégé Rousseau. Enfin il vomit les injures les plus méprisables contre ce qu'il y a de plus respectable dans le monde, et contre tous ses bienfaiteurs. Il faut avouer qu'il est bien permis à M. de Voltaire de témoigner en passant, dans un de ses quyrages, ce dédain et cette exécration

<sup>1.</sup> On trouvera cette Épiire parmi les poésies. Nous ne réproduisons pas la lettre d'Algarotti, écrite en italien, et qui ne contient qu'une apologie un peu exagérée de la tragédie de Voltaire. (Ed.)

avec lesquels tous les honnêtes gens regardent et Rousseau et tout ce que Rousseau imprime depuis quelques années. C'est trop longtemps nous arrêter sur un sujet si désagréable; nous finissous en informant le public que nous allons donner une trèsbelle et très-correcte édition de la Henriade et des autres ouvrages de notre auteur, tous revus, corrigés, et beaucoup augmentés.

### PERSONNAGES.

JULES CÉSAR, dictateur.
MARC-ANTOINE, consul.
JUNIUS BRUTUS, préteur.
CASSIUS,
CIMBER,
DÉCIME,
DOLABELLA,
CASCA,
CINNA,
LES ROMAINS.
LICTEURS.

La scène est à Rome, au Capitole.

## ACTE PREMIER.

SCENE I. - CESAR, ANTOINE.

#### ANTOINB.

César, tu vas régner; voici le jour auguste
Où le peuple romain, pour toi toujours injuste,
Changé par tes vertus, va reconnaître en toi
Son vainqueur, son appui, son vengeur, et son roi.
Antoine, tu le sais, ne connaît point l'envie:
J'ai chéri plus que toi la gloire de ta vie;
J'ai préparé la chaîne où tu mets les Romains,
Content d'être sous toi le second des humains;
Plus fier de t'attacher ce nouveau diadème,
Plus grand de te servir, que de régner moi-même.
Quoi! tu ne me réponds que par de longs soupirs!
Ta grandeur fait ma joie, et fait tes déplaisirs!
Roi de Rome et du monde, est-ce à toi de te plaindre?
César peut-il gémir, ou César peut-il craindre?
Qui peut à ta grande âme inspirer la terreur?

L'amitié, cher Antoine : il faut t'ouvrir mon cœur. Tu sais que je te quitte, et le destin m'ordonne

De porter nos drapeaux aux champs de Babylone. Je pars, et vais venger sur le Parthe inhumain La honte de Crassus et du peuple romain. L'aigle des légions, que je retiens encore, Demande à s'envoler vers les mers du Bosphore; Et mes braves soldats n'attendent pour signal Que de revoir mon front ceint du bandeau royal Peut-être avec raison César peut entreprendre D'attaquer un pays qu'a soumis Alexandre; Peut-être les Gaulois, Pompée, et les Romains, Valent bien les Persans subjugués par ses mains : J'ose au moins le penser; et ton ami se flatte Que le vainqueur du Rhin peut l'être de l'Euphrate. Mais cet espoir m'anime et ne m'aveugle pas; Le sort peut se lasser de marcher sur mes pas; La plus haute sagesse en est souvent trompée : Il peut quitter César, ayant trahi Pompée; Et, dans les factions, comme dans les combats, Du triomphe à la chute il n'est souvent qu'un pas. J'ai servi, commandé, vaincu, quarante années; Du monde entre mes mains j'ai vu les destinées; Et j'ai toujours connu qu'en chaque événement Le destin des États dépendait d'un moment. Quoi qu'il puisse arriver, mon cœur n'a rien à craindre; Je vaincrai sans orgueil, ou mourrai sans me plaindre. Mais j'exige en partant, de ta tendre amitié, Qu'Antoine à mes enfants soit pour jamais lié; Que Rome par mes mains défendue et conquise, Que la terre à mes fils, comme à toi, soit soumise; Et qu'emportant d'ici le grand titre de roi, Mon sang et mon ami le prennent après moi. Je te laisse aujourd'hui ma volonté dernière; Antoine, à mes enfants il faut servir de père. Je ne veux point de toi demander des serments, De la foi des humains sacrés et vains garants; Ta promesse suffit, et je la crois plus pure Que les autels des dieux entourés du parjure.

ANTOINE.

C'est déjà pour Antoine une assez dure loi Que tu cherches la guerre et le trépas sans moi, Et que ton intérêt m'attache à l'Italie, Quand la gloire t'appelle aux bornes de l'Asie. Je m'afflige encor plus de voir que ton grand cœur Doute de sa fortune, et présage un malheur: Mais je ne comprends point ta bonté qui m'outrage. César, que me dis-tu de tes fils, de partage? Tu n'as de fils qu'Octave, et nulle adoption

N'a d'un autre César appuyé ta maison. CÉSAR.

Il n'est plus temps, ami, de cacher l'amertume Dont mon cœur paternel en secret se consume: Octave n'est mon sang qu'à la faveur des lois; Je l'ai nommé César, il est fils de mon choix: Le destin (dois-je dire ou propice, ou sévère?) D'un véritable fils en effet m'a fait père; D'un fils que je chéris, mais qui, pour mon malheur, A ma tendre amitié répond avec horreur.

ANTOINE.

Et quel est cet enfant? quel ingrat peut-il être Si peu digne du sang dont les dieux l'ont fait naître? CÉSAR.

Ecoute: tu connais ce malheureux Brutus,
Dont Caton cultiva les farouches vertus.
De nos antiques lois ce défenseur austère,
Ce rigide ennemi du pouvoir arbitraire,
Qui toujours contre moi, les armes à la main,
De tous mes ennemis a suivi le destin;
Qui fut mon prisonnier aux champs de Thessalië;
A qui j'ai malgré lui sauvé deux fois la vie;
Né, nourri loin de moi chez mes fiers ennemis....

ANTOINE.

Brutus! il se pourrait....

CEBAR.

Ne m'en crois pas, tiens, lis. Antoine.

Dieux! la sœur de Caton, la sière Servilie! GÉSAR.

Par un hymen secret elle me fut unie.
Ce farouche Caton, dans nos premiers débats,
La fit presque à mes yeux passer en d'autres bras:
Mais le jour qui forma ce second hyménée
De son nouvel époux trancha la destinée.
Sous le nom de Brutus mon fils fut élevé.
Pour me haïr, ô ciel! était-il réservé?
Mais lis: tu sauras tout par cet écrit funeste.

ANTOINE lit.

César, je vais mourir. La colère céleste Va finir à la fois ma vie et mon amour. Souviens-toi qu'à Brutus César donna le jour. Adieu: puisse ce fils éprouver pour son père L'amitié qu'en mourant te conservait sa mère! Serville.

Quoi! faut-il que du sort la tyrannique loi, César, te donne un fils si peu semblable à toi!

### CÉSAR.

Il a d'autres vertus : son superbe courage Flatte en secret le mien, même alors qu'il l'outrage. Il m'irrite, il me plaît; son cœur indépendant Sur mes sens étonnés prend un fier ascendant; Sa fermeté m'impose, et je l'excuse même De condamner en moi l'autorité suprême : Soit qu'étant homme et père, un charme séducteur, L'excusant à mes yeux, me trompe en sa faveur; Soit qu'étant né Romain, la voix de ma patrie Me parle malgré moi contre ma tyrannie, Et que la liberté que je viens d'opprimer, Plus forte encor que moi, me condamne à l'aimer. Te dirai-je encor plus? si Brutus me doit l'être, S'il est fils de César, il doit haīr un maître. l'ai pensé comme lui dès mes plus jeunes ans; J'ai détesté Sylla, j'ai haï les tyrans. J'eusse été citoyen, si l'orgueilleux Pompée N'eût voulu m'opprimer sous sa gloire usurpée. Né fier, ambitieux, mais né pour les vertus, Si je n'étais César, j'aurais été Brutus. Tout homme à son état doit plier son courage. Brutus tiendra bientôt un dissérent langage, Quand il aura connu de quel sang il est né. Crois-moi, le diadème, à son front destiné, Adoucira dans lui sa rudesse importune; Il changera de mœurs en changeant de fortune. La nature, le sang, mes bienfaits, tes avis, Le devoir, l'intérêt, tout me rendra mon fils.

#### ANTOINE.

J'en doute, je connais sa fermeté farouche:

La secte dont il est n'admet rien qui la touche.

Cette secte intraitable, et qui fait vanité
D'endurcir les esprits contre l'humanité,
Qui dompte et foule aux pieds la nature irritée,
Parle seule à Brutus, et seule est écoutée.

Ces préjugés affreux, qu'ils appellent devoir,
Ont sur ces cœurs de bronze un absolu pouvoir.

Caton même, Caton, ce malheureux stoïque,
Ce héros forcené, la victime d'Utique,
Qui, fuyant un pardon qui l'eût humilié,
Préféra la mort même à ta tendre amitié;
Caton fut moins altier, moins dur, et moins à craindre
Que l'ingrat qu'à t'aimer ta bonté veut contraindre.

CÉSAR.

Cher ami, de quels coups tu viens de me frapper! Que m'as-tu dit? ANTOINE.

Je t'aime, et ne te puis tromper. CÉSAR.

Le temps amollit tout.

ANTOINE.

Mon cœur en désespère.

CÉSAR.

Quoi! sa haine....

ANTOINE.

Crois-moi.

CÉSAR.

N'importe, je suis père.

J'ai chéri, j'ai sauvé mes plus grands ennemis :
Je veux me faire aimer de Rome et de mon fils;
Et, conquérant des cœurs vaincus par ma clémence,
Voir la terre et Brutus adorer ma puissance.
C'est à toi de m'aider dans de si grands desseins :
Tu m'as prêté ton bras pour dompter les humains;
Dompte aujourd'hui Brutus, adoucis son courage,
Prépare par degrés cette vertu sauvage
Au secret important qu'il lui faut révéler,
Et dont mon cœur encore hésite à lui parler.

ANTOINE.

Je ferai tout pour toi; mais j'ai peu d'espérance.

SCENE II. — CESAR, ANTOINE, DOLABELLA.

DOLABELLA.

César, les sénateurs attendent audience; A ton ordre suprême ils se rendent ici.

CÉSAR.

Ils ont tardé longtemps.... Qu'ils entrent.

ANTOINE.

Les voici.

Que je lis sur leur front de dépit et de haine!

SCÈNE III. -- CÉSAR, ANTOINE, BRUTUS, CASSIUS, CIMBER, DÉCIME, CINNA, CASCA, etc., LICTBURS.

CÉSAR, assis.

Venez, dignes soutiens de la grandeur romaine, Compagnons de César. Approchez, Cassius, Cimber, Cinna, Décime, et toi, mon cher Brutus. Enfin voici le temps, si le ciel me seconde, Où je vais achever la conquête du monde, Et voir dans l'Orient le trône de Cyrus

Satisfaire, en tombant, aux mânes de Crassus. Il est temps d'ajouter, par le droit de la guerre, Ce qui manque aux Romains des trois parts de la terre : Tout est prêt, tout prévu pour ce vaste dessein; L'Euphrate attend César, et je pars dès demain. Brutus et Cassius me suivront en Asie; Antoine retiendra la Gaule et l'Italie; De la mer Atlantique et des bords du Bétis Cimber gouvernera les rois assujettis; Je donne à Marcellus la Grèce et la Lycie, A Décime le Pont, à Casca la Syrie. Ayant ainsi réglé le sort des nations, Et laissant Rome heureuse et sans divisions, Il ne reste au sénat qu'à juger sous quel titre De Rome et des humains je dois être l'arbitre. Sylla fut honoré du nom de dictateur; Marius fut consul, et Pompée empereur. l'ai vaincu ce dernier, et c'est assez vous dire Qu'il faut un nouveau nom pour un nouvel empire, Un nom plus grand, plus saint, moins sujet aux revers, Autrefois craint dans Rome, et cher à l'univers. Un bruit trop confirmé se répand sur la terre, Qu'en vain Rome aux Persans ose faire la guerre; Qu'un roi seul peut les vaincre et leur donner la loi: César va l'entreprendre, et César n'est pas roi; Il n'est qu'un citoyen connu par ses services, Qui peut du peuple encore essuyer les caprices.... Romains, vous m'entendez, vous savez mon espoir; Songez à mes bienfaits, songez à mon pouvoir. CIMBER.

César, il faut parler. Ces sceptres, ces couronnes, Ce fruit de nos travaux, l'univers que tu donnes, Seraient, aux yeux du peuple et du sénat jaloux, Un outrage à l'État, plus qu'un bienfait pour nous. Marius, ni Sylla, ni Carbon, ni Pompée, Dans leur autorité sur le peuple usurpée, N'ont jamais prétendu disposer à leur choix Des conquêtes de Rome, et nous parler en rois. César, nous attendions de ta clémence auguste Un don plus précieux, une faveur plus juste, Au-dessus des États donnés par ta bonté....

CÉSAR.

Qu'oses-tu demander, Cimber?

CIMBER.

La liberté.

CASSIUS.

Tu nous l'avais promise, et tu juras toi-même

D'abolir pour jamais l'autorité suprême;
Et je croyais toucher à ce moment heureux
Où le vainqueur du monde allait combler nos vœux.
Fumante de son sang, captive, désolée,
Rome dans cet espoir renaissait consolée.
Avant que d'être à toi nous sommes ses enfants:
Je songe à ton pouvoir; mais songe à tes serments.

BRUTUS.

Oui, que César soit grand; mais que Rome soit libre. Dieux maîtresse de l'Inde, esclave au bord du Tibre! Qu'importe que son nom commande à l'univers, Et qu'on l'appelle reine, alors qu'elle est aux fers? Qu'importe à ma patrie, aux Romains que tu braves, D'apprendre que César a de nouveaux esclaves? Les Persans ne sont pas nos plus fiers ennemis; Il en est de plus grands. Je n'ai point d'autre avis.

CÉSAR.

Et toi, Brutus, aussi!

ANTOINE, d César.

Tu connais leur audace:

Vois si ces cœurs ingrats sont dignes de leur grâce.

CÉSAR.

Ainsi vous voulez donc, dans vos témérités, Tenter ma patience, et lasser mes bontés? Vous qui m'appartenez par le droit de l'épée, Rampants sous Marius, esclaves de Pompée; Vous qui ne respirez qu'autant que mon courroux, Retenu trop longtemps, s'est arrêté sur vous: Républicains ingrats, qu'enhardit ma clémence, Vous qui devant Sylla garderiez le silence; Vous que ma bonté seule invite à m'outrager, Sans craindre que César s'abaisse à se venger. Voilà ce qui vous donne une âme assez hardie Pour oser me parler de Rome et de patrie; Pour affecter ici cette illustre hauteur Et ces grands sentiments devant votre vainqueur. Il les fallait avoir aux plaines de Pharsale. La fortune entre nous devient trop inégale : Si vous n'avez su vaincre, apprenez à servir. BRUTUS.

César, aucun de nous n'apprendra qu'à mourir.
Nul ne m'en désavoue, et nul, en Thessalie,
N'abaissa son courage à demander la vie.
Tu nous laissas le jour, mais pour nous avilir;
Et nous le détestons, s'il te faut obéir.
César, qu'à ta colère aucun de nous n'échappe;
Commence ici par moi : si tu veux régner. frappe.

CÉSAR. (Les sénateurs sorteni.)

Ecoute.... et vous, sortez. Brutus m'ose offenser! Mais sais-tu de quels traits tu viens de me percer? Va, César est bien loin d'en vouloir à ta vie. Laisse là du sénat l'indiscrète furie; Demeure, c'est toi seul qui peux me désarmer; Demeure, c'est toi seul que César veut aimer.

BRUTUS.

Tout mon sang est à toi, si tu tiens ta promesse; Si tu n'es qu'un tyran, j'abhorre ta tendresse; Et je ne peux rester avec Antoine et toi, Puisqu'il n'est plus Romain, et qu'il demande un roi.

## SCÈNE IV. — CÉSAR, ANTOINE.

ANTOINE.

Eh bien! t'ai-je trompé? Crois-tu que la nature Puisse amollir une âme et si fière et si dure? Laisse, laisse à jamais dans son obscurité Ce secret malheureux qui pèse à ta bonté. Que de Rome, s'il veut, il déplore la chute; Mais qu'il ignore au moins quel sang il persécute: Il ne mérite pas de te devoir le jour. Ingrat à tes bontés, ingrat à ton amour, Renonce-le pour fils.

CÉSAR.

Je ne le puis : je l'aime.
ANTOINE.

Ah! cesse donc d'aimer l'éclat du diadème, Descends donc de ce rang où je te vois monté:
La bonté convient mal à ton autorité;
De ta grandeur naissante elle détruit l'ouvrage
Quoi! Rome est sous tes lois, et Cassius t'outrage!
Quoi! Cimber, quoi! Cinna, ces obscurs sénateurs,
Aux yeux du roi du monde affectent ces hauteurs!
Ils bravent ta puissance, et ces vaincus respirent!
CÉSAR.

Ils sont nés mes égaux, mes armes les vainquirent; Et, trop au-dessus d'eux, je leur puis pardonner De frémir sous le joug que je veux leur donner.

ANTOINE.

Marius de leur sang eût été moins avare; Sylla les eût punis.

CÉSAR.

Sylla fut un barbare; Il n'a su qu'opprimer : le meurtre et la fureur Faisaient sa politique ainsi que sa grandeur:
Il a gouverné Rome au milieu des supplices;
Il en était l'effroi, j'en serai les délices.
Je sais quel est le peuple: on le change en un jour;
Il prodigue aisément sa haine et son amour.
Si ma grandeur l'aigrit, ma clémence l'attire.
Un pardon politique à qui ne peut me nuire,
Dans mes chaînes qu'il porte un air de liberté,
Ont ramené vers moi sa faible volonté.
Il faut couvrir de fleurs l'abîme où je l'entraîne,
Flatter encor ce tigre à l'instant qu'on l'enchaîne,
Lui plaire en l'accablant, l'asservir, le charmer,
Et punir mes rivaux en me faisant aimer.

ANTOINE.

Il faudrait être craint : c'est ainsi que l'on règne.

CÉSAR.

Va, ce n'est qu'aux combats que je veux qu'on me craigne.
ANTOINE.

Le peuple abusera de ta facilité.

CÉSÁR.

Le peuple a jusqu'ici consacré ma bonté: Vois ce temple que Rome élève à la Clémence.

ANTOINE.

Crains qu'elle n'en élève un autre à la Vengeance;
Crains des cœurs ulcérés, nourris de désespoir,
Idolâtres de Rome, et cruels par devoir.
Cassius alarmé prévoit qu'en ce jour même
Ma main doit sur ton front mettre le diadème:
Déjà même à tes yeux on ose en murmurer.
Des plus impétueux tu devrais t'assurer;
A prévenir leurs coups daigne au moins te contraindre.
CÉSAR.

Je les aurais punis, si je les pouvais craindre. Ne me conseille point de me faire haïr. Je sais combattre, vaincre, et ne sais point punir. Allons; et, n'écoutant ni soupçon ni vengeance, Sur l'univers soumis régnons sans violence.

## ACTE SECOND.

SCÈNE I. - BRUTUS, ANTOINE, DOLABELLA.

ANTOINE.

Ce superbe refus, cette animosité, Marquent moins de vertu que de férocité. Les bontés de César, et surtout sa puissance, Méritaient plus d'égards et plus de complaisance: A lui parler du moins vous pourriez consentir. Vous ne connaissez pas qui vous osez haïr; Et vous en frémiriez, si vous pouviez apprendre.... BRUTUS.

Ah! je frémis déjà; mais c'est de vous entendre.

Ennemi des Romains, que vous avez vendus,
Pensez-vous, ou tromper, ou corrompre Brutus?

Allez ramper sans moi sous la main qui vous brave;
Je sais tous vos desseins, vous brûlez d'être esclave;

Vous voulez un monarque, et vous êtes Romain!

ANTOINE.

Je suis ami, Brutus, et porte un cœur humain: Je ne recherche point une vertu plus rare. Tu veux être un héros, va, tu n'es qu'un barbare; Et ton farouche orgueil, que rien ne peut sléchir, Embrassa la vertu pour la faire haïr.

### SCÈNE II. - BRUTUS.

Quelle bassesse, à ciel! et quelle ignominie! Voilà donc les soutiens de ma triste patrie! Voilà vos successeurs, Horace, Décius, Et toi, vengeur des lois, toi, mon sang, toi, Brutus! Quels restes, justes dieux, de la grandeur romaine! Chacun baise en tremblant la main qui nous enchaîne. César nous a ravi jusques à nos vertus; Et je cherche ici Rome, et ne la trouve plus. Vous que j'ai vus périr, vous, immortels courages, Héros dont en pleurant j'aperçois les images, Famille de Pompée, et toi, divin Caton, Toi, dernier des héros du sang de Scipion, Vous ranimez en moi ces vives étincelles Des vertus dont brillaient vos âmes immortelles; Vous vivez dans Brutus, vous mettez dans mon sein Tout l'honneur qu'un tyran ravit au nom romain. Que vois-je, grand Pompée, au pied de ta statue? Quel billet, sous mon nom, se présente à ma vue? Lisons: « Tu dors, Brutus, et Rome est dans les fers! » Rome, mes yeux sur toi seront toujours ouverts; Ne me reproche point des chaînes que j'abhorre. Mais quel autre billet à mes yeux s'offre encore? « Non, tu n'es pas Brutus! » Ah! reproche cruel! César ! tremble, tyran! voilà ton coup mortel. « Non, tu n'es pas Brutus! » Je le suis, je veux l'être. Je périrai, Romains, ou vous serez sans maître

Je vois que Rome encore a des cœurs vertueux: On demande un vengeur, on a sur moi les yeux; On excite cette âme, et cette main trop lente; On demande du sang.... Rome sera contente.

SCENE III. — BRUTUS, CASSIUS, CINNA, CASCA, DECIME, SUITE.

CASSIUS.

Je t'embrasse, Brutus, pour la dernière fois. Amis, il faut tomber sous les débris des lois. De César désormais je n'attends plus de grâce; Il sait mes sentiments, il connaît notre audace. Notre ame incorruptible étonne ses desseins; Il va perdre dans nous les derniers des Romains. C'en est fait, mes amis, il n'est plus de patrie, Plus d'honneur, plus de lois; Rome est anéantie: De l'univers et d'elle il triomphe aujourd'hui; Nos imprudents aïeux n'ont vaincu que pour lui. Ces dépouilles des rois, ce sceptre de la terre, Six cents ans de vertus, de travaux, et de guerre: César jouit de tout, et dévore le fruit Que six siècles de gloire à peine avaient produit. Ah! Brutus! es-tu né pour servir sous un maître? La liberté n'est plus.

BRUTUS.

Elle est prête à renaître.

CASSIUS.

Que dis tu? mais quel bruit vient frapper mes esprits?

BRUTUS.

Laisse là ce vil peuple, et ses indignes cris.

CASSIUS.

La liberté, dis-tu?... Mais quoi.... le bruit redouble.

SCENE IV. - BRUTUS, CASSIUS, CIMBER, DECIME.

CASSIUS.

Ah! Cimber, est-ce toi? parle, quel est ce trouble?

DÉCIME.

Trame-t-on contre Rome un nouvel attentat? Qu'a-t-on fait? qu'as-tu vu?

CIMBER.

La honte de l'État.

César était au temple, et cette fière idole Semblait être le dieu qui tonne au Capitole. C'est là qu'il annonçait son superbe dessein D'aller joindre la Perse à l'empire romain.

On lui donnait les noms de Foudre de la guerre, De Vengeur des Romains, de Vainqueur de la terre. Mais, parmi tant d'éclat, son orgueil imprudent Voulait un autre titre, et n'était pas content. Enfin, parmi ces cris et ces chants d'allégresse, Du peuple qui l'entoure Antoine fend la presse : Il entre: ô honte! ô crime indigne d'un Romain! Il entre, la couronne et le sceptre à la main. On se tait, on frémit : lui, sans que rien l'étonne, Sur le front de César attache la couronne, Et soudain, devant lui se mettant à genoux: « César, règne, dit-il, sur la terre et sur nous. » Des Romains, à ces mots, les visages palissent; De leurs cris douloureux les voûtes retentissent; J'ai vu des citoyens s'enfuir avec horreur, D'autres rougir de honte et pleurer de douleur. César, qui cependant lisait sur leur visage De l'indignation l'éclatant témoignage, Feignant des sentiments longtemps étudiés, Jette et sceptre et couronne, et les foule à ses pieds. Alors tout se croit libre, alors tout est en proie Au fol enivrement d'une indiscrète joie. Antoine est alarmé; César feint et rougit : Plus il cèle son trouble, et plus on l'applaudit; La modération sert de voile à son crime : Il affecte à regret un refus magnanime. Mais, malgré ses efforts, il frémissait tout bas Qu'on applaudit en lui les vertus qu'il n'a pas. Enfin, ne pouvant plus retenir sa colère, Il sort du Capitole avec un front sévère; Il veut que dans une heure on s'assemble au sénat. Dans une heure, Brutus, César change l'État. De ce sénat sacré la moitié corrompue, Ayant acheté Rome, à César l'a vendue: Plus làche que ce peuple à qui, dans son malheur, Le nom de roi du moins fait toujours quelque horreut. César, déjà trop roi, veut encor la couronne: Le peuple la refuse, et le sénat la donne. Que faut-il faire enfin, héros qui m'écoutez? CASSIUS.

Mourir, finir des jours dans l'opprobre comptés. J'ai traîné les liens de mon indigne vie Tant qu'un peu d'espérance a flatté ma patrie: Voici son dernier jour, et du moins Cassius Ne doit plus respirer, lorsque l'État n'est plus. Pleure qui voudra Rome, et lui reste fidèle; Je ne peux la venger, mais j'expire avec elle.

(En regardant leurs statues.)

Je vais ou sont nos dieux.... Pompée et Scipion, Il est temps de vous suivre, et d'imiter Caton.

BRUTUS.

Non, n'imitons personne, et servons tous d'exemple: C'est nous, braves amis, que l'univers contemple; C'est à nous de répondre à l'admiration Que Rome en expirant conserve à notre nom. Si Caton m'avait cru, plus juste en sa furie, Sur César expirant il eût perdu la vie: Mais il tourna sur soi ses innocentes mains; Sa mort fut inutile au bonheur des humains. Faisant tout pour la gloire, il ne fit rien pour Rome; Et c'est la seule faute où tomba ce grand homme

Que veux-tu donc qu'on fasse en un tel désespoir?

BRUTUS, montrant le billet.

Voilà ce qu'on m'écrit, voilà notre devoir.

CASSIUS.

On m'en écrit autant, j'ai reçu ce reproche.

BRUTUS.

C'est trop le mériter.

CIMBER.

L'heure fatale approche.

Dans une heure un tyran détruit le nom romain.

Dans une heure à César il faut percer le sein.
CASSIUS.

Ah! je te reconnais à cette noble audace.

DÉCIME.

Ennemi des tyrans, et digne de ta race, Voilà les sentiments que j'avais dans mon cœur.

CASSIUS.

Tu me rends à moi-même, et je t'en dois l'honneur; C'est là ce qu'attendaient ma haine et ma colère De la mâle vertu qui fait ton caractère.
C'est Rome qui t'inspire en des desseins si grands:
Ton nom seul est l'arrêt de la mort des tyrans.
Lavons, mon cher Brutus, l'opprobre de la terre;
Vengeons ce Capitole, au défaut du tonnerre.
Toi, Cimber; toi, Cinna; vous, Romains indomptés,
Avez-vous une autre âme et d'autres volontés?

CIMBER.

Nous pensons comme toi, nous méprisons la vie : Nous détestons César, nous aimons la patrie; Nous la vengerons tous : Brutus et Cassius De quiconque est Romain raniment les vertus.

### DÉCIME.

Nés juges de l'État, nés les vengeurs du crime, C'est souffrir trop longtemps la main qui nous opprime; Et, quand sur un tyran nous suspendons nos coups, Chaque instant qu'il respire est un crime pour nous.

#### CIMBER.

Admettons-nous quelque autre à ces honneurs suprêmes?

BRUTUS.

Pour venger la patrie il sussit de nous-mêmes. Dolabella, Lépide, Émile, Bibulus, Ou tremblent sous César, ou bien lui sont vendus. Cicéron, qui d'un traître a puni l'insolence, Ne sert la liberté que par son éloquence : Hardi dans le sénat, faible dans le danger, Fait pour haranguer Rome, et non pour la venger, Laissons à l'orateur qui charme sa patrie Le soin de nous louer, quand nous l'aurons servie. Non, ce n'est qu'avec vous que je veux partager Cet immortel honneur et ce pressant danger. Dans une heure au sénat le tyran doit se rendre: Là, je le punirai; là, je le veux surprendre; Là, je veux que ce fer, enfoncé dans son sein. Venge Caton, Pompée, et le peuple romain. C'est hasarder beaucoup. Ses ardents satellites Partout du Capitole occupent les limites; Ce peuple mou, volage, et facile à sléchir, Ne sait s'il doit encor l'aimer ou le hair. Notre mort, mes amis, paraît inévitable; Mais qu'une telle mort est noble et désirable! Qu'il est beau de périr dans des desseins si grands! De voir couler son sang dans le sang des tyrans! Qu'avec plaisir alors on voit sa dernière heure! Mourons, braves amis, pourvu que César meure, Et que la liberté, qu'oppriment ses forfaits, Renaisse de sa cendre, et revive à jamais.

#### CASSIUS.

Ne balançons donc plus, courons au Capitole: C'est là qu'il nous opprime, et qu'il faut qu'on l'immole. Ne craignons rien du peuple, il semble encor douter; Mais si l'idole tombe, il va la détester.

#### BRUTUS.

Jurez donc avec moi, jurez sur cette épée, Par le sang de Caton, par celui de Pompée, Par les mânes sacrés de tous ces vrais Romains Qui dans les champs d'Afrique ont fini leurs destins; Jurez par tous les dieux, vengeurs de la patrie, Que César sous vos coups va terminer sa vie. Cassius.

Faisons plus, mes amis; jurons d'exterminer Quiconque ainsi que lui prétendra gouverner: Fussent nos propres fils, nos frères ou nos pères; S'ils sont tyrans, Brutus, ils sont nos adversaires: Un vrai républicain n'a pour père et pour fils Que la vertu, les dieux, les lois, et son pays.

BRUTUS.

Oui, j'unis pour jamais mon sang avec le vôtre. Tous dès ce moment même adoptés l'un par l'autre, Le salut de l'État nous a rendus parents. Scellons notre union du sang de nos tyrans.

(Il s'avance vers la statue de Pompée.)

Nous le jurons par vous, héros, dont les images

A ce pressant devoir excitent nos courages;

Nous promettons, Pompée, à tes sacrés genoux;

De faire tout pour Rome, et jamais rien pour nous;

D'être unis pour l'État, qui dans nous se rassemble;

De vivre, de combattre, et de mourir ensemble.

Allons, préparons-nous : c'est trop nous arrêter.

SCENE V. - CESAR, BRUTUS.

CÉSAR.

Demeure, c'est ici que tu dois m'écouter. Où vas-tu, malheureux?

BRUTUS.

Loin de la tyrannie.

CÉSAR.

Licteurs, qu'on le retienne.

BRUTUS.

Achève, et prends ma vie.

CRSAR.

Brutus, si ma colère en voulait à tes jours, Je n'aurais qu'à parler, j'aurais fini leur cours. Tu l'as trop mérité. Ta fière ingratitude Se fait de m'offenser une farouche étude. Je te retrouve encore avec ceux des Romains Dont j'ai plus soupçonné les perfides desseins; Avec ceux qui tantôt ont osé me déplaire, Ont blâmé ma conduite, ont bravé ma colère.

BRUTUS.

Ils parlaient en Romains, César, et leurs avis, Si les dieux t'inspiraient, seraient encor suivis.

CÉSAR.

Je souffre ton audace, et consens à t'entendre :

De mon rang avec toi je me plais à descendre. Que me reproches-tu?

BRUTUS.

Le monde ravage;

Le sang des nations, ton pays saccagé; Ton pouvoir; tes vertus, qui font tes injustices, Qui de tes attentats sont en toi les complices; Ta funeste bonté, qui fait aimer tes fers, Et qui n'est qu'un appât pour tromper l'univers.

CÉSAR.

Ah! c'est ce qu'il fallait reprocher à Pompée.

Par sa feinte vertu la tienne fut trompée.

Ce citoyen superbe, à Rome plus fatal,

N'a pas même voulu César pour son égal.

Crois-tu, s'il m'eût vaincu, que cette âme hautainé

Eût laissé respirer la liberté romaine?

Sous un joug despotique il t'aurait accablé.

Qu'eût fait Brutus alors?

BRUTUS.

Brutus l'eût immolé.

CÉSAR.

Voilà donc ce qu'enfin ton grand cœur me destine! Tu ne t'en défends point. Tu vis pour ma ruine; Brutus!

BRUTUS.

Si tu le crois, préviens donc ma fureur. Qui peut te retenir?

CÉSAR, lui présentant la lettre de Servilie.

La nature et mon cœur.

Lis, ingrat, lis; connais le sang que tu m'opposes; Vois qui tu peux haïr, et poursuis si tu l'oses.

BRUTUS.

Où suis-je? qu'ai-je lu? me trompez-vous, mes yeux?

Eh bien! Brutus, mon fils!

BRÜTÜS.

Lui, mon père! grands dieux!

CÉSAR.

Oui, je le suis, ingrat! Quel silence farouche! Que dis-je? quels sanglots échappent de ta bouche? Mon fils.... Quoi! je te tiens muet entre mes bras! La nature t'étonne, et ne t'attendrit pas!

BRUTUS.

O sort épouvantable, et qui me désespère! O serments! ô patrie! ô Rome toujours chère! César!... Ah! malheureux! j'ai trop longtemps vécu. CÉSAR.

Parle. Quoi! d'un remords ton cœur est combattu! Ne me déguise rien. Tu gardes le silence! Tu crains d'être mon fils; ce nom sacré t'offense: Tu crains de me chérir, de partager mon rang; C'est un malheur pour toi d'être né de mon sang! Ah! ce sceptre du monde, et ce pouvoir suprême, Ce César, que tu hais, les voulait pour toi-même. Je voulais partager avec Octave et toi Le prix de cent combats et le titre de roi.

BRUTUS.

Ah! dieux!

CÉSAR.

Tu veux parler, et te retiens à peine!

Ces transports sont-ils donc de tendresse ou de haine?

Quel est donc le secret qui semble t'accabler?

BRUTUS.

César....

CÉSAR.

Eh bien! mon fils?

BRUTUS.

Je ne puis lui parler.

CÉSAR.

Tu n'oses me nommer du tendre nom de père?
BRUTUS.

Si tu l'es, je te fais une unique prière.

CÉSAR.

Parle: en te l'accordant, je croirai tout gagner.

BRUTUS.

Fais-moi mourir sur l'heure, ou cesse de régner.

CÉSAR.

Ah! barbare ennemi, tigre que je caresse! Ah! cœur dénaturé qu'endurcit ma tendresse! Va, tu n'es plus mon fils. Va, cruel citoyen, Mon cœur désespéré prend l'exemple du tien : Ce cœur, à qui tu fais cette effroyable injure, Saura bien comme toi vaincre enfin la nature. Va, César n'est pas fait pour te prier en vain; J'apprendrai de Brutus à cesser d'être humain : Je ne te connais plus. Libre dans ma puissance, Je n'écouterai plus une injuste clémence. Tranquille, à mon courroux je vais m'abandonner; Mon cœur trop indulgent est las de pardonner. J'imiterai Sylla, mais dans ses violences; Vous tremblerez, ingrats, au bruit de mes vengeances. Va, cruel, va trouver tes indignes amis: Tous m'ont osé déplaire, ils seront tous punis On sait ce que je puis, on verra ce que j'ose :

## ACTE II, SCÈNE V.

Je deviendrai barbare, et toi seul en es cause.
BRUTUS.

Ah! ne le quittons point dans ses cruels desseins, Et sauvons, s'il se peut, César et les Romains.

## ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I. — CASSIUS, CIMBER, DECIME, CINNA, CASCA, LES CONJURÉS.

CASSIUS.

Enfin donc l'heure approche où Rome va renaître.

La maîtresse du monde est aujourd'hui sans maître:

L'honneur en est à vous, Cimber, Casca, Probus,

Décime. Encore une heure, et le tyran n'est plus.

Ce que n'ont pu Caton, et Pompée, et l'Asie,

Nous seuls l'exécutons; nous vengeons la patrie,

Et je veux qu'en ce jour on dise à l'univers:

« Mortels, respectez Rome; elle n'est plus aux fers. »

Tu vois tous nos amis, ils sont prêts à te suivre, A frapper, à mourir, à vivre s'il faut vivre; A servir le sénat dans l'un ou l'autre sort, En donnant à César, ou recevant la mort.

Mais d'où vient que Brutus ne paraît point encore, Lui, ce fier ennemi du tyran qu'il abhorre, Lui qui prit nos serments, qui nous rassembla tous, Lui qui doit sur César porter les premiers coups? Le gendre de Caton tarde bien à paraître. Serait-il arrêté? César peut-il connaître... Mais le voici. Grands dieux! qu'il paraît abattu!

SCÈNE II. — CASSIUS, BRUTUS, CIMBER, CASCA, DECIME, LES CONJURÉS

CASSIUS.

Brutus, quelle infortune accable ta vertu?

Le tyran sait-il tout? Rome est-elle trahie?

BRUTUS.

Non, César ne sait point qu'on va trancher sa vie. Il se confie à vous.

DECIME.

Qui peut donc te troubler?
BRUTUS.

Un malheur, un secret qui vous fera trembler.

CASSIUS.

De nous ou du tyran c'est la mort qui s'apprête : Nous pouvons tous périr; mais trembler, nous!

BRUTUS.

Arrête:

ar alle to a

Je vais t'épouvanter par ce secret affreux.

Je dois sa mort à Rome, à vous, à nos neveux,

Au bonheur des mortels; et j'avais choisi l'heure,

Le lieu, le bras, l'instant où Rome veut qu'il meure :

L'honneur du premier coup à mes mains est remis;

Tout est prêt : apprenez que Brutus est son fils.

CIMBER.

Toi, son fils!

CASSIUS.

De César!

DÉGIME.
O Rome!
BRUTUS.

Servilie

Par un hymen secret à César fut unie; Je suis de cet hymen le fruit infortuné.

CIMBER.

Brutus, fils d'un tyran!

CASSIUS.

Non, tu n'en es pas né;

Ton cœur est trop romain.

BRUTUS.

Ma honte est véritable.

Vous, amis, qui voyez le destin qui m'accable, Soyez par mes serments les maîtres de mon sort. Est-il quelqu'un de vous d'un esprit assez fort, Assez stoïque, assez au-dessus du vulgaire, Pour oser décider ce que Brutus doit faire? Je m'en remets à vous. Quoi! vous baissez les yeux! Toi, Cassius, aussi, tu te tais avec eux! Aucun ne me soutient au bord de cet abîme! Aucun ne m'encourage, ou ne m'arrache au crime! Tu frêmis, Cassius! et, prompt à t'étonner....

CASSIUS.

se frémis du conseil que je vais te donner.

BRUTUS.

Parle.

CASSIUS.

Si tu n'étais qu'un citoyen vulgaire, Je te dirais : « Va, sers, sois tyran sous ton père; Écrase cet État que tu dois soutenir; Rome aura désormais deux traîtres à punir : Mais je parle à Bruțus, à ce puissant génie, A ce héros armé contre la tyrannie, Dont le cœur inflexible, au bien déterminé, Épura tout le sang que César t'a donné. Écoute: tu connais avec quelle furie Jadis Catilina menaça sa patrie?

BRUTUS.

Oui.

CASSIUS.

Si, le même jour que ce grand criminel Dut à la liberté porter le coup mortel; Si, lorsque le sénat eut condamné ce traître, Catilina pour fils t'eût voulu reconnaître, Entre ce monstre et nous forcé de décider, Parle : qu'aurais-tu fait?

BRUTUS.

Peux-tu le demander? Penses-tu qu'un instant ma vertu démentie Eût mis dans la balance un homme et la patrie?

CASSIUS.

Brutus, par ce seul mot ton devoir est dicté. C'est l'arrêt du sénat, Rome est en sûreté. Mais, dis, sens-tu ce trouble, et ce secret murmure, Qu'un préjugé vulgaire impute à la nature? Un seul mot de César a-4-il éteint dans toi L'amour de ton pays, ton devoir ét ta foi? En disant ce secret, ou faux ou véritable, Et t'avouant pour fils, en est-il meins coupable? En es-tu moins Brutus? en es-tu moins Romain? Nous dois-tu moins ta vie, et ton cœur, et ta main? Toi, son fils! Rome enfin n'est-elle plus ta mère? Chacun des conjurés n'est-il donc plus ton frère? Né dans nos murs sacrés, nourri par Scipion, Elève de Pompée, adopté par Caton, Ami de Cassius, que veux-tu davantage? Ces titres sont sacrés; tout autre les outrage. Qu'importe qu'un tyran, esclave de l'amour, Ait séduit Servilie, et t'ait donné le jour? Laisse là les erreurs et l'hymen de ta mère: Caton forma tes mœurs, Caton seul est ton père; Tu lui dois ta vertu, ton âme est tonte à lui: Brise l'indigne nœud que l'on t'offre aujourd'hui; Qu'à nos serments communs ta fermeté réponde; Et tu n'as de parents que les vengeurs du monde. - BRUTUS.

Et vous, braves amis, parlez, que pensez-vous?

Jugez de nous par lui, jugez de lui par nous.

D'un autre sentiment si nous étions capables, Rome n'aurait point eu des enfants plus coupables. Mais à d'autres qu'à toi pourquoi t'en rapporter? C'est ton cœur, c'est Brutus qu'il te faut consulter.

BRUTUS. Eh bien! à vos regards mon âme est dévoilée; Lisez-y les horreurs dont elle est accablée. Je ne vous cèle rien, ce cœur s'est ébranlé; De mes stoïques yeux des larmes ont coulé. Après l'affreux serment que vous m'avez vu faire, Prêt à servir l'Etat, mais à tuer mon père; Pleurant d'être son fils, honteux de ses bienfaits; Admirant ses vertus, condamnant ses forfaits; Voyant en lui mon père, un coupable, un grand homme, Entraîné par César, et retenu par Rome; D'horreur et de pitié mes esprits déchirés Ont souhaité la mort que vous lui préparez. Je vous dirai bien plus; sachez que je l'estime: Son grand cœur me séduit, au sein même du crime; Et, si sur les Romains quelqu'un pouvait régner, Il est le seul tyran que l'on dût épargner. Ne vous alarmez point; ce nom que je déteste, Ce nom seul de tyran l'emporte sur le reste. Le sénat, Rome, et vous, vous avez tous ma soi: Le bien du monde entier me parle contre un roi. J'embrasse avec horreur une vertu cruelle; J'en frissonne à vos yeux, mais je vous suis fidèle. César me va parler; que ne puis-je aujourd'hui L'attendrir, le changer, sauver l'État et lui! Veuillent les immortels, s'expliquant par ma bouche, Prêter à mon organe un pouvoir qui le touche ! Mais si je n'obtiens rien de cet ambitieux, Levez le bras, frappez, je détourne les yeux. Je ne trahirai point mon pays pour mon père: Que l'on approuve, ou non, ma fermeté sévère; Qu'à l'univers surpris cette grande action Soit un objet d'horreur ou d'admiration; Mon esprit, peu jaloux de vivre en la mémoire, Ne considère point le reproche ou la gloire : Toujours indépendant, et toujours citoyen, Mon devoir me sussit, tout le reste n'est rien. Allez, ne songez plus qu'à sortir d'esclavage.

Du salut de l'État ta parole est le gage. Nous comptons tous sur toi, comme si dans ces lieux Nous entendions Caton, Rome même, et nos dieux.

CASSIUS.

### SCÈNE III. - BRUTUS.

Voici donc le moment où César va m'entendre; Voici ce Capitole où la mort va l'attendre. Épargnez-moi, grands dieux, l'horreur de le haïr! Dieux, arrêtez ces bras levés pour le punir! Rendez, s'il se peut, Rome à son grand cœur plus chère, Et faites qu'il soit juste, afin qu'il soit mon père. Le voici. Je demeure immobile, éperdu. O mânes de Caton, soutenez ma vertu!

## SCENE IV. - CESAR, BRUTUS.

CÉSAR.

Eh bien! que veux-tu? Parle. As-tu le cœur d'un homme? Es-tu fils de César?

BRUTUS.

Oui, si tu l'es de Rome.

CÉSAR.

Républicain farouche, où vas-tu t'emporter?
N'as-tu voulu me voir que pour mieux m'insulter?
Quoi! tandis que sur toi mes faveurs se répandent,
Que du monde soumis les hommages t'attendent,
L'empire, mes bontés, rien ne fléchit ton cœur?
De quel œil vois-tu donc le sceptre?

BRUTUS.

Avec horreur.

CÉSAR.

Je plains tes préjugés, je les excuse même. Mais peux-tu me hair?

BRUTUS.

Non, César, et je t'aime.

Mon cœur par tes exploits fut pour toi prévenu,
Avant que pour ton sang tu m'eusses reconnu.
Je me suis plaint aux dieux de voir qu'un si grand homme
Fût à la fois la gloire et le sléau de Rome.
Je déteste César avec le nom de roi:
Mais César citoyen serait un dieu pour moi;
Je lui sacrifierais ma fortune et ma vie.

CÉSAR.

Que peux-tu donc hair en moi?

BRUTUS.

La tyrannie.

Daigne écouter les vœux, les larmes, les avis De tous les vrais Romains, du sénat, de ton fils. Veux-tu vivre en effet le premier de la terre, Jouir d'un droit plus saint que celui de la guerre, Etre encor plus que roi, plus même que César?

3

CÉSAR.

Eh bien?

BRUTUS.

Tu vois la terre enchaînée à ton char: Romps nos fers, sois Romain, renonce au diadème. CÉSAR.

Ah! que proposes-tu?

BRUTUS.

Ce qu'a fait Sylla même. Longtemps dans notre sang Sylla s'était noyé; Il rendit Rome libre, et tout fut oublié. Cet assassin illustre, entouré de victimes, En descendant du trône effaça tous ses crimes. Tu n'eus point ses fureurs, ose avoir ses vertus. Ton cœur sut pardonner; César, fais encor plus. Que servent désormais les grâces que tu donnes? C'est à Rome, à l'État qu'il faut que tu pardonnes: Alors plus qu'à ton rang nos cœurs te sont soumis; Alors tu sais régner; alors je suis ton fils. Quoi! je te parle en vain?

CÉSAR.

Rome demande un maître:

Un jour à tes dépens tu l'apprendras peut-être. Tu vois nos citoyens plus puissants que des rois: Nos mœurs changent, Brutus; il faut changer nos lois. La liberté n'est plus que le droit de se nuire : Rome, qui détruit tout, semble enfin se détruire. Ce colosse effrayant, dont le monde est foulé, En pressant l'univers, est lui-même ébranlé. Il penche vers sa chute, et contre la tempête Il demande mon bras pour soutenir sa tête. Enfin depuis Sylla nos antiques vertus, Les lois, Rome, l'État, sont des noms superflus. Dans nos temps corrompus, pleins de guerres civiles, Tu parles comme au temps des Dèces, des Emiles. Caton t'a trop séduit, mon cher fils; je prévoi Que ta triste vertu perdra l'Etat et toi. Fais céder, si tu peux, ta raison détrompée Au vainqueur de Caton, au vainqueur de Pompée, A ton père qui t'aime, et qui plaint ton erreur. Sois mon fils en effet, Brutus; rends-moi ton cœur; Prends d'autres sentiments, ma bonté t'en conjure; Ne force point ton ame à vaincre la nature. Tu ne me réponds rien? tu détournes les yeux?

BRUTUS.

Je ne te connais plus. Tonnez sur moi, grands dieux! César....

CÉSAR.

Quoi! tu t'émeus? ton âme est amollie? Ah! mon fils....

BRUTUS.

Sais-tu bien qu'il y va de ta vie?
Sais-tu que le sénat n'a point de vrai Romain
Qui n'aspire en secret à te percer le sein?
Que le salut de Rome, et que le tien te touche!
Ton génie alarmé te parle par ma bouche;
Il me pousse, il me presse, il me jette à tes pieds.

(Il se jette à ses genour.)
César, au nom des dieux, dans ton cœur oubliés;
Au nom de tes vertus, de Rome, et de toi-même,
Dirai-je au nom d'un fils qui frémit et qui t'aime,
Qui te préfère au monde, et Rome seule à toi?
Ne me rebute pas!

CÉSAR.

Malheureux, laisse-moi.

Que me veux-tu?

BRUTUS.

Crois-moi, ne sois point insensible.

CÉSAR.

L'univers peut changer; mon âme est inflexible.

BRUTUS.

Voilà donc ta réponse?

CÉSAR.

Oui, tout est résolu.

Rome doit obéir, quand César a voulu.

BRUTUS, d'un air consterné.

Adieu, César.

CÉSAR.

Eh quoi! d'où viennent tes alarmes?

Demeure encor, mon fils. Quoi! tu verses des larmes!

Quoi! Brutus peut pleurer! Est-ce d'avoir un roi?

Pleures-tu les Romains?

BRUTUS.

Je ne pleure que toi.

Adieu, te dis-je.

CÉSAR.

O Rome! ô rigueur héroïque! Que ne puis-je à ce point aimer ma république!

SCÈNE V. — CÉSAR, DOLABELLA, ROMAINS.

DOLABELI.A.

Le sénat par ton ordre au temple est arrivé: On n'attend plus que toi, le trône est élevé. Tous ceux qui t'ont vendu leur vie et leurs suffrages Vont prodiguer l'encens au pied de tes images. J'amène devant toi la foule des Romains; Le sénat va fixer leurs esprits incertains: Mais si César croyait un citoyen qui l'aime, Nos présages affreux, nos devins, nos dieux même, César différerait ce grand événement.

CÉSAR.

Quoi l' lorsqu'il faut régner, différer d'un moment! Qui pourrait m'arrêter, moi?

DOLABELLA.

Toute la nature

Conspire à t'avertir par un sinistre augure. Le ciel, qui fait les rois, redoute ton trépas.

CÉSAR.

Va, César n'est qu'un homme, et je ne pense pas Que le ciel de mon sort à ce point s'inquiète, Qu'il anime pour moi la nature muette; Et que les éléments paraissent confondus, Pour qu'un mortel ici respire un jour de plus. Les dieux du haut du ciel ont compté nos années; Suivons sans reculer nos hautes destinées. César n'a rien à craindre.

DOLABELLA.

Il a des ennemis

Qui sous un joug nouveau sont à peine asservis : Qui sait s'ils n'auraient point conspiré leur vengeance?

CÉSAR.

Ils n'oseraient.

DOLABELLA.

Ton cœur a trop de confiance.

CÉSAR.

Tant de précautions contre mon jour fatal Me rendraient méprisable, et me défendraient mal.

DOLABELLA.

Pour le salut de Rome il faut que César vive; Dans le sénat au moins permets que je te suive.

CÉSAR.

Non; pourquoi changer l'ordre entre nous concerté? N'avançons point, ami, le moment arrêté: Qui change ses desseins découvre sa faiblesse.

DOLABELLA.

Je te quitte à regret. Je crains, je le confesse: Ce nouveau mouvement dans mon cœur est trop fort. CÉSAR.

Va, j'aime mieux mourir que de craindre la mort. Allons.

## SCÈNE VI. - DOLABELLA, ROMAINS.

#### DOLABELLA.

Chers citoyens, quel héros, quel courage
De la terre et de vous méritait mieux l'hommage?
Joignez vos vœux aux miens, peuples qui l'admirez;
Confirmez les honneurs qui lui sont préparés;
Vivez pour le servir, mourez pour le défendre....
Quelles clameurs, ô ciel! quels cris se font entendre!
LES CONJURÉS, derrière le thédire.

Meurs, expire, tyran. Courage, Cassius.

DOLABELLA.

Ah! courons le sauver.

SCÈNE VII. — CASSIUS, un poignard à la main; DOLABELLA, ROMAINS.

CASSIUS.

C'en est fait, il n'est plus.

DOLABELLA.

Peuples, secondez-moi; frappons, perçons ce traître.

CASSIUS.

Peuples, imitez-moi, vous n'avez plus de maître. Nation de héros, vainqueurs de l'univers, Vive la liberté! ma main brise vos fers.

DOLABELLA.

Vous trahissez, Romains, le sang de ce grand homme.

J'ai tue mon ami, pour le salut de Rome!
Il vous asservit tous, son sang est répandu.
Est-il quelqu'un de vous de si peu de vertu,
D'un esprit si rampant, d'un si faible courage,
Qu'il puisse regretter César et l'esclavage?
Quel est ce vil Romain qui veut avoir un roi?
S'il en est un, qu'il parle, et qu'il se plaigne à moi.
Mais vous m'applaudissez, vous aimez tous la gloire.

ROMAINS.

César fut un tyran, périsse sa mémoire!

CASSIUS.

Maîtres du monde entier, de Rome heureux enfants, Conservez à jamais ces nobles sentiments. Je sais que devant vous Antoine va paraître: Amis, souvenez-vous que César fut son maître, Qu'il a servi sous lui dès ses plus jeunes ans, Dans l'école du crime et dans l'art des tyrans. Il vient justifier son maître et son empire; Il vous méprise assez pour penser vous séduire. CASSIUS.

De nous ou du tyran c'est la mort qui s'apprête : Nous pouvons tous périr; mais trembler, nous!

BRUTUS.

Arrête:

Je vais t'épouvanter par ce secret affreux. Je dois sa mort à Rome, à vous, à nos neveux, Au bonheur des mortels; et j'avais choisi l'heure, Le lieu, le bras, l'instant où Rome veut qu'il meure : L'honneur du premier coup à mes mains est remis; Tout est prêt: apprenez que Brutus est son fils.

CIMBER.

Toi, son fils!

CASSIUS.

De César!

DÉCIME. O Rome!

BRUTUS.

Servilie

Par un hymen secret à César fut unie; Je suis de cet hymen le fruit infortuné.

CIMBER.

Brutus, fils d'un tyran!

CASSIUS.

Non, tu n'en es pas né;

Ton cœur est trop romain.

BRUTUS.

Ma honte est véritable.

Vous, amis, qui voyez le destin qui m'accable, Soyez par mes serments les maîtres de mon sort. Est-il quelqu'un de vous d'un esprit assez fort, Assez stoïque, assez au-dessus du vulgaire. Pour oser décider ce que Brutus doit faire? Je m'en remets à vous. Quoi! vous baissez les yeux! Toi, Cassius, aussi, tu te tais avec eux! Aucun ne me soutient au bord de cet abîme! Aucun ne m'encourage, ou ne m'arrache au crime! Tu frémis, Cassius! et, prompt à t'étonner....

CASSIUS.

Je frémis du conseil que je vais te donner.

BRUTUS.

Parle.

CASSIUS.

Si tu n'étais qu'un citoyen vulgaire, Je te dirais : « Va , sers , sois tyran sous ton père ; Ecrase cet Etat que tu dois soutenir; Rome aura désormais deux traîtres à punir: Mais je parle à Brutus, à ce puissant génie,

A ce héros armé contre la tyrannie,
Dont le cœur inflexible, au bien déterminé,
Épura tout le sang que César t'a donné.
Écoute : tu connais avec quelle furie
Jadis Catilina menaça sa patrie?

BRUTUS.

Oui.

CASSIUS.

Si, le même jour que ce grand criminel.
Dut à la liberté porter le coup mortel;
Si, lorsque le sénat eut condamné ce traître,
Catilina pour fils t'eût voulu reconnaître,
Entre ce monstre et nous forcé de décider,
Parle: qu'aurais-tu fait?

BRUTUS.

Peux-tu le demander? Penses-tu qu'un instant ma vertu démenție Eût mis dans la balance un homme et la patrie?

CASSIUS.

Brutus, par ce seul mot ton devoir est dicté. C'est l'arrêt du sénat, Rome est en sûreté. Mais, dis, sens-tu ce trouble, et ce secret murmure, Qu'un préjugé vulgaire impute à la nature? Un seul mot de César a-t-il éteint dans toi L'amour de ton pays, ton devoir ét ta foi? En disant ce secret, ou faux ou véritable, Et t'avouant pour fils, en est-il meins coupable? En es-tu moins Brutus? en es-tu moins Romain? Nous dois-tu moins ta vie, et ton cœur, et ta main? Toi, son fils! Rome enfin n'est-elle plus ta mère? Chacun des conjurés n'est-il donc plus ton frère? Né dans nos murs sacrés, nourri par Scipion, Elève de Pompée, adopté par Caton, 🕙 Ami de Cassius, que veux-tu davantage? Ces titres sont sacrés; tout autre les outrage. Qu'importe qu'un tyran, esclave de l'amour, Ait séduit Servilie, et t'ait donné le jour? Laisse là les erreurs et l'hymen de ta mère; Caton forma tes mœurs, Caton seul est ton père; Tu lui dois ta vertu, ton âme est tonte à lui: Brise l'indigne nœud que l'on t'offre aujourd'hui; Qu'à nos serments communs ta fermeté réponde; Et tu n'as de parents que les vengeurs du monde. BRUTUS.

Et vous, braves amis, parlez, que pensez-vous?

CINBER.

Jugez de nous par lui, jugez de lui par nous.

D'un autre sentiment si nous étions capables, Rome n'aurait point eu des enfants plus coupables. Mais à d'autres qu'à toi pourquoi t'en rapporter? C'est ton cœur, c'est Brutus qu'il te faut consulter.

BRUTUS. Eh bien! à vos regards mon âme est dévoilée: Lisez-y les horreurs dont elle est accablée. Je ne vous cèle rien, ce cœur s'est ébranlé; De mes stoïques yeux des larmes ont coulé. Après l'affreux serment que vous m'avez vu faire, Prêt à servir l'Etat, mais à tuer mon père; Pleurant d'être son fils, honteux de ses bienfaits; Admirant ses vertus, condamnant ses forfaits; Voyant en lui mon père, un coupable, un grand homme, Entraîné par César, et retenu par Rome; D'horreur et de pitié mes esprits déchirés Ont souhaité la mort que vous lui préparez. Je vous dirai bien plus; sachez que je l'estime: Son grand cœur me séduit, au sein même du crime; Et, si sur les Romains quelqu'un pouvait régner, Il est le seul tyran que l'on dût épargner. Ne vous alarmez point; ce nom que je déteste, Ce nom seul de tyran l'emporte sur le reste. Le sénat, Rome, et vous, vous avez tous ma foi: Le bien du monde entier me parle contre un roi. J'embrasse avec horreur une vertu cruelle; J'en frissonne à vos yeux, mais je vous suis fidèle. César me va parler; que ne puis-je aujourd'hui L'attendrir, le changer, sauver l'État et lui! Veuillent les immortels, s'expliquant par ma bouche, Prêter à mon organe un pouvoir qui le touche! Mais si je n'obtiens rien de cet ambitieux, Levez le bras, frappez, je détourne les yeux. Je ne trahirai point mon pays pour mon père: Que l'on approuve, ou non, ma fermeté sévère; Qu'à l'univers surpris cette grande action Soit un objet d'horreur ou d'admiration; Mon esprit, peu jaloux de vivre en la mémoire, Ne considère point le reproche ou la gloire : Toujours indépendant, et toujours citoyen, Mon devoir me suffit, tout le reste n'est rien. Allez, ne songez plus qu'à sortir d'esclavage. CASSIUS.

Du salut de l'État ta parole est le gage. Nous comptons tous sur toi, comme si dans ces lieux Nous entendions Caton, Rome même, et nos dieux.

### SCÈNE III. — BRUTUS.

Voici donc le moment où César va m'entendre; Voici ce Capitole où la mort va l'attendre. Épargnez-moi, grands dieux, l'horreur de le haïr! Dieux, arrêtez ces bras levés pour le punir! Rendez, s'il se peut, Rome à son grand cœur plus chère, Et faites qu'il soit juste, afin qu'il soit mon père. Le voici. Je demeure immobile, éperdu. O mânes de Caton, soutenez ma vertu!

## SCENE IV. - CESAR, BRUTUS.

CÉSAR.

Eh bien! que veux-tu? Parle. As-tu le cœur d'un homme? Es-tu fils de César?

BRUTUS.

Oui, si tu l'es de Rome.

CÉSAR.

Républicain farouche, où vas-tu t'emporter?
N'as-tu voulu me voir que pour mieux m'insulter?
Quoi! tandis que sur toi mes faveurs se répandent,
Que du monde soumis les hommages t'attendent,
L'empire, mes bontés, rien ne fléchit ton cœur?
De quel œil vois-tu donc le sceptre?

BRUTUS.

Avec horreur.

CÉSAR.

Je plains tes préjugés, je les excuse même. Mais peux-tu me hair?

BRUTUS.

Non, César, et je t'aime.

Mon cœur par tes exploits fut pour toi prévenu, Avant que pour ton sang tu m'eusses reconnu. Je me suis plaint aux dieux de voir qu'un si grand homme Fût à la fois la gloire et le sléau de Rome. Je déteste César avec le nom de roi: Mais César citoyen serait un dieu pour moi; Je lui sacrifierais ma fortune et ma vie.

CÉSAR.

Que peux-tu donc hair en moi?

BRUTUS.

La tyrannie.

Daigne écouter les vœux, les larmes, les avis De tous les vrais Romains, du sénat, de ton fils. Veux-tu vivre en effet le premier de la terre, Jouir d'un droit plus saint que celui de la guerre, Etre encor plus que roi, plus même que César?

VOLTAIRE - 11

# ALZIRE,

## OU LES AMÉRICAINS,

TRAGEDIE EN CINQ ACTES.

(27 JANVIER 4736.)

Errer est d'un mortel, pardonner est divin. (Duresnel, trad. de Pope.)

## ÉPÎTRE A MADAME LA MARQUISE DU CHASTELET.

Madame, quel faible hommage pour vous qu'un de ces ouvrages de poésie qui n'ont qu'un temps, qui doivent leur mérite à la faveur passagère du public et à l'illusion du théâtre, pour tomber ensuite dans la foule et dans l'obscurité!

Qu'est-ce en effet qu'un roman mis en action et en vers, devant celle qui lit les ouvrages de géométrie avec la même facilité que les autres lisent les romans; devant celle qui n'a trouvé dans Locke, ce sage précepteur du genre humain, que ses propres sentiments et l'histoire de ses pensées; enfin, aux yeux d'une personne qui, née pour les agréments, leur préfère la vérité?

Mais, madame, le plus grand génie, et sûrement le plus désirable, est celui qui ne donne l'exclusion à aucun des beauxarts. Ils sont tous la nourriture et le plaisir de l'âme: y en a-t-il dont on doive se priver? Heureux l'esprit que la philosophie ne peut dessécher, et que les charmes des belles-lettres ne peuvent amollir; qui sait se fortifier avec Locke, s'éclairer avec Clarke et Newton, s'élever dans la lecture de Cicéron et de Bossuet, s'embellir par les charmes de Virgile et du Tasse!

Tel est votre génie, madame: il faut que je ne craigne point de le dire, quoique vous craigniez de l'entendre. Il faut que votre exemple encourage les personnes de votre sexe et de votre rang à croire qu'on s'ennoblit encore en perfectionnant sa raison, et

que l'esprit donne des grâces.

Il a été un temps en France, et même dans toute l'Europe, où les hommes pensaient déroger, et les femmes sortir de leur état, en osant s'instruire. Les uns ne se croyaient nés que pour la guerre ou pour l'oisiveté; et les autres, que pour la coquetterie.

Le ridicule même que Molière et Despréaux ont jeté sur les femmes savantes a semblé, dans un siècle poli, justifier les préjugés de la barbarie. Mais Molière, ce législateur dans la morale et dans les bienseances du monde, n'a pas assurément prétendu, en attaquant les femmes savantes, se moquer de la science et de l'esprit. Il n'en a joué que l'abus et l'affectation, ainsi que, dans son Tartusse, il a dissamé l'hypocrisie et non pas la vertu.

Si, au lieu de faire une satire contre les femmes, l'exact, le solide, le laborieux, l'élégant Despréaux avait consulté les

femmes de la cour les plus spirituelles, il eût ajouté à l'art et au mérite de ses ouvrages si bien travaillés, des grâces et des fleurs qui leur eussent encore donné un nouveau charme. En vain, dans sa satire des femmes, il a voulu couvrir de ridicule une dame qui avait appris l'astronomie; il eût mieux fait de

l'apprendre lui-même.

L'esprit philosophique fait tant de progrès en France depuis quarante ans, que si Boileau vivait encore, lui qui osait se moquer d'une femme de condition, parce qu'elle voyait en secret Roberval et Sauveur, il serait obligé de respecter et d'imiter celles qui profitent publiquement des lumières des Maupertuis, des Réaumur, des Mairan, des du Fay, et des Clairaut; de tous ces véritables savants, qui n'ont pour objet qu'une science utile, et qui, en la rendant agréable, la rendent insensiblement nécessaire à notre nation. Nous sommes au temps, j'ose le dire, où il faut qu'un poëte soit philosophe, et où une femme peut l'être hardiment.

Dans le commencement du dernier siècle, les Français apprirent à arranger des mots. Le siècle des choses est arrivé. Telle
qui lisait autrefois Montaigne, l'Astrée, et les Contes de la reine
de Navarre, était une savante. Les Deshoulières et les Dacier,
illustres dans différents genres, sont venues depuis. Mais votre
sexe a encore tiré plus de gloire de celles qui ont mérité qu'on
fit pour elles le livre charmant des Mondes, et les Dialogues sur
la lumière qui vont paraître, ouvrage peut-être comparable
aux Mondes.

Il est vrai qu'une semme qui abandonnerait les devoirs de son état pour cultiver les sciences serait condamnable, même dans ses succès; mais, madame, le même esprit qui mène à la con naissance de la vérité est celui qui porte à remplir ses devoirs La reine d'Angleterre, l'épouse de Georges II, qui a servi de médiatrice entre les deux plus grands métaphysiciens de l'Europe, Clarke et Leibnitz, et qui pouvait les juger, n'a pas négligé pour cela un moment les soins de reine, de semme, et de mère. Christine, qui abandonna le trône pour les beaux-arts, sut au rang des grands rois tant qu'elle régna. La petite-fille du grand Condé<sup>2</sup>, dans laquelle on voit revivre l'esprit de son aïeul, n'a-t-elle pas ajouté une nouvelle considération au sang dont elle est sortie?

Vous, madame, dont on peut citer le nom à côté de celui de tous les princes, vous faites aux lettres le même honneur. Vous en cultivez tous les genres. Elles font votre occupation dans l'âge des plaisirs. Vous faites plus, vous cachez ce mérite étranger au monde, avec autant de soin que vous l'avez acquis. Continuez, madame, à chérir, à oser cultiver les sciences, quoique cette lumière, longtemps renfermée dans vous-même, ait éclaté malgré vous. Ceux qui ont répandu en secret des bienfaits doivent-ils renoncer à cette vertu quand elle est devenue publique?

Eh! pourquoi rougir de son mérite! L'esprit orné n'est qu'une beauté de plus. C'est un nouvel empire. On souhaite aux arts la protection des souverains: celle de la heauté n'est-elle pas au-dessus? Permettez-moi de dire encore qu'une des raisons qui doivent

<sup>1.</sup> Il Newtonianismo per le Dame, d'Algarotti. (ÉD.)
2. La duchesse du Maine. (ED.)

faire estimer les femmes qui font usage de leur esprit, c'est que le goût seul les détermine. Elles ne cherchent en cela qu'un nou-

veau plaisir, et c'est en quoi elles sont bien louables.

Pour nous autres hommes, c'est souvent par vanité, quelquefois par intérêt, que nous consumons notre vie dans la culture des arts. Nous en faisons les instruments de notre fortune : c'est une espèce de profanation. Je suis fâché qu'Horace dise de lui :

L'indigence est le dieu qui m'inspira des vers'.

La rouille de l'envie, l'artifice des intrigues, le poison de la calomnie, l'assassinat de la satire (si j'ose m'exprimer ainsi), déshonorent, parmi les hommes, une profession qui par elle-

même a quelque chose de divin.

Pour moi, madame, qu'un penchant invincible a déterminé aux arts dès mon enfance, je me suis dit de bonne heure ces paroles que je vous ai souvent répétées, de Cicéron, ce consul romain qui fut le père de la patrie, de la liberté, et de l'éloquence: « Les lettres forment la jeunesse, et font les charmes de l'âge avancé. La prospérité en est plus brillante; l'adversité en reçoit des consolations; et dans nos maisons, dans celles des autres, dans les voyages, dans la solitude, en tout temps, en tous lieux, elles font la douceur de notre vie. »

Je les ai toujours aimées pour elles-mêmes; mais à présent, madame, je les cultive pour vous, pour mériter, s'il est possible, de passer auprès de vous le reste de ma vie, dans le sein de la retraite, de la paix, peut-être de la vérité, à qui vous sacrifiez dans votre jeunesse les plaisirs faux, mais enchanteurs, du monde; enfin pour être à portée de dire un jour avec Lucrèce ce poëte philosophe dont les beautés et les erreurs vous sont si

connues:

Heureux qui, retiré dans le temple des sages, Voit en paix sous ses pieds se former les orages; Qui contemple de loin les mortels insensés, De leur joug volontaire esclaves empressés, Inquiets, incertains du chemin qu'il faut suivre, Sans penser, sans jouir, ignorant l'art de vivre, Dans l'agitation consumant leurs beaux jours. Poursuivant la fortune, et rampant dans les cours! O vanité de l'homme! ô faiblesse! ô misère?!

Je n'ajouterai rien à cette longue épître, touchant la tragédie que j'ai l'honneur de vous dédier. Comment en parler, madame,

1. ...... Paupertas impulit audax
Ut versus facerem.
Horat., Epist., lib. II, epist. II, vers 51.

- 2. « Studia adolescentiam alunt, senectutem oblectant, secundas res « ornant, adversis perfugium ac solatium præbent; delectant domi, non « impediunt foris, pernoctant nobiscum, peregrinantur, rusticantur. » (Cicer., Orat. pro Archia poeta.)
  - 3. Sed nil dulcius est, bene quam munita tenere Edita doctrina sapientum templa serena; Despicere unde queas alios, passimque videre

après avoir parlé de vous? Tout ce que je puis dire, c'est que je l'ai composée dans votre maison et sous vos yeux. J'ai voulu la rendre moins indigne de vous, en y mettant de la nouveauté, de la vérité, et de la vertu. J'ai essayé de peindre ce sentiment généreux, cette humanité, cette grandeur d'âme qui fait le bien et qui pardonne le mal; ces sentiments tant recommandés par les sages de l'antiquité, et épurés dans notre religion; ces vraies lois de la nature, toujours si mal suivies. Vous avez ôté bien des défauts à cet ouvrage, vous connaissez ceux qui le défigurent encore. Puisse le public, d'autant plus sévère qu'il a d'abord été plus indulgent, me pardonner, comme vous, mes fautes!

Puisse au moins cet hommage que je vous rends, madame, périr moins vite que mes autres écrits! Il serait immortel, s'il était digne de celle à qui je l'adresse.

Je suis, avec un profond respect, etc.

### DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

On a tâché dans cette tragédie, toute d'invention et d'une espèce assez neuve, de faire voir combien le véritable esprit de

la religion l'emporte sur les vertus de la nature.

La religion d'un barbare consiste à offrir à ses dieux le sang de ses ennemis. Un chrétien mal instruit n'est souvent guère plus juste. Etre fidèle à quelques pratiques inutiles, et infidèle aux vrais devoirs de l'homme; faire certaines prières, et garder ses vices; jeûner, mais haïr; cabaler, persécuter, voilà sa religion. Celle du chrétien véritable est de regarder tous les hommes comme ses frères, de leur faire du bien et de leur pardonner le mal. Tel est Guzman au moment de sa mort; tel Alvarez dans le cours de sa vie; tel j'ai peint Henri IV, même au milieu de ses faiblesses.

On trouvera dans presque tous mes écrits cette humanité qui doit être le premier caractère d'un être pensant; on y verra (si j'ose m'exprimer ainsi) le désir du bonheur des hommes, l'horreur de l'injustice et de l'oppression; et c'est cela seul qui a jusqu'ici tiré mes ouvrages de l'obscurité où leurs défauts devaient les ensevelir.

Voilà pourquoi la Henriade s'est soutenue malgré les efforts de quelques Français jaloux, qui ne voulaient pas absolument que la France eût un poëme épique. Il y a toujours un petit nombre de lecteurs qui ne laissent point empoisonner leur jugement du venin des cabales et des intrigues, qui n'aiment que le vrai, qui cherchent toujours l'homme dans l'auteur : voilà ceux

Errare, atque viam palantes quærere vitæ, Certare ingenio, contendere nobilitate; Noctes atque dies niti præstante labore, Ad summas emergere opes, rérumque potiri. O miseras hominum mentes! o pectora cæca! Lucret., lib. II, v. 7. devant qui j'ai trouvé grâce. C'est à ce petit nombre d'hommes que j'adresse les réflexions suivantes; j'espère qu'ils les pardon-

neront à la nécessité où je suis de les faire.

Un étranger s'étonnait un jour à Paris d'une foule de libelles de toute espèce, et d'un déchaînement cruel, par lequel un homme était opprimé. « Il faut apparemment, dit-il, que cet homme soit d'une grande ambition, et qu'il cherche à s'élever à quelqu'un de ces postes qui irritent la cupidité humaine et l'envie. — Non, lui répondit-on; c'est un citoyen obscur, retiré, qui vit plus avec Virgile et Locke qu'avec ses compatriotes, et dont la figure n'est pas plus connue de quelques-uns de ses ennemis, que du graveur qui a prétendu graver son portrait. C'est l'auteur de quelques pièces qui vous ont fait verser des larmes, et de quelques ouvrages dans lesquels, malgré leurs défauts, vous aimez cet esprit d'humanité, de justice, de liberté, qui y règne. Ceux qui le calomnient, ce sont des hommes pour la plupart plus obscurs que lui, qui prétendent lui disputer un peu de fumée, et qui le persécuteront jusqu'à sa mort, uniquement à cause du plaisir qu'il vous a donné. » Cet étranger se sentit quelque indignation pour les persécuteurs, et quelque bienveillance pour le persécuté.

Il est dur, il faut l'avouer, de ne point obtenir de ses contemporains et de ses compatriotes ce que l'on peut espérer des étrangers et de la postérité. Il est bien cruel, bien honteux pour l'esprit humain, que la littérature soit infectée de ces haines personnelles, de ces cabales, de ces intrigues, qui devraient être le partage des esclaves de la fortune. Que gagnent les auteurs en se déchirant mutuellement? Ils avilissent une profession qu'il ne tient qu'à eux de rendre respectable. Faut-il que l'art de penser, le plus beau partage des hommes, devienne une source de ridicules, et que les gens d'esprit, rendus souvent par leurs querelles le jouet des sots, soient les bouffons d'un public

dont ils devraient être les maîtres?

Virgile, Varius, Pollion, Horace, Tibulle, étaient amis; les monuments de leur amitié subsistent, et apprendront à jamais aux hommes que les esprits supérieurs doivent être unis. Si nous n'atteignons pas à l'excellence de leur génie, ne pouvons-nous pas avoir leurs vertus? Ces hommes sur qui l'univers avait les yeux; qui avaient à se disputer l'admiration de l'Asie, de l'Afrique, et de l'Europe, s'aimaient pourtant, et vivaient en frères; et nous, qui sommes renfermés sur un si petit théâtre, nous, dont les noms, à peine connus dans un coin du monde, passeront bientôt comme nos modes, nous nous acharnons les uns contre les autres pour un éclair de réputation, qui, hors de notre petit horizon, ne frappe les yeux de personne. Nous sommes dans un temps de disette; nous avons peu, nous nous l'arrachons. Virgile et Horace ne se disputaient rien, parce qu'ils étaient dans l'abondance.

On a imprimé un livre, de Morbis artificum, des Maladies des artistes. La plus incurable est cette jalousie et cette bassesse. Mais ce qu'il y a de déshonorant, c'est que l'intérêt a souvent plus de part encore que l'envie à toutes ces petites brochures satiriques dont nous sommes inondés. On demandait, il n'y a pas longtemps, à un homme qui avait fait je ne sais quelle

mauvaise brochure contre son ami et son bienfaiteur, pourquoi il s'était emporté à cet excès d'ingratitude. Il répondit froidement:

« Il faut que je vive!. »

De quelque source que partent ces outrages, il est sûr qu'un homme qui n'est attaqué que dans ses écrits ne doit jamais répondre aux critiques : car, si elles sont bonnes, il n'a autre chose à faire qu'à se corriger; et, si elles sont mauvaises, elles meurent en naissant. Souvenons-nous de la fable de Boccalini: « Un voyageur, dit-il, était importuné, dans son chemin, du bruit des cigales; il s'arrêta pour les tuer; il n'en vint pas à bout, et ne fit que s'écarter de sa route : il n'avait qu'à continuer paisiblement son voyage; les cigales seraient mortes d'ellesmêmes au bout de huit jours. »

Il faut toujours que l'auteur s'oublie; mais l'homme ne doit jamais s'oublier : se ipsum deserere turpissimum est. On sait que ceux qui n'ont pas assez d'esprit pour attaquer nos ouvrages calomnient nos personnes; quelque honteux qu'il soit de leur répondre, il le serait quelquesois davantage de ne leur répondre

On m'a traité dans vingt libelles d'homme sans religion : une des belles preuves qu'on en a apportées, c'est que, dans OEdipe, Jocaste dit ces vers:

Les prêtres ne sont point ce qu'un vain peuple pense : Notre crédulité fait toute leur science.

Ceux qui m'ont fait ce reproche sont aussi raisonnables pour le moins que ceux qui ont imprimé que la Henriade<sup>3</sup>, dans plusieurs endroits, sentait bien son semi-pélagien. On renouvelle souvent cette accusation cruelle d'irréligion, parce que c'est le dernier refuge des calomniateurs. Comment leur répondre? somment s'en consoler, sinon en se souvenant de la foule de ces grands hommes qui, depuis Socrate jusqu'à Descartes, ent essuyé ces calomnies atroces? Je ne ferai ici qu'une seule question : je demande qui a le plus de religion, où le calomniateur qui persécute, ou le calomnié qui pardonne.

Ces mêmes libelles me traitent d'homme envieux de la réputation d'autrui : je ne connais l'envie que par le mal qu'elle m'a voulu faire. J'ai défendu à mon esprit d'être satirique, et il est impossible à mon cœur d'être envieux. J'en appelle à l'auteur de

1. Ce fut l'abbé Guyot Desfontaines qui fit cette réponse à M. le comte

d'Argenson, depuis secrétaire d'état de la guerre (1764).

2. Dans l'édition originale, on lisait de plus ici :

«Il y a une de ces calomnies répétées dans vingt libelles au sujet de la belle édition anglaise de la Henriade. Il ne s'agit ici que d'un vil intérêt. Ma conduite prouve assez combien je suis au-dessus de ces bassesses. Je ne souillerai point cet écrit d'un détail si avilissant. On treuvera chez Bauche, libraire, une réponse satisfaisante. Mais il y a d'au-

tres accusations que l'honneur oblige à repousser. »
3. L'édition de 1736 porte ici ces mots, supprimés depuis : « L'auteur n'a jamais répondu aux invectives de personne qu'à celles du posts Rousseau, homme ennemi de tout mérité, calomniateur de profession, reconnu et condamné pour tel, livré par la justice à la haine de tous les honnêtes gens, comme le cadavre d'un priminel qu'il est permis de

disséquer pour l'utilité publique. »

Rhadamiste et d'Électre, qui, par ces deux ouvrages, m'inspira le premier le désir d'entrer quelque temps dans la même carrière: ses succès ne m'ont jamais coûté d'autres larmes que celles que l'attendrissement m'arrachait aux représentations de ses pièces; il sait qu'il n'a fait naître en moi que de l'émulation et de l'amitié!.

J'ose dire avec confiance que je suis plus attaché aux beauxarts qu'à mes écrits. Sensible à l'excès, dès mon enfance, pour tout ce qui porte le caractère du génie, je regarde un grand poète, un bon musicien, un bon peintre, un sculpteur habile (s'il a de la probité), comme un homme que je dois chérir, comme un frère que les arts m'ont donné. Les jeunes gens qui voudront s'appliquer aux lettres trouveront en moi un ami; plusieurs y ont trouvé un père. Voilà mes sentiments: quiconque a vécu avec moi sait bien que je n'en ai point d'autres.

Je me suis cru obligé de parler ainsi au public sur moi-même une fois en ma vie. A l'égard de ma tragédie, je n'en dirai rien. Réfuter des critiques est un vain amour-propre; confondre la

calomnie est un devoir.

### PERSONNAGES.

DON GUSMAN, gouverneur du Pérou.

DON ALVAREZ, père de Gusman, ancien gouverneur.

ZAMORE, souverain d'une partie du Potoze.

MONTÈZE, souverain d'une autre partie.

ALZIRE, fille de Montèze.

ÉMIRE, 
Suivantes d'Alzire.

CÉPHANE, 
DON ALONZE, officier espagnol.

OFFICIERS ESPAGNOLS.

AMÉRICAINS.

La scène est dans la ville de Los Reyes, autrement Lima.

## ACTE PREMIER.

SCÈNE I. — ALVAREZ, GUSMAN.

ALVAREZ.

Du conseil de Madrid l'autorité suprême Pour successeur enfin me donne un fils que j'aime.

1. Autre passage supprimé: « L'auteur ingénieux et digne de beaucoup de considération qui vient de travailler sur un sujet à peu près
semblable à ma tragédie , et qui s'est exercé à peindre ce contraste des
mœurs de l'Europe et de celles du nouveau monde, matière si favorable
à la poésie, enrichira peut-être le théâtre de sa pièce nouvelle. Il verra
si je serai le dernier à lui applaudir, et si un indigne amour-propre
ferme mes yeux aux beautés d'un ouvrage. »

<sup>\*</sup> Le Franc de Pompignan.

Faites régner le prince et le Dieu que je sers Sur la riche moitié d'un nouvel univers: Gouvernez cette rive, en malheurs trop féconde, Qui produit les trésors et les crimes du monde. Je vous remets, mon fils, ces honneurs souverains. Que la vieillesse arrache à mes débiles mains. l'ai consumé mon âge au sein de l'Amérique; Je montrai le premier au peuple du Mexique L'appareil inouï, pour ces mortels nouveaux, De nos châteaux ailés qui volaient sur les eaux : Des mers de Magellan jusqu'aux astres de l'Ourse, Les vainqueurs castillans ont dirigé ma course : Heureux, si j'avais pu, pour fruit de mes travaux, En mortels vertueux changer tous ces héros! Mais qui peut arrêter l'abus de la victoire? Leurs cruautés, mon fils, ont obscurci leur gloire?, Et j'ai pleuré longtemps sur ces tristes vainqueurs, Que le ciel fit si grands, sans les rendre meilleurs. Je touche au dernier pas de ma longue carrière, Et mes yeux sans regret quitteront la lumière, S'ils vous ont vu régir sous d'équitables lois L'empire du Potoze et la ville des rois.

### GUSMAN.

J'ai conquis avec vous ce sauvage hémisphère; Dans ces climats brûlants j'ai vaincu sous mon père; Je dois de vous encore apprendre à gouverner, Et recevoir vos lois plutôt que d'en donner.

### ALVAREZ.

Non, non, l'autorité ne veut point de partage.
Consumé de travaux, appesanti par l'âge,
Je suis las du pouvoir; c'est assez si ma voix
Parle encore au conseil, et règle vos exploits.
Croyez-moi, les humains, que j'ai trop su connaître,
Méritent peu, mon fils, qu'on veuille être leur maître.
Je consacre à mon Dieu, négligé trop longtemps,
De ma caducité les restes languissants.
Je ne veux qu'une grâce, elle me sera chère;
Je l'attends comme ami, je la demande en père.
Mon fils, remettez-moi ces esclaves obscurs,
Aujourd'hui par votre ordre arrêtès dans nos murs.
Songez que ce grand jour doit être un jour propice,
Marqué par la clémence, et non par la justice.

2. On sait quelles cruautés Fernand Cortez exerça au Mexique, et Pizarre au Pérou.

<sup>1.</sup> L'expédition du Mexique se fit en 1517, et celle du Pérou en 1525. Ainsi Alvarez a pu aisément les voir. Los Reyes, lieu de la scène, fut bâti en 1535.

### GUSMAN.

Quand vous priez un fils, seigneur, vous commandez; Mais daignez voir au moins ce que vous hasardez. D'une ville naissante, encor mal assurée, Au peuple américain nous défendons l'entrée : Empêchons, croyez-moi, que ce peuple orgueilleux Au fer qui l'a dompté n'accoutume ses yeux; Que, méprisant nos lois, et prompt à les enfreindre, Il ose contempler des maîtres qu'il doit craindre. Il faut toujours qu'il tremble, et n'apprenne à nous voir Qu'armés de la vengeance, ainsi que du pouvoir. L'Américain farouche est un monstre sauvage Qui mord en frémissant le frein de l'esclavage: Soumis au châtiment, fier dans l'impunité, De la main qui le flatte il se croit redouté. Tout pouvoir, en un mot, périt par l'indulgence, Et la sévérité produit l'obéissance. Je sais qu'aux Castillans il suffit de l'honneur, Qu'à servir sans murmure ils mettent leur grandeur: Mais le reste du monde, esclave de la crainte, A besoin qu'on l'opprime, et sert avec contrainte. Les dieux même adorés dans ces climats affreux, S'ils ne sont teints de sang, n'obtiennent point de vœux'.

#### ALVAREZ.

Ah! mon fils, que je hais ces rigueurs tyranniques! Les pouvez-vous aimer, ces forfaits politiques, Vous, chrétien, vous choisi pour régner désormais Sur des chrétiens nouveaux au nom d'un Dieu de paix? Vos yeux ne sont-ils pas assouvis des ravages Qui de ce continent dépeuplent les rivages? Des bords de l'Orient n'étais-je donc venu Dans un monde idolâtre, à l'Europe inconnu, Que pour voir abhorrer sous ce brûlant tropique, Et le nom de l'Europe, et le nom catholique? Ah! Dieu nous envoyait, quand de nous il fit choix, Pour annoncer son nom, pour faire aimer ses lois: Et nous, de ces climats destructeurs implacables, Nous, et d'or et de sang toujours insatiables, Déserteurs de ces lois qu'il fallait enseigner. Nous égorgeons ce peuple au lieu de le gagner. Par nous tout est en sang, par nous tout est en poudre, Et nous n'avons du ciel imité que la foudre. Notre nom, je l'avoue, inspire la terreur;

<sup>1.</sup> On immolait quelquesois des hommes en Amérique; mais il n'y a presque aucun peuple qui n'ait été coupable de cette horrible super-stition.

Les Espagnols sont craints, mais ils sont en horreur: Fléaux du nouveau monde, injustes, vains, avares, Nous seuls en ces climats nous sommes les barbares. L'Américain, farouche en sa simplicité, Nous égale en courage, et nous passe en bonté. Hélas! si comme vous il était sanguinaire, S'il n'avait des vertus, vous n'auriez plus de père. Avez-vous oublié qu'ils m'ont sauvé le jour? Avez-vous oublié que près de ce séjour Je me vis entouré par ce peuple en furie, Rendu cruel enfin par notre barbarie? Tous les miens, à mes yeux, terminèrent leur sort. J'étais seul, sans secours, et j'attendais la mort : Mais à mon nom, mon fils, je vis tomber leurs armes: Un jeune Américain, les yeux baignés de larmes, Au lieu de me frapper, embrassa mes genoux. « Alvarez, me dit-il, Alvarez, est-ce vous!? Vivez, votre vertu nous est trop nécessaire : Vivez, aux malheureux servez longtemps de père Qu'un peuple de tyrans, qui veut nous enchaîner, Du moins par cet exemple apprenne à pardonner! Allez, la grandeur d'âme est ici le partage Du peuple infortuné qu'ils ont nommé sauvage. » Eh bien! vous gémissez : je sens qu'à ce récit Votre cœur, malgré vous, s'émeut et s'adoucit. L'humanité vous parle, ainsi que votre père. Ah! si la cruauté vous était toujours chère, De quel front aujourd'hui pourriez-vous vous offrir Au vertueux objet qu'il vous faut attendrir; A la fille des rois de ces tristes contrées, Qu'à vos sanglantes mains la fortune a livrées? Prétendez-vous, mon fils, cimenter ces liens Par le sang répandu de ses concitoyens? Ou bien attendez-vous que ses cris et ses larmes De vos sévères mains fassent tomber les armes? GUSMAN.

Eh bien! vous l'ordonnez, je brise leurs liens,
J'y consens; mais songez qu'il faut qu'ils soient chrétiens:
Ainsi le veut la loi : quitter l'idolâtrie
Est un titre en ces lieux pour mériter la vie;
A la religion gagnons-les à ce prix :
Commandons aux cœurs même, et forçons les esprits.
De la nécessité le pouvoir invincible
Traîne au pied des autels un courage inflexible.

<sup>1.</sup> On trouve un pareil trait dans une relation de la Nouvelle-Es-

Je veux que ces mortels, esclaves de ma loi, Tremblent sous un seul Dieu, comme sous un seul roi. ALVAREZ.

Ecoutez-moi, mon fils; plus que vous je désire Qu'ici la vérité fonde un nouvel empire, Que le ciel et l'Espagne y soient sans ennemis; Mais les cœurs opprimés ne sont jamais soumis. J'en ai gagné plus d'un, je n'ai forcé personne; Et le vrai Dieu, mon fils, est un Dieu qui pardonne.

GUSMAN.

Je me rends donc, seigneur, et vous l'avez voulu : Vous avez sur un fils un pouvoir absolu; Oui, vous amolliriez le cœur le plus farouche : L'indulgente vertu parle par votre bouche. Eh bien! puisque le ciel voulut vous accorder Ce don, cet heureux don de tout persuader, C'est de vous que j'attends le bonheur de ma vie. Alzire, contre moi par mes feux enhardie, Se donnant à regret, ne me rend point heureux. Je l'aime, je l'avoue, et plus que je ne veux; Mais enfin je ne puis, même en voulant lui plaire, De mon cœur trop altier fléchir le caractère; Et rampant sous ses lois, esclave d'un coup d'œil, Par des soumissions caresser son orgueil. Je ne veux point sur moi lui donner tant d'empire. Vous seul vous pouvez tout sur le père d'Alzire : En un mot, parlez-lui pour la dernière fois; Qu'il commande à sa fille, et force enfin son choix. Daignez.... Mais c'en est trop, je rougis que mon père Pour l'intérêt d'un fils s'abaisse à la prière.

### ALVAREZ.

C'en est fait. J'ai parlé, mon fils, et sans rougir. Montèze a vu sa fille, il l'aura su fléchir. De sa famille auguste, en ces lieux prisonnière, Le ciel a par mes soins consolé la misère. Pour le vrai Dieu Montèze a quitté ses faux dieux. Lui-même de sa fille a dessillé les yeux. De tout ce nouveau monde Alzire est le modèle; Les peuples incertains fixent les yeux sur elle : Son cœur aux Castillans va donner tous les cœurs; L'Amérique à genoux adoptera nos mœurs; La foi doit y jeter ses racines profondes; Votre hymen est le nœud qui joindra les deux mondes; Ces féroces humains, qui détestent nos lois, Voyant entre vos bras la fille de leurs rois, Vont, d'un esprit moins fier, et d'un cœur plus facile, Sous votre joug heureux baisser un front docile;

Et je verrai, mon fils, grâce à ces doux liens, Tous les cœurs désormais espagnols et chrétiens Montèze vient ici. Mon fils, allez m'attendre Aux autels, où sa fille avec lui va se rendre.

### SCENE II. - ALVAREZ, MONTÈZE.

ALVAREZ.

Eh bien! votre sagesse et votre autorité Ont d'Alzire en effet fléchi la volonté?

Père des malheureux, pardonne si ma fille, Dont Gusman détruisit l'empire et la famille, Semble éprouver encore un reste de terreur, Et d'un pas chancelant marche vers son vainqueur. Les nœuds qui vont unir l'Europe et ma patrie Ont révolté ma fille en ces climats nourrie: Mais tous les préjugés s'effacent à ta voix : Tes mœurs nous ont appris à révèrer tes lois. C'est par toi que le ciel à nous s'est fait connaître; Notre esprit éclairé te doit son nouvel être. Sous le fer castillan ce monde est abattu; Il cède à la puissance, et nous à la vertu. De tes concitoyens la rage impitoyable Aurait rendu comme eux leur Dieu même haïssable: Nous détestions ce Dieu qu'annonça leur fureur; Nous l'aimons dans toi seul, il s'est peint dans ton cœur. Voilà ce qui te donné et Montèze et ma fille, Instruits par tes vertus, nous sommes ta famille. Sers-lui longtemps de père, ainsi qu'à nos États. Je la donne à ton fils, je la mets dans ses bras; Le Pérou, le Potoze, Alzire, est sa conquête : Va dans ton temple auguste en ordonner la fête: Va, je crois voir des cieux les peuples éternels Descendre de leur sphère, et se joindre aux mortels. Je réponds de ma fille; elle va reconnaître Dans le fier don Gusman son époux et son maître.

ALVAREZ.

Ah! puisque enfin mes mains ont pu former ces nœuds, Cher Montèze, au tombeau je descends trop heureux. Toi, qui nous découvris ces immenses contrées, Rends du monde aujourd'hui les bornes éclairées: Dieu des chrétiens, préside à ces vœux solennels, Les premiers qu'en ces lieux on forme à tes autels: Descends, attire à toi l'Amérique étonnée! Adieu, je vais presser cet heureux hyménée: Adieu, je vous devrai le bonheur de mon fils.

### SCENE III. - MONTEZE.

Dieu, destructeur des dieux que j'avais trop servis, Protége de mes ans la fin dure et funeste! Tout me fut enlevé, ma fille ici me reste: Daigne veiller sur elle, et conduire son cœur!

## SCENE IV. - MONTEZE, ALZIRE.

### MONTÈZE.

Ma fille, il en est temps, consens à ton bonheur;
Ou plutôt, si ta foi, si ton cœur me seconde,
Par ta félicité fais le bonheur du monde:
Protège les vaincus, commande à nos vainqueurs,
Éteins entre leurs mains leurs foudres destructeurs:
Remonte au rang des rois, du sein de la misère;
Tu dois à ton état plier ton caractère:
Prends un cœur tout nouveau; viens, obéis, suis-moi,
Et renais Espagnole, en renonçant à toi.
Sèche tes pleurs, Alzire, ils outragent ton père.

### ALZIRE

Tout mon sang est à vous; mais si je vous suis chère, Voyez mon désespoir, et lisez dans mon cœur.

### MONTÈZE.

Non, je ne veux plus voir ta honteuse douleur: J'ai reçu ta parole, il faut qu'on l'accomplisse.

#### ALZIRE.

Vous m'avez arraché cet affreux sacrifice.

Mais quel temps, justes cieux, pour engager ma foi!

Voici ce jour horrible où tout périt pour moi,

Où de ce fier Gusman le fer osa détruire

Des enfants du Soleil le redoutable empire!

Que ce jour est marqué par des signes affreux!

### MONTÈZE.

Nous seuls rendons les jours heureux ou malheureux. Quitte un vain préjugé, l'ouvrage de nos prêtres, Qu'à nos peuples grossiers ont transmis nos ancêtres.

#### ALZIRE.

Au même jour, hélas! le vengeur de l'État, Zamore, mon espoir, périt dans le combat; Zamore, mon amant, choisi pour votre gendre!

### MONTÈZE.

J'ai donné comme toi des larmes à sa cendre : Les morts dans le tombeau n'exigent point de foi; Porte, porte aux autels un cœur maître de soi; D'un amour insensé pour des cendres éteintes Commande à ta vertu d'écarter les atteintes. Tu dois ton âme entière à la loi des chrétiens; Dieu t'ordonne par moi de former ces liens: Il t'appelle aux autels, il règle ta conduite; Entends sa voix.

#### ALZIRE.

Mon père, où m'avez-vous réduite? Je sais ce qu'est un père, et quel est son pouvoir: M'immoler quand il parle est mon premier devoir, Et mon obéissance a passé les limites Qu'à ce devoir sacré la nature a prescrites. Mes yeux n'ont jusqu'ici rien vu que par vos yeux; Mon cœur changé par vous abandonna ses dieux; Je ne regrette point leurs grandeurs terrassées, Devant ce Dieu nouveau comme nous abaissées. Mais vous qui m'assuriez, dans mes troubles cruels, Que la paix habitait au pied de ses autels, Que sa loi, sa morale, et consolante et pure, De mes sens désolés guérirait la blessure, Yous trompiez ma faiblesse. Un trait toujours vainqueur Dans le sein de ce Dieu vient déchirer mon cœur : Il y porte une image à jamais renaissante; Zamore vit encore au cœur de son amante. Condamnez, s'il le faut, ces justes sentiments, Ce feu victorieux de la mort et du temps, Cet amour immortel, ordonné par vous-même; Unissez votre fille au fier tyran qui l'aime Mon pays le demande, il le faut, j'obéis: Mais tremblez en formant ces nœuds mal assortis; Tremblez, vous qui d'un Dieu m'annoncez la vengeance, Vous qui me condamnez d'aller en sa présence Promettre à cet époux, qu'on me donne aujourd'hui, Un cœur qui brûle encor pour un autre que lui. MONTÈZE.

Ah! que dis-tu, ma fille? épargne ma vieillesse;
Au nom de la nature, au nom de ma tendresse,
Par nos destins affreux que ta main peut changer,
Par ce cœur paternel que tu viens d'outrager,
Ne rends point de mes ans la fin trop douloureuse!
Ai-je fait un seul pas que pour te rendre heureuse?
Jouis de mes travaux, mais crains d'empoisonner
Ce bonheur difficile où j'ai su t'amener.
Ta carrière nouvelle, aujourd'hui commencée,
Par la main du devoir est à jamais tracée;
Ce monde gémissant te presse d'y courir,
Il n'espère qu'en toi: voudrais-tu le trahir?
Apprends à te dompter.

ALZIRE.

Faut-il apprendre à feindre?

Quelle science, hélas!

SCÈNE V. - GUSMAN, ALZIRE.

GUSMAN.

J'ai sujet de me plaindre
Que l'on oppose encore à mes empressements
L'offensante lenteur de ces retardements.
J'ai suspendu ma loi prête à punir l'audace
De tous ces ennemis dont vous vouliez la grâce:
Ils sont en liberté; mais j'aurais à rougir
Si ce faible service eût pu vous attendrir.
J'attendais encor moins de mon pouvoir suprême;
Je voulais vous devoir à ma flamme, à vous-même;
Et je ne pensais pas, dans mes vœux satisfaits,
Que ma félicité vous coûtât des regrets.

ALZIRE.

Que puisse seulement la colère céleste

Ne pas rendre ce jour à tous les deux funeste!

Vous voyez quel effroi me trouble et me confond:

Il parle dans mes yeux, il est peint sur mon front.

Tel est mon caractère: et jamais mon visage

N'a de mon cœur encor démenti le langage.

Qui peut se déguiser pourrait trahir sa foi;

C'est un art de l'Europe: il n'est pas fait pour moi.

GUSMAN.

Je vois votre franchise, et je sais que Zamore Vit dans votre mémoire, et vous est cher encore. Ce cacique obstiné, vaincu dans les combats, S'arme encor contre moi de la nuit du trépas. Vivant, je l'ai dompté: mort, doit-il être à craindre. Cessez de m'offenser, et cessez de le plaindre; Votre devoir, mon nom, mon cœur, en sont blessés; Et ce cœur est jaloux des pleurs que vous versez.

ALZIRE.

Ayez moins de colère et moins de jalousie; Un rival au tombeau doit causer peu d'envie; Je l'aimai, je l'avoue, et tel fut mon devoir; De ce monde opprimé Zamore était l'espoir : Sa foi me fut promise, il eut pour moi des charmes, Il m'aima : son trépas me coûte encor des larmes. Vous, loin d'oser ici condamner ma douleur,

<sup>1.</sup> Le mot propre est inca; mais les Espagnols, accoutumés dans l'Amérique septentrionale au titre de cacique, le donnèrent d'abord à tous les souverains du nouveau monde.

Jugez de ma constance, et connaissez mon cœur; Et, quittant avec moi cette fierté cruelle, Méritez, s'il se peut, un cœur aussi fidèle.

### SCÈNE VI. - GUSMAN.

Son orgueil, je l'avoue, et sa sincérité, Étonne mon courage, et plaît à ma fierté. Allons, ne souffrons pas'que cette humeur altière Coûte plus à dompter que l'Amérique entière. La grossière nature, en formant ses appas, Lui laisse un cœur sauvage et fait pour ces climats. Le devoir fléchira son courage rebelle; Ici tout m'est soumis, il ne reste plus qu'elle; Que l'hymen en triomphe, et qu'on ne dise plus Qu'un vainqueur et qu'un maître essuya des refus:

## ACTE SECOND.

SCÈNE I. - ZAMORE, AMÉRICAINS.

#### ZAMORE.

Amis, de qui l'audace, aux mortels peu commune, Renaît dans les dangers, et croît dans l'infortune; Illustres compagnons de mon funeste sort, N'obtiendrons-nous jamais la vengeance ou la mort? Vivrons-nous sans servir Alzire et la patrie, Sans ôter à Gusman sa détestable vie, Sans trouver, sans punir cet insolent vainqueur, Sans venger mon pays qu'a perdu sa fureur? Dieux impuissants! dieux vains de nos vastes contrées! A des dieux ennemis vous les avez livrées : Et six cents Espagnols ont détruit sous leurs coups Mon pays et mon trône, et vos temples et vous, Vous n'avez plus d'autels, et je n'ai plus d'empire; Nous avons tout perdu : je suis privé d'Alzire. J'ai porté mon courroux, ma honte et mes regrets, Dans les sables mouvants, dans le fond des forêts. De la zone brûlante et du milieu du monde, L'astre du jour ' a vu ma course vagabonde, Jusqu'aux lieux où, cessant d'éclairer nos climats Il ramène l'année, et revient sur ses pas. Enfin votre amitié, vos soins, votre vaillance,

1. L'astronomie, la géographie, la géométrie, étaient custivées au Pérou. On traçait des lignes sur des colonnes pour marquer les équinoxes et les solstices.

A mes vastes desseins ont rendu l'espérance; Et j'ai cru satisfaire, en cet affreux séjour, Deux vertus de mon cœut, la vengeance et l'amour. Nous avons rassemblé des mortels intrépides, Eternels ennemis de nos maîtres avides; Nous les avons laissés dans ces forêts errants, Pour observer ces murs bâtis par nos tyrans. J'arrive, on nous saisit : une foule inhumaine Dans des gouffres profonds nous plonge et nous enchaîne. De ces lieux infernaux on nous laisse sortir, Sans que de notre sort on nous daigne avertir. Amis, où sommes-nous? ne pourra-t-on m'instruire Qui commande en ces lieux, quel est le sort d'Alzire? Si Montèze est esclave, et voit encor le jour? S'il traîne ses malheurs en cette horrible cour? Chers et tristes amis du malheureux Zamore, Ne pouvez-vous m'apprendre un destin que j'ignore?

UN AMÉRICAIN.

En des lieux différents, comme toi mis aux fers, Conduits en ce palais par des chemins divers, Etrangers, inconnus chez ce peuple farouche, Nous n'avons rien appris de tout ce qui te touche. Cacique infortuné, digne d'un meilleur sort, Du moins, si nos tyrans ont résolu ta mort, Tes amis, avec toi prêts à cesser de vivre, Sont dignes de t'aimer, et dignes de te suivre.

ZAMORE.

Après l'honneur de vainure, il n'est rien sous les cieux De plus grand en effet qu'un trépas glorieux; Mais mourir dans l'opprobre et dans l'ignominie, Mais laisser en mourant des fers à sa patrie, Périr sans se venger, expirer par les mains De ces brigands d'Europe, et de ces assassins Qui, de sang enivrès, de nos trésors avides, De ce monde usurpé désolateurs perfides, Ont osé me livrer à des tourments honteux, Pour m'arracher des biens plus méprisables qu'eux; Entraîner au tombeau des citoyens qu'on aime; Laisser à ces tyrans la moitié de soi-même; Abandonner Alzire à leur lâche fureur : Cette mort est affreuse, et fait frémir d'horreur.

SCÈNE II. - ALVAREZ, ZAMORE, AMÉRICAINS.

ALVAREZ.

Soyez libres, vivez.

ZAMORE. Ciel | que viens-je d'entendre? Quelle est cette vertu que je ne puis comprendre? Quel vieillard, ou quel dieu vient ici m'étonner? Tu parais Espagnol, et tu sais pardonner! Es-tu roi? Cette ville est-elle en ta puissance?

ALVAREZ.

Non; mais je puis au moins protéger l'innocence.
ZAMORE.

Quel est donc ton destin, vieillard trop généreux?

Celui de secourir les mortels malheureux.

ZAMORE.

Eh! qui peut t'inspirer cette auguste clémence?

Dieu, ma religion, et la reconnaissance.

ZAMORE.

Dieu? ta religion? Quoi! ces tyrans cruels, Monstres désaltérés dans le sang des mortels, Qui dépeuplent la terre, et dont la barbarie En vaste solitude a changé ma patrie, Dont l'infâme avarice est la suprême loi! Mon père, ils n'ont donc pas le même Dieu que toi?

ALVAREZ.

Ils ont le même Dieu, mon fils; mais ils l'outragent:
Nés sous la loi des saints, dans le crime ils s'engagent.
Ils ont tous abusé de leur nouveau pouvoir;
Tu connais leurs forfaits; mais connais mon devoir.
Le soleil par deux fois a, d'un tropique à l'autre
Éclairé dans sa marche et ce monde et le nôtre,
Depuis que l'un des tiens, par un noble secours,
Maître de mon destin, daigna sauver mes jours.
Mon cœur, dès ce moment, partagea vos misères;
Tous vos concitoyens sont devenus mes frères;
Et je mourrais heureux si je pouvais trouver
Ce héros inconnu qui m'a pu conserver.

#### ZAMORE.

A ses traits, à son âge, à sa vertu suprême, C'est lui, n'en doutons point, c'est Alvarez lui-même. Pourrais-tu parmi nous reconnaître le bras A qui le ciel permit d'empêcher ton trépas?

ALVARBZ.

Que me dit-il? Approche. O ciel! ô Providence! C'est lui, voilà l'objet de ma reconnaissance. Mes yeux, mes tristes yeux affaiblis par les ans, Hélas! avez-vous pu le chercher si longtemps?

(Il l'embrasse.)
Mon bienfaiteur ! mon fils ! parle, que dois-je faire?
Daigne habiter ces lieux, et je t'y sers de père.

La mort a respecté ces jours que je te doi, Pour me donner le temps de m'acquitter vers toi.

ZAMORE.

Mon père, ah! si jamais ta nation cruelle
Avait de tes vertus montré quelque étincelle,
Crois-moi, cet univers aujourd'hui désolé
Au-devant de leur joug sans peine aurait volé.
Mais autant que ton âme est bienfaisante et pure,
Autant leur cruauté fait frémir la nature:
Et j'aime mieux périr que de vivre avec eux.
Tout ce que j'ose attendre, et tout ce que je veux,
C'est de savoir au moins si leur main sanguinaire
Du malheureux Montèze a fini la misère;
Si le père d'Alzire... hélas! tu vois les pleurs
Qu'un souvenir trop cher arrache à mes douleurs.

ALVAREZ.

Ne cache point tes pleurs, cesse de t'en défendre; C'est de l'humanité la marque la plus tendre. Malheur aux cœurs ingrats, et nés pour les forfaits, Que les douleurs d'autrui n'ont attendris jamais! Apprends que ton ami, plein de gloire et d'années, Coule ici près de moi ses douces destinées.

ZAMORE.

Le verrai-je?

ALVAREZ.

Oui; crois-moi, puisse-t-il aujourd'hui T'engager à penser, à vivre comme lui!

Quoi! Montèze, dis-tu...?

ALVAREZ.

Je veux que de sa bouche Tu sois instruit ici de tout ce qui le touche, Du sort qui nous unit, de ces heureux liens Qui vont joindre mon peuple à tes concitoyens. Je vais dire à mon fils, dans l'excès de ma joie, Ce bonheur inouï que le ciel nous envoie. Je te quitte un moment; mais c'est pour te servir, Et pour serrer les nœuds qui vont tous nous unir.

## SCÈNE III. - ZAMORE, AMÉRICAINS.

ZAMORE.

Des cieux enfin sur moi la bonté se déclare; Je trouve un homme juste en ce séjour barbare. Alvarez est un dieu qui, parmi ces pervers, Descend pour adoucir les mœurs de l'univers. Il a, dit-il, un fils; ce fils sera mon frère: Qu'il soit digne, s'il peut, d'un si vertueux père! O jour! ô doux espoir à mon cœur éperdu!

Montèze, après trois ans, tu vas m'être rendu!

Alzire, chère Alzire, ô toi que j'ai servie!

Toi pour qui j'ai tout fait, toi l'âme de ma vie,

Serais-tu dans ces lieux? hélas! me gardes-tu

Cette fidélité, la première vertu?

Un cœur infortuné n'est point sans défiance....

Mais quel autre vieillard à mes regards s'avance?

## SCENE IV. - MONTEZE, ZAMORE, AMÉRICAINS.

#### ZAMORE.

Cher Montèze, est-ce toi que je tiens dans mes bras? Revois ton cher Zamore échappé du trépas, Qui du sein du tombeau renaît pour te défendre; Revois ton tendre ami, ton allié, ton gendre. Alzire est-elle ici? parle, quel est son sort? Achève de me rendre ou la vie ou la mort.

### MONTÈZE.

Cacique malheureux! sur le bruit de ta perte,
Aux plus tendres regrets notre âme était ouverte;
Nous te redemandions à nos cruels destins,
Autour d'un vain tombeau que t'ont dressé nos mains.
Tu vis; puisse le ciel te rendre un sort tranquille!
Puissent tous nos malheurs finir dans cet asile!
Zamore, ah! quel dessein t'a conduit dans ces lieux?
ZAMORE.

La soif de me venger, toi, ta fille, et mes dieux.
MONTÈZE.

Que dis-tu?

### ZAMORE.

Souviens-toi du jour épouvantable
Où ce fier Espagnol, terrible, invulnérable,
Renversa, détruisit jusqu'en leurs fondements,
Ces murs que du Soleil ont bâtis les enfants':
Gusman était son nom. Le destin qui m'opprime
Ne m'apprit rien de lui que son nom et son crime.
Ce nom, mon cher Montèze, à mon cœur si fatal,
Du pillage et du meurtre était l'affreux signal
A ce nom, de mes bras on arracha ta fille;
Dans un vil esclavage on traîna ta famille:
On démolit ce temple, et ces autels chéris
Où nos dieux m'attendaient pour me nommer ton fils;
On me traîna vers lui: dirai-je à quel supplice,

<sup>1.</sup> Les Péruviens, qui avaient leurs fables comme les peuples de notre continent, croyaient que leur premier inca, qui bâtit Cusco, était fils du Soleil.

A quels maux me livra sa barbare avarice,
Pour m'arracher ces biens par lui déifiés,
Idoles de son peuple, et que je foule aux pieds?
Je fus laissé mourant au milieu des tortures.
Le temps ne peut jamais affaiblir les injures:
Je viens après trois ans d'assembler des amis,
Dans leur commune haine avec nous affermis:
Ils sont dans nos forêts, et leur foule héroïque
Vient périr sous ces murs, ou venger l'Amérique.
MONTÈZE.

Je te plains; mais hélas! où vas-tu t'emporter?

Ne cherche point la mort qui voulait t'éviter.

Que peuvent tes amis, et leurs armes fragiles,

Des habitants des eaux dépouilles inutiles,

Ces marbres impuissants en sabres façonnés,

Ces soldats presque nus et mal disciplinés,

Contre ces fiers géants, ces tyrans de la terre,

De fer étincelants, armés de leur tonnerre,

Qui s'élancent sur nous, aussi prompts que les vents,

Sur des monstres guerriers pour eux obéissants?

L'univers a cédé; cédons, mon cher Zamore.

ZAMORE.

Moi fléchir, moi ramper, lorsque je vis encore! Ah! Montèze, crois-moi, ces foudres, ces éclairs, Ce fer dont nos tyrans sont armés et couverts, Ces rapides coursiers qui sous eux font la guerre, Pouvaient à leur abord épouvanter la terre : Je les vois d'un œil fixe, et leur ose insulter; Pour les vaincre il suffit de ne rien redouter. Leur nouveauté, qui seule a fait ce monde esclave, Subjugue qui la craint, et cède à qui la brave. L'or, ce poison brillant qui naît dans nos climats, Attire ici l'Europe, et ne pous défend pas. Le fer manque à nos mains; les cieux, pour nous avares. Ont fait ce don funeste à des mains plus harbares; Mais pour venger enfin nos peuples abattus, Le ciel, au lieu de fer, nous donna des vertus. Je combats pour Alzire, et je vaincrai pour elle.

MONTÈZE.

Le ciel est contre toi : calme un frivole zèle. Les temps sont trop changés.

ZAMORE.

Que peux-tu dire, hélas! Les temps sont-ils changés, si ton cœur ne l'est pas, Si ta fille est fidèle à ses vœux, à sa gloire, Si Zamore est présent encore à sa mémoire? Tu detournes les yeux, tu pleures, tu gémis! MONTÈSE.

Zamore infortuné!

EAMORE.

Ne suis-je plus ton fils?

Nos tyrans ont flétri ton âme magnanime;

Sur le bord de la tombe ils t'ont appris le crime.

MONTEZE.

Je ne suis point coupable, et tous ces conquérants.
Ainsi que tu le crois, ne sont point des tyrans.
Il en est que le ciel guida dans cet empire,
Moins pour nous conquérir qu'afin de nous instruire;
Qui nous ont apporté de nouvelles vertus,
Des secrets immortels, et des arts inconnus,
La science de l'homme, un grand exemple à suivre,
Enfin l'art d'être heureux, de penser, et de vivre.

Que dis-tu? quelle horreur ta bouche ose avouer!
Alzire est leur esclave, et tu peux les louer!
MONTÈZE.

Elle n'est point esclave.

ZAMORE.

Ah! Montèzé! ah! mon père! Pardonne à mes malheurs, pardonne à ma colère; Songe qu'elle est à moi par des nœuds éternels: Oui, tu me l'as promise aux pieds des immortels; Ils ont reçu sa foi, son cœur n'est point parjure.

MONTÈZE.

N'atteste point ces dieux, enfants de l'imposture; Ces fantômes affreux que je ne connais plus; Sous le Dieu que j'adore ils sont tous abattus.

ZAMORE.

Quoi! ta religion? quoi! la loi de nos pères?

MONTÈZE.

J'ai connu son néant, j'ai quitté ses chimères.
Puisse le Dieu des dieux, dans ce monde ignoré,
Manifester son être à ton cœur éclairé!
Puisses-tu mieux connaître, ô malheureux Zamore!
Les vertus de l'Europe, et le Dieu qu'elle adore!

ZAMORE.

Quelles vertus! cruel! les tyrans de ces lieux T'ont fait esclave en tout, t'ont arraché tes dieux. Tu les as donc trahis pour trahir ta promesse? Alzire a-t-elle encore imité ta faiblesse? Garde-toi....

1. On voit que Montèze, persuadé comme il l'est, ne fait point une lâcheté en refusant sa fille à Zamore. Il doit trop aimer sa religion et sa fille pour la céder à un idolâtre qui ne pourrait la désendre.

### MONTÈZE.

Va, mon cœur ne se reproche rien: Je dois bénir mon sort, et pleurer sur le tien.

ZAMORE.

Si tu trahis ta foi, tu dois pleurer sans doute.

Prends pitié des tourments que ton crime me coûte,

Prends pitié de ce cœur, enivré tour à tour

De zèle pour mes dieux, de vengeance et d'amour.

Je cherche ici Gusman, j'y vole pour Alzire;

Viens; conduis-moi vers elle, et qu'à ses pieds j'expire.

Ne me dérobe point le bonheur de la voir;

Crains de porter Zamore au dernier désespoir;

Reprends un cœur humain, que ta vertu bannie....

SCENE V. - MONTEZE, ZAMORE, AMÉRICAINS, GARDES.

un GARDE, à Montèze. Seigneur, on vous attend pour la cérémonie. Montèze.

Je vous suis.

ZAMORE.

Ah! cruel! je ne te quitte pas. Quelle est donc cette pompe où s'adressent tes pas? Montèze....

MONTEZE.

Adieu; crois-moi, fuis de ce lieu funeste.

ZAMORE.

Dût m'accabler ici la colère céleste, Je te suivrai.

MONTÈZE.

Pardonne à mes soins paternels.

(Aux gardes.)

Gardes, empêchez-les de me suivre aux autels. Des païens, élevés dans des lois étrangères. Pourraient de nos chrétiens profaner les mystères: Il ne m'appartient pas de vous donner des lois; Mais Gusman vous l'ordonne, et parle par ma voix.

SCÈNE VI. — ZAMORE, AMÉRICAINS.

### ZAMORE.

Qu'ai-je entendu ? Gusman ! ô trahison ! ô rage ! O comble des forfaits ! lâche et dernier outrage ! Il servirait Gusman ! l'ai-je bien entendu ? Dans l'univers entier n'est-il plus de vertu ? Alzire, Alzire aussi sera-t-elle coupable ? Aura-t-elle sucé ce poison détestable, Apporté parmi nous par ces persécuteurs Qui poursuivent nos jours, et corrompent nos mœurs? Gusman est donc ici? que résoudre et que faire?

UN AMÉRICAIN.

l'ose ici te donner un conseil salutaire. Celui qui t'a sauvé, ce vieillard vertueux, Bientôt avec son fils va paraître à tes yeux. Aux portes de la ville obtiens qu'on nous conduise : Sortons, allons tenter notre illustre entreprise; Allons tout préparer contre nos ennemis, Et surtout n'épargnons qu'Alvarez et son fils. J'ai vu de ces remparts l'étrangère structure : Cet art nouveau pour nous, vainqueur de la nature, Ces angles, ces fossés, ces hardis boulevards, Ces tonnerres d'airain grondants sur les remparts, Ces piéges de la guerre, où la mort se présente, Tout étonnants qu'ils sont, n'ont rien qui m'épouvante. Hélas! nos citoyens, enchaînés en ces lieux, Servent à cimenter cet asile odieux: Ils dressent, d'une main dans les fers avilie, Ce siège de l'orgueil et de la tyrannie. Mais, crois-moi, dans l'instant qu'ils verront leurs vengeurs. Leurs mains vont se lever sur leurs persécuteurs; Eux-même ils détruiront cet effroyable ouvrage, Instrument de leur honte et de leur esclave. Nos soldats, nos amis, dans ces fossés sanglants Vont te faire un chemin sur leurs corps expirants. Partons, et revenons sur ces coupables têtes Tourner ces traits de seu, ce ser, et ces tempêtes, Ce salpêtre enslammé, qui d'abord à nos yeux Parut un seu sacré, lancé des mains des dieux. Connaissons, renversons cette horrible puissance Que l'orgueil trop longtemps fonda sur l'ignorance.

ZAMORE.

Illustres malheureux, que j'aime à voir vos cœurs Embrasser mes desseins, et sentir mes fureurs! Puissions-nous de Gusman punir la barbarie! Que son sang satisfasse au sang de ma patrie! Triste divinité des mortels offensés, Vengeance, arme nos mains; qu'il meure, et c'est assez; Qu'il meure.... mais hélas! plus malheureux que braves, Nous parlons de punir, et nous sommes esclaves. De notre sort affreux le joug s'appesantit; Alvarez disparaît, Montèze nous trahit. Ce que j'aime est peut-être en des mains que j'abhorre; Je n'ai d'autre douceur que d'en douter encore. Mes amis, quels accents remplissent ce séjour? Ces flambeaux allumés ont redoublé le jour.

J'entends l'airain tonnant de ce peuple barbare; Quelle fête, ou quel crime est-ce donc qu'il prépare? Voyons si de ces lieux on peut au moins sortir, Si je puis vous sauver, ou s'il nous faut périr.

# ACTE TROISIÈME.

### SCÈNE I. - ALZIRE.

Mânes de mon amant, j'ai donc trahi ma foi! C'en est fait, et Gusman règne à jamais sur moi! L'Océan, qui s'élève entre nos hémisphères, A donc mis entre nous d'impuissantes barrières; Je suis à lui, l'autel a donc reçu nos vœux, Et déjà nos serments sont écrits dans les cieux! O toi qui me poursuis, ombre chère et sanglante, A mes sens désolés ombre à jamais présente, Cher amant, si mes pleurs, mon trouble, mes remords, Peuvent percer ta tombe et passer chez les morts, Si le pouvoir d'un Dieu fait survivre à sa cendre Cet esprit d'un héros, ce cœur fidèle et tendre, Cette âme qui m'aima jusqu'au dernier soupir, Pardonne à cet hymen où j'ai pu consentir! Il fallait m'immoler aux volontés d'un père, Au bien de mes sujets, dont je me seus la mère, A tant de malheureux, aux larmes des vaincus, Au soin de l'univers, hélas! où tu n'es plus. Zamore, laisse en paix mon âme déchirée Suivre l'affreux devoir où les cieux m'ont livrée: Souffre un joug imposé par la nécessité; Permets ces nœuds cruels, ils m'ont assez coûté.

## SCENE II. - ALZIRE, EMIRE.

#### ALZIRE.

Eh bien! veut-on toujours ravir à ma présence Les habitants des lieux si chers à mon enfance? Ne puis-je voir enfin ces captifs malheureux, Et goûter la douceur de pleurer avec eux?

ÉMIRE.

Ah! plutôt de Gusman redoutez la furie; Craignez pour ces captifs, tremblez pour la patrie. On nous menace, on dit qu'à notre nation Ce jour sera le jour de la destruction. On déploie aujourd'hui l'étendard de la guerre; On allume ces feux enfermés sous la terre; On assemblait déjà le sanglant tribunal; Montèze est appelé dans ce conseil fatal; C'est tout ce que j'ai su.

#### ALZIRE.

Ciel, qui m'avez trompée,
De quel étonnement je demeure frappée!
Quoi! presque entre mes bras, et du pied de l'autel,
Gusman contre les miens lève son bras cruel!
Quoi! j'ai fait le serment du malheur de ma vie?
Serment qui pour jamais m'avez assujettie!
Hymen, cruel hymen, sous quel astre odieux
Mon père a-t-il formé tes redoutables nœuds?

### SCENE III. - ALZIRE, EMIRE, CEPHANE.

### CÉPHANE.

Madame, un des captifs qui dans cette journée N'ont dû leur liberté qu'à ce grand hyménée, A vos pieds en secret demande à se jeter.

#### ALZIRE.

Ah! qu'avec assurance il peut se présenter!
Sur lui, sur ses amis mon âme est attendrie:
Ils sont chers à mes yeux, j'aime en eux la patrie.
Mais quoi! faut-il qu'un seul demande à me parler?
CÉPHANE.

Il a quelques secrets qu'il veut vous révéler. C'est ce même guerrier dont la main tutélaire De Gusman votre époux sauva, dit-on, le père.

#### ÉMIRE.

Il vous cherchait, madame, et Montèze en ces lieux Par des ordres secrets le cachait à vos yeux. Dans un sombre chagrin son âme enveloppee Semblait d'un grand dessein profondément frappée.

### CÉPHANE.

On lisait sur son front le trouble et les douleurs. Il vous nommait, madame, et répandait des pleurs; Et l'on connaît assez, par ses plaintes secrètes, Qu'il ignore et le rang et l'éclat où vous êtes.

#### ALZIRE.

Quel éclat, chère Émire! et quel indigne rang! Ce héros malheureux peut-être est de mon sang; De ma famille au moins il a vu la puissance; Peut-être de Zamore il avait connaissance. Qui sait si de sa perte il ne fut pas témoin? Il vient pour m'en parler: ah! quel funeste soin! Sa voix redoublera les tourments que j'endure; Il va percer mon cœur, et rouvrir ma blessure. Mais n'importe, qu'il vienne. Un mouvement confus S'empare malgré moi de mes sens éperdus. Hélas! dans ce palais arrosé de mes larmes, Je n'ai point encore eu de moment sans alarmes.

SCENE IV. - ALZIRE, ZAMORE, ÉMIRE.

ZAMORE

M'est-elle enfin rendue? Est-ce elle que je vois?

Ciel! tels étaient ses traits, sa démarche, sa voix.

(Elle tombe entre les bras de sa confidente.)

Zamore!.... Je succombe; à peine je respire.

ZAMORE.

Reconnais ton amant.

ALZIRE.

Zamore aux pieds d'Alzire!

Est-ce une illusion?

ZAMORE.

Non : je revis pour toi;
Je réclame à tes pieds tes serments et ta foi.
O moitié de moi-même! idole de mon âme!
Toi qu'un amour si tendre assurait à ma flamme.
Qu'as-tu fait des saints nœuds qui nous ont enchaînés?

O jours! ô doux moments d'horreur empoisonnés! Cher et fatal objet de douleur et de joie! Ah! Zamore, en quel temps faut-il que je te voie? Chaque mot dans mon cœur enfonce le poignard.

ZAMORE.

Tu gémis et me vois.

ALZIRE.

Je t'ai revu trop tard.

ZAMORE.

Le bruit de mon trépas a dû remplir le monde.

J'ai traîné loin de toi ma course vagabonde,

Depuis que ces brigands, t'arrachant à mes bras.

M'enlevèrent mes dieux, mon trône et tes appas.

Sais-tu que ce Gusman, ce destructeur sauvage,

Par des tourments sans nombre éprouva mon courage?

Sais-tu que ton amant, à ton lit destiné,

Chère Alzire, aux bourreaux se vit abandonné?

Tu frémis: tu ressens le courroux qui m'enslamme;

L'horreur de cette injure a passé dans ton àme.

Un dieu, sans doute, un dieu qui préside à l'amour

Dans le sein du trépas me conserva le jour.

Tu n'as point démenti ce grand dieu qui me guide;

Tu n'es point devenue Espagnole et perfide. On dit que ce Gusman respire dans ces lieux; Je venais t'arracher à ce monstre odieux. Tu m'aimes : vengeons-nous; livre-moi la victime.

ALZIRE.

Oui, tu dois te venger, tu dois punir le crime; Frappe.

ZAMORE.

Que me dis-tu? Quoi, tes vœux i quoi, ta foi!

Frappe, je suis indigne et du jour et de toi.
ZAMORE.

Ah! Montèze! ah! cruel! mon cœur n'a pu te croire ALZIRE.

A-t-il osé t'apprendre une action si noire?

Sais-tu pour quel époux j'ai pu t'abandonner?

ZAMORE.

Non, mais parle: aujourd'hui rien ne peut m'étonner.
ALZIRE.

Eh bien! vois donc l'abîme où le sort nous engage: Vois le comble du crime, ainsi que de l'outrage.

Alzire I

ALZIRE.

Ce Gusman....

ZAMORE.

Grand Dieu!

ALZIRE.

Ton assassin,

Vient en ce même instant de recevoir ma main.

Lui?

ALZIRE.

Mon père, Alvarez, ont trompé ma jeunesse; Ils ont à cet hymen entraîné ma faiblesse. Ta criminelle amante, aux autels des chrétiens, Vient presque sous tes yeux de former ces liens. J'ai tout quitté, mes dieux, mon amant, ma patrie: Au nom de tous les trois, arrache-moi la vie. Voilà mon cœur, il vole au-devant de tes coups.

ZAMORE.

Alzire, est-il bien vrai? Gusman est ton époux!

Je pourrais t'alléguer, pour affaiblir mon crime, De mon père sur moi le pouvoir légitime, L'erreur où nous étions, mes regrets, mes combats, Les pleurs que j'ai trois ans donnés à ton trépas; Que des chrétiens vainqueurs esclave infortunée, La douleur de ta perte à leur Dieu m'a donnée; Que je t'aimai toujours; que mon cœur éperdu A détesté tes dieux, qui t'ont mal défendu: Mais je ne cherche point, je ne veux point d'excuse; Il n'en est point pour moi, lorsque l'amour m'accuse. Tu vis, il me suffit. Je t'ai manqué de foi; Tranche mes jours affreux, qui ne sont plus pour toi. Quoi! tu ne me vois point d'un œil impitoyable? ZAMORE.

Non, si je suis aimé, non, tu n'es point coupable:
Puis-je encor me flatter de régner dans ton cœur?
ALZIRE.

Quand Montèze, Alvarez, peut-être un dieu vengeur, Nos chrétiens, ma faiblesse, au temple m'ont conduite, Sûre de ton trépas, à cet hymen réduite, Enchaînée à Gusman par des nœuds éternels, J'adorais ta mémoire au pied de nos autels. Nos peuples, nos tyrans, tous ont su que je t'aime; Je l'ai dit à la terre, au ciel, à Gusman même; Et dans l'affreux moment, Zamore, où je te vois, Je te le dis encor pour la dernière fois.

ZAMORE.

Pour la dernière fois Zamore t'aurait vue! Tu me serais ravie aussitôt que rendue! Ah! si l'amour encor te parlait aujourd'hui!...

ALZIRE.

O ciel! c'est Gusman même, et son père avec lui.

SCÈNE V. — ALVAREZ, GUSMAN, ZAMORE, ALZIRE, SUITE.

ALVAREZ, d son fils.

Tu vois mon bienfaiteur, il est auprès d'Alzire.
(A Zamore.)

O toil jeune héros, toi par qui je respire, Viens, ajoute à ma joie en cet auguste jour; Viens avec mon cher fils partager mon amour.

ZAMORE.

Qu'entends-je? lui, Gusman! lui, ton fils, ce barbare?

Ciel ! détourne les coups que ce moment prépare.

ALVAREZ.

Dans quel étonnement....

ZAMORE.

Quoi l le ciel a permis

Que ce vertueux père eût cet indigne fils?

GUSMAN.

Esclave, d'où te vient cette aveugle furie? Sais-tu bien qui je suis?

### ZAMORE.

Horreur de ma patrie!
Parmi les malheureux que ton pouvoir a faits, \*
Connais-tu bien Zamore, et vois-tu tes forfaits?
GUSMAN.

Toi !

ALVARES.

Zamore l

### ZAMORE.

Oui; lui-même, à qui ta barbarie
Voulut ôter l'honneur, et crut ôter la vie;
Lui, que tu fis languir dans des tourments honteux,
Lui, dont l'aspect ici te fait baisser les yeux.
Ravisseur de nos biens, tyran de notre empire,
Tu viens de m'arracher le seul bien où j'aspire.
Achève, et de ce fer. trésor de tes climats,
Préviens mon bras vengeur, et préviens ton trépas.
La main, la même main qui t'a rendu ton père,
Dans ton sang odieux pourrait venger la terre!;
Et j'aurais les mortels et les dieux pour amis,
En révérant le père, et punissant le fils.

ALVAREZ, à Gusman.

De ce discours, ô ciel! que je me sens confondre! Vous sentez-vous coupable, et pouvez-vous répondre? GUSMAN.

Répondre à ce rebelle, et daigner m'avilir Jusqu'à le réfuter, quand je le dois punir! Son juste châtiment, que lui-même il prononce, Sans mon respect pour vous eût été ma réponse.

(A Alzire.)

Madame, votre cœur doit vous instruire assez A quel point en secret ici vous m'offensez; Vous qui, sinon pour moi, du moins pour votre gloire, Deviez de cet esclave étouffer la mémoire; Vous, dont les pleurs encore outragent votre époux; Vous, que j'aimais assez pour en être jaloux.

ALZIRE.

(A Gusman.) (A Alvarez.)

Cruel! Et vous, seigneur, mon protecteur, mon père; (A Zamore.)

Toi, jadis mon espoir, en un temps plus prospère, Voyez le joug horrible où mon sort est lié,

1. Père doit rimer avec terre, parce qu'on les prononce tous deux de même. C'est aux oreilles et non pas aux yeux qu'il faut rimer. Cela est si vrai, que le mot paon n'a jamais rimé avec Phaon, quoique l'orthq-graphe soit la même; et que le mot encore rime très-bien avec abhorre, quoiqu'il n'y ait qu'un r à l'un, et qu'il y en ait deux à l'autre. La rime est faite pour l'oreille : un usage contraire ne serait qu'une pédanterie ridicule et déraisonnable.

88 ALZIRE.

Et frémissez tous trois d'horreur et de pitié. (En montrant Zamore.)

Voici l'amant, l'époux que me choisit mon père, Avant que je connusse un nouvel hémisphère, Avant que de l'Europe on nous portât des fers. Le bruit de son trépas perdit cet univers : Je vis tomber l'empire où régnaient mes ancêtres; Tout changea sur la terre, et je connus des maîtres. Mon père infortuné, plein d'ennujs et de jours. Au Dieu que vous servez eut à la fin recours : C'est ce Dieu des chrétiens que devant vous j'atteste; Ses autels sont témoins de mon hymen funeste: C'est aux pieds de ce Dieu qu'un horrible serment Me donne au meurtrier qui m'ôta mon amant. Je connais mal peut-être une loi si nouvelle; Mais j'en crois ma vertu, qui parle aussi haut qu'elle. Zamore, tu m'es cher, je t'aime, je le doi; Mais après mes serments je ne puis être à toi. Toi, Gusman, dont je suis l'épouse et la victime. Je ne suis point à toi, cruel, après ton crime. Qui des deux osera se venger aujourd'hui? Qui percera ce cœur que l'on arrache à lui? Toujours infortunée, et toujours criminelle, Perfide envers Zamore, à Gusman infidèle, Qui me délivrera, par un trépas heureux, De la nécessité de vous trahir tous deux? Gusman, du sang des miens ta main déjà rougie Frémira moins qu'une autre à m'arracher la vie. De l'hymen, de l'amour il faut venger les droits : Punis une coupable, et sois juste une fois.

CHEMAN

Ainsi vous abusez d'un reste d'indulgence Que ma bonté trahie oppose à votre offense: Mais vous le demandez, et je vais vous punir; Votre supplice est prêt, mon rival va périr. Holà, soldats.

ALZIRE.

Cruel !

ALVAREZ.

Mon fils, qu'allez-vous faire?
Respectez ses bienfaits, respectez sa misère.
Quel est l'état horrible, ô ciel! où je me vois?
L'un tient de moi la vie, à l'autre je la dois!
Ah! mes fils! de ce nom ressentez la tendresse;
D'un père infortuné regardez la vieillesse
Et du moins....

SCÈNE VI. — ALVAREZ, GUSMAN, ALZIRE, ZAMORE, D. ALONZE, OFFICIER ESPAGNOL.

D. ALONZE.

Paraissez, seigneur, et commandez:
D'armes et d'ennemis ces champs sont inondés:
Ils marchent vers ces murs, et le nom de Zamore
Est le cri menaçant qui les rassemble encore.
Ce nom sacré pour eux se mêle dans les airs
A ce bruit belliqueux des barbares concerts.
Sous leurs boucliers d'or les campagnes mugissent;
De leurs cris redoublés les échos retentissent;
En bataillons serrés ils mesurent leurs pas,
Dans un ordre nouveau qu'ils ne connaissaient pas;
Et ce peuple, autrefois vil fardeau de la terre,
Semble apprendre de nous le grand art de la guerre.

GUSMAN.

Allons, à leurs regards il faut donc se montrer:
Dans la poudre à l'instant vous les verrez rentrer.
Héros de la Castille, enfants de la victoire,
Ce monde est fait pour vous; vous l'êtes pour la gloire:
Eux pour porter vos fers, vous craindre, et vous servir.

ZAMORE.

Mortel égal à moi, nous, faits pour obéir?
GUSMAN.

Ou'on l'entraîne.

ZAMORE.

Oses-tu, tyran de l'innocence,
Oses-tu me punir d'une juste défense?

(Aux Espagnols qui l'entourent.)

Étes-vous donc des dieux qu'on ne puisse attaquer?

Et, teints de notre sang, faut-il vous invoquer?

GUSMAN

Obéissez.

ALZIRE.

Seigneur!

ALVAREZ.

Dans ton courroux sévère, Songe au moins, mon cher fils, qu'il a sauvé ton père. GUSMAN.

Seigneur, je songe à vaincre, et je l'appris de vous J'y vole, adieu.

SCENE VII. — ALVAREZ, ALZIRE.

ALZIRE, se jetant à genoux.

Seigneur, j'embrasse vos genoux.

C'est à votre vertu que je rends cet hommage,

Le premier où le sort abaissa mon courage. Vengez, seigneur, vengez sur ce cœur affligé L'honneur de votre fils par sa femme outragé. Mais à mes premiers nœuds mon âme était unie; Hélas! peut-on deux fois se donner dans sa vie? Zamore était à moi, Zamore eut mon amour: Zamore est vertueux; vous lui devez le jour. Pardonnez.... je succombe à ma douleur mortelle.

ALVAREZ.

Je conserve pour toi ma bonté paternelle.

Je plains Zamore et toi; je serai ton appui;

Mais songe au nœud sacré qui t'attache aujourd'hui.

Ne porte point l'horreur au sein de ma famille:

Non, tu n'es plus à toi; sois mon sang, sois ma fille:

Gusman fut inhumain, je le sais, j'en frémis;

Mais il est ton époux, il t'aime, il est mon fils:

Son âme à la pitié se peut ouvrir encore.

ALZIRE.

Hélas! que n'êtes-vous le père de Zamore!

# ACTE QUATRIÈME.

SCENE I. - ALVAREZ, GUSMAN.

ALVAREZ.

Méritez donc, mon fils, un si grand avantage.

Vous avez triomphé du nombre et du courage;

Et de tous les vengeurs de ce triste univers,

Une moitié n'est plus, et l'autre est dans vos fers.

Ah! n'ensanglantez point le prix de la victoire;

Mon fils, que la clémence ajoute à votre gloire.

Je vais, sur les vaincus étendant mes secours,

Consoler leur misère, et veiller sur leurs jours.

Vous, songez cependant qu'un père vous implore;

Soyez homme et chrétien, pardonnez à Zamore.

Ne pourrai-je adoucir vos inflexibles mœurs?

Et n'apprendrez-vous point à conquérir des cœurs?

GUSMAN.

Ah! vous percez le mien. Demandez-moi ma vie; Mais laissez un champ libre à ma juste furie; Ménagez le courroux de mon cœur opprimé. Comment lui pardonner? le barbare est aimé.

ALVAREZ.

Il en est plus à plaindre.

GUSMAN. A plaindre ? lui, mon père!

## ACTE IV, SCÈNE I.

Ah! qu'on me plaigne ainsi, la mort me sera chère.

ALVAREZ.

Quoi! vous joignez encore à cet ardent courroux La fureur des soupçons, ce tourment des jaloux?

Et vous condamneriez jusqu'à ma jalousie? Quoi! ce juste transport dont mon âme est saisie, Ce triste sentiment, plein de honte et d'horreur, Si légitime en moi, trouve en vous un censeur! Vous voyez sans pitié ma douleur effrénée!

ALVAREZ.

Mêlez moins d'amertume à votre destinée; Alzire a des vertus, et, loin de les aigrir, Par des dehors plus doux vous devez l'attendrir. Son cœur de ces climats conserve la rudesse, Il résiste à la force, il cède à la souplesse, Et la douceur peut tout sur notre volonté.

GUSMAN.

Moi, que je flatte encor l'orgueil de sa beauté? Que, sous un front serein déguisant mon outrage, A de nouveaux mépris ma bonté l'encourage? Ne devriez-vous pas, de mon honneur jaloux, Au lieu de le blâmer, partager mon courroux? J'ai déjà trop rougi d'épouser une esclave Qui m'ose dédaigner, qui me hait, qui me brave, Dont un autre à mes yeux possède encor le cœur, Et que j'aime, en un mot, pour comble de malheur.

ALVAREZ.

Ne vous repentez point d'un amour légitime; Mais sachez le régler : tout excès mène au crime. Promettez-moi du moins de ne décider rien Avant de m'accorder un second entretien.

GUSMAN.

Eh! que pourrait un fils refuser à son père? Je veux bien pour un temps suspendre ma colère; N'en exigez pas plus de mon cœur outragé.

ALVAREZ.

Je ne veux que du temps.

(Il sort.)

Gusman, seul.
Quoi! n'être point vengé!

Aimer, me repentir, être réduit encore A l'horreur d'envier le destin de Zamore, D'un de ces vils mortels en Europe ignorés, Qu'à peine du nom d'homme on aurait honorés.... Que vois-je? Alzire! ô ciel!

### SCÈNE II. - GUSMAN, ALZIRE, ÉMIRE.

ALZIRE.
C'est moi, c'est ton épouse,

C'est ce satal objet de ta fureur jalouse, Qui n'a pu te chérir, qui t'a dû révérer, Qui te plaint, qui t'outrage, et qui vient t'implorer. Je n'ai rien déguisé. Soit grandeur, soit faiblesse, Ma bouche a fait l'aveu qu'un autre a ma tendresse; Et ma sincérité, trop funeste vertu, Si mon amant périt, est ce qui l'a perdu. Je vais plus t'étonner: ton épouse a l'audace De s'adresser à toi pour demander sa grâce. J'ai cru que don Gusman, tout fier, tout rigoureux, Tout terrible qu'il est, doit être généreux. J'ai pensé qu'un guerrier, jaloux de sa puissance, Peut mettre l'orgueil même à pardonner l'offense : Une telle vertu séduirait plus nos cœurs Que tout l'or de ces lieux n'éblouit nos vainqueurs. Par ce grand changement dans ton ame inhumaine, Par un effort si beau tu vas changer la mienne; Tu t'assures ma foi, mon respect, mon retour, Tous mes vœux (s'il en est qui tiennent lieu d'amour). Pardonne... je m'égare... éprouve mon courage. Peut-être une Espagnole eût promis davantage; Elle eût pu prodiguer les charmes de ses pleurs; Je n'ai point leurs attraits, et je n'ai point leurs mœurs. Ce cœur simple, et formé des mains de la nature, En voulant t'adoucir redouble ton injure: Mais enfin c'est à toi d'essayer désormais Sur ce cœur indompté la force des bienfaits.

### GUSMAN.

Eh bien! si les vertus peuvent tant sur votre âme, Pour en suivre les lois, connaissez-les, madame. Étudiez nos mœurs avant de les blâmer; Ces mœurs sont vos devoirs; il faut s'y conformer. Sachez que le premier est d'étouffer l'idée Dont votre âme à mes yeux est encor possédée; De vous respecter plus, et de n'oser jamais Me prononcer le nom d'un rival que je hais; D'en rougir la première, et d'attendre en silence Ce que doit d'un barbare ordonner ma vengeance. Sachez que votre époux, qu'ont outragé vos feux, S'il peut vous pardonner, est assez généreux. Plus que vous ne pensez je porte un cœur sensible, Et ce n'est pas à vous à me croire inflexible.

## SCÈNE III. - ALZIRE, ÉMIRE.

ÉMIRE.

Vous voyez qu'il vous aime; on pourrait l'attendrir.
ALZIRE.

S'il m'aime, il est jaloux; Zamore va périr:
J'assassinais Zamore en demandant sa vie.
Ah! je l'avais prévu. M'auras-tu mieux servie?
Pourras-tu le sauver? Vivra-t-il loin de moi?
Du soldat qui le garde as-tu tenté la foi?
ÉMIRE.

L'or qui les séduit tous vient d'éblouir sa vue. Sa foi, n'en doutez point, sa main vous est vendue.

ALZIRE.

Ainsi, grâces aux cieux, ces métaux détestés Ne servent pas toujours à nos calamités. Ah l'ne perds point de temps: tu balances encore! ÉMIRE.

Mais aurait-on juré la perte de Zamore? Alvarez aurait-il assez peu de crédit? Et le conseil enfin....

ALZIRE.

Je crains tout, il suffit.

Tu vois de ces tyrans la fureur despotique; Ils pensent que pour eux le ciel fit l'Amérique, Qu'ils en sont nés les rois; et Zamore à leurs yeux, Tout souverain qu'il fut, n'est qu'un séditieux. Conseil de meurtriers! Gusman! peuple barbare! Je préviendrai les coups que votre main prépare. Ce soldat ne vient point: qu'il tarde à m'obéir!

ÉMIRE.

Madame, avec Zamore il va bientôt venir: Il court à la prison. Déjà la nuit plus sombre Couvre ce grand dessein du secret de son ombre. Fatigués de carnage et de sang enivrés, Les tyrans de la terre au sommeil sont livrés.

ALZIRE.

Allons, que ce soldat nous conduise à la porte: Qu'on ouvre la prison, que l'innocence en sorte.

ÉMIRE.

Il vous prévient déjà; Céphane le conduit : Mais si l'on vous rencontre en cette obscure nuit, Votre gloire est perdue, et cette honte extrême....

ALZIRE.

Va, la honte serait de trahir ce que j'aime. Cet honneur étranger, parmi nous inconnu, N'est qu'un fantôme vain qu'on prend pour la vertu; C'est l'amour de la gloire, et non de la justice, La crainte du reproche, et non celle du vice. Je fus instruite, Émire, en ce grossier climat, A suivre la vertu sans en chercher l'éclat. L'honneur est dans mon cœur, et c'est lui qui m'ordonne De sauver un héros que le ciel abandonne.

## SCÈNE IV. - ALZIRE, ZAMORE, ÉMIRE, UN SOLDAT.

### ALZIRE.

Tout est perdu pour toi; tes tyrans sont vainqueurs;
Ton supplice est tout prêt: si tu ne fuis, tu meurs.
Pars, ne perds point de temps; prends ce soldat pour guide,
Trompons des meurtriers l'espérance homicide;
Tu vois mon désespoir et mon saisissement;
C'est à toi d'épargner la mort à mon amant,
Un crime à mon époux, et des larmes au monde.
L'Amérique t'appelle, et la nuit te seconde;
Prends pitié de ton sort, et laisse-moi le mien.

### ZAMORE.

Esclave d'un barbare, épouse d'un chrétien, Toi qui m'as tant aimé, tu m'ordonnes de vivre! Eh bien! j'obéirai : mais oses-tu me suivre? Sans trône, sans secours, au comble du malheur, Je n'ai plus à t'offrir qu'un désert et mon cœur. Autrefois à tes pieds j'ai mis un diadème.

### ALZIRE.

Ah! qu'était-il sans toi? qu'ai-je aimé que toi-même? Et qu'est-ce auprès de toi que ce vil univers? Mon âme va te suivre au fond de tes déserts. Je vais seule en ces lieux, où l'horreur me consume, Languir dans les regrets, sécher dans l'amertume, Mourir dans le remords d'avoir trahi ma foi, D'être au pouvoir d'un autre, et de brûler pour toi. Pars, emporte avec toi mon bonheur et ma vie; Laisse-moi les horreurs du devoir qui me lie. J'ai mon amant ensemble et ma gloire à sauver. Tous deux me sont sacrés; je les veux conserver.

### ZAMORE.

Ta gloire! Quelle est donc cette gloire inconnue?

Quel fantôme d'Europe a fasciné ta vue?

Quoi! ces affreux serments qu'on vient de te dicter,

Quoi! ce temple chrétien que tu dois détester,

Ce Dieu, ce destructeur des dieux de mes ancêtres,

T'arrachent à Zamore, et te donnent des maîtres?

ALZIRE.

J'ai promis; il suffit : il n'importe à quel dieu.

ZAMORE.

Ta promesse est un crime, elle est ma perte; adieu. Périssent tes serments, et ton Dieu que j'abhorre!

ALZIRE.

Arrête: quels adieux! arrête, cher Zamore!

Gusman est ton époux!

ALZIRE.

Plains-moi, sans m'outrager.

ZAMORE.

Songe à nos premiers nœuds.

ALZIRE.

Je songe à ton danger.

ZAMORE.

Non, tu trahis, cruelle, un feu si légitime.

ALZIRE.

Non, je t'aime à jamais; et c'est un nouveau crime. Laisse-moi mourir seule : ôte-toi de ces lieux. Quel désespoir horrible étincelle en tes yeux? Zamore....

ZAMORE.

C'en est fait.

ALZIRE.

Où vas-tu?

ZAMORE.

Mon courage

De cette liberté va faire un digne usage.

ALZIRE.

Tu n'en saurais douter, je péris si tu meurs.

ZAMORE.

Peux-tu mêler l'amour à ces moments d'horreurs? Laisse-mei, l'heure fuit, le jour vient, le temps presse : Soldat, guide mes pas.

SCENE V. - ALZIRE, ÉMIRE.

ALZIRB.

Je succombe, il me laisse:

Il part; que va-t-il faire? O moment plein d'effroi! Gusman! quoi! c'est donc lui que j'ai quitté pour toi! Emire, suis ses pas, vole, et reviens m'instruire S'il est en sûreté, s'il faut que je respire. Va voir si ce soldat nous sert ou nous trahit.

(Émire sort.)

Un noir pressentiment m'afflige et me saisit: Ce jour, ce jour pour moi ne peut être qu'horrible. O toi, Dieu des chrétiens, Dieu vainqueur et terrible! Je connais peu tes lois: ta main, du haut des cieux, Perce à peine un nuage épaissi sur mes yeux :
Mais si je suis à toi, si mon amour t'offense,
Sur ce cœur malheureux épuise ta vengeance.
Grand Dieu, conduis Zamore au milieu des déserts!
Ne serais-tu le Dieu que d'un autre univers?
Les seuls Européens sont-ils nés pour te plaire?
Es-tu tyran d'un monde, et de l'autre le père?
Les vainqueurs, les vaincus, tous ces faibles humains,
Sont tous également l'ouvrage de tes mains.
Mais de quels cris affreux mon oreille est frappée!
J'entends nommer Zamore : ô ciel! on m'a trompée.
Le bruit redouble, on vient : ah! Zamore est perdu.

## SCÈNE VI. - ALZIRE, ÉMIRE.

ALZIRE.

Chère Émire, est-ce toi? qu'a-t-on fait? qu'as-tu vu? Tire-moi, par pitié, de mon doute terrible.

ÉMIRE.

Ah! n'espérez plus rien: sa perte est infaillible.

Des armes du soldat qui conduisait ses pas
Il a couvert son front, il a chargé son bras.
Il s'éloigne: à l'instant le soldat prend la fuite;
Votre amant au palais court et se précipite;
Je le suis en tremblant parmi nos ennemis,
Parmi ces meurtriers dans le sang endormis,
Dans l'horreur de la nuit, des morts, et du silence.
Au palais de Gusman je le vois qui s'avance;
Je l'appelais en vain de la voix et des yeux;
Il m'échappe, et soudain j'entends des cris affreux:
J'entends dire: « Qu'il meure! » on court, on vole aux armes.
Retirez-vous, madame, et fuyez tant d'alarmes;
Rentrez.

ALZIRE.

Ah! chère Émire, allons le secourir.

ÉMIRE.

Que pouvez-vous, madame? ô ciel!

ALZIRE.

Je puis mourir.

SCÈNE VII. - ALZIRE, ÉMIRE, D. ALONZE, GARDES.

D. ALONZE.

A mes ordres secrets, madame, il faut vous rendre.

ALZIRE.

Que me dis-tu, barbare, et que viens-tu m'apprendre? Qu'est devenu Zamore? D. ALONZE.

En ce moment affreux

Je ne puis qu'annoncer un ordre rigoureux. Daignez me suivre.

ALZIRE.

O sort! ô vengeance trop forte!

Cruels! quoi! ce n'est point la mort que l'on m'apporte?

Quoi! Zamore n'est plus, et je n'ai que des fers!

Tu gémis, et tes yeux de larmes sont couverts!

Mes maux ont-ils touché les cœurs nés pour la haine?

Viens, si la mort m'attend, viens, j'obéis sans peine.

# ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I. - ALZIRE, GARDES.

ALZIRE.

Préparez-vous pour moi vos supplices cruels,
Tyrans, qui vous nommez les juges des mortels?
Laissez-vous dans l'horreur de cette inquiétude
De mes destins affreux flotter l'incertitude?
On m'arrête, on me garde, on ne m'informe pas
Si l'on a résolu ma vie ou mon trépas.
Ma voix nomme Zamore, et mes gardes pâlissent;
Tout s'émeut à ce nom : ces monstres en frémissent.

SCÈNE II. — MONTÈZE, ALZIRE.

ALZIRE.

Ahl mon père!

MONTÈZE.

Ma fille, où nous as-tu réduits?

Voilà de ton amour les exécrables fruits.

Hélas! nous demandions la grâce de Zamore;

Alvarez avec moi daignait parler encore:

Un soldat à l'instant se présente à nos yeux;

C'était Zamore même, égaré, furieux;

Par ce déguisement la vue était trompée.

A peine entre ses mains j'aperçois une épée:

Entrer, voler vers nous, s'élancer sur Gusman,

L'attaquer, le frapper, n'est pour lui qu'un moment.

Le sang de ton époux rejaillit sur ton père:

Zamore, au même instant dépouillant sa colère,

Tombe aux pieds d'Alvarez, et, tranquille et soumis,

Lui présentant ce fer teint du sang de son fils:

« J'ai fait ce que j'ai dû, j'ai vengé mon injure;

Fais ton devoir, dit-il, et venge la nature. »
Alors il se prosterne, attendant le trépas.
Le père tout sanglant se jette entre mes bras;
Tout se réveille, on court, on s'avance, on s'écrie,
On vole à ton époux, on rappelle sa vie;
On arrête son sang, on presse le secours
De cet art inventé pour conserver nos jours.
Tout le peuple à grands cris demande ton supplice.
Du meurtre de son maître il te croit la complice.

ALZIRE.

Vous pourriez...!

MONTÈZE.

Non, mon cœur ne t'en soupçonne pas; Non, le tien n'est pas fait pour de tels attentats; Capable d'une erreur, il ne l'est point d'un crime; Tes yeux s'étaient fermés sur le bord de l'abîme. Je le souhaite ainsi, je le crois; cependant Ton époux va mourir des coups de ton amant. On va te condamner; tu vas perdre la vie Dans l'horreur du supplice et dans l'ignominie; Et je retourne enfin, par un dernier effort, Demander au conseil et ta grâce et ma mort.

ALZIRE.

Ma grâce! à mes tyrans? les prier! vous, mon père? Osez vivre et m'aimer, c'est ma seule prière. Je plains Gusman; son sort a trop de cruauté; Et je le plains surtout de l'avoir mérité. Pour Zamore, il n'a fait que venger son outrage; Je ne puis excuser ni blâmer son courage. J'ai voulu le sauver, je ne m'en défends pas. Il mourra.... Gardez-vous d'empêcher mon trépas.

MONTÈZE.

O ciel l'inspire-moi, j'implore ta clémence!

(Il sort.)

### SCENE III. - ALZIRE.

O ciel! anéantis ma fatale existence.

Quoi! ce Dieu que je sers me laisse sans secours!

Il défend à mes mains d'attenter sur mes jours!

Ah! j'ai quitté des dieux dont la bonté facile.

Me permettait la mort, la mort, mon seul asile.

Eh! quel crime est-ce donc, devant ce Dieu jaloux.

De hâter un moment qu'il nous prépare à tous?

Quoi! du calice amer d'un malheur si durable

Faut-il boire à longs traits la lie insupportable?

Ce corps vil et mortel est-il donc si sacré,

Que l'esprit qui le meut ne le quitte à son gré?

Ce peuple de vainqueurs, armé de son tonnerre,

A-t-il le droit affreux de dépeupler la terre, D'exterminer les miens, de déchirer mon flanc? Et moi je ne pourrai disposer de mon sang? Je ne pourrai sur moi permettre à mon courage Ce que sur l'univers il permet à sa rage? Zamore va mourir dans des tourments affreux. Barbares!

### SCENE IV. - ZAMORB enchainé, ALZIRE, GARDES.

ZAMORE.

C'est ici qu'il faut périr tous deux. Sous l'horrible appareil de sa fausse justice, Un tribunal de sang te condamne au supplice. Gusman respire encor; mon bras désespéré N'a porté dans son sein qu'un coup mal assuré : Il vit pour achever le malheur de Zamore; Il mourra tout couvert de ce sang que j'adore; Nous périrons ensemble à ses yeux expirants; Il va goûter encor le plaisir des tyrans. Alvarez doit ici prononcer de sa bouche L'abominable arrêt de ce conseil farouche. C'est moi qui t'ai perdue, et tu péris pour moi.

ALZIRE.

Va, je ne me plains plus; je mourrai près de toi. Tu m'aimes, c'est assez; bénis ma destinée, Bénis le coup affreux qui rompt mon hyménée; Songe que ce moment, où je vais chez les morts, Est le seul où mon cœur peut t'aimer sans remords. Libre par mon supplice, à moi-même rendue, Je dispose à la fin d'une foi qui t'est due. L'appareil de la mort, élevé pour nous deux, Est l'autel où mon cœur te rend ses premiers feux. C'est là que j'explerai le crime involontaire De l'infidélité que j'avais pu te faire.

Ma plus grande amertume, en ce funeste sort, C'est d'entendre Alvarez prononcer notre mort.

ZAMORE.

Ah! le voici; les pleurs inondent son visage.

ALZIRE.

Qui de nous trois, ô ciel! a reçu plus d'outrage? Et que d'infortunés le sort assemble ici!

SCÈNE V. - ALZIRE, ZAMORE, ALVAREZ, GARDES.

ZAMORE.

l'attends la mort de toi, le ciel le veut ainsi; Tu dois me prononcer l'arrêt qu'on vient de rendre : Parle sans te troubler, comme je vais t'entendre; Et fais livrer sans crainte aux supplices tout prêts L'assassin de ton fils, et l'ami d'Alvarez. Mais que t'a fait Alzire? et quelle barbarie Te force à lui ravir une innocente vie? Les Espagnols enfin t'ont donné leur fureur: Une injuste vengeance entre-t-elle en ton cœur Connu seul parmi nous par ta clémence auguste, Tu veux donc renoncer à ce grand nom de juste! Dans le sang innocent ta main va se baigner!

ALZIRE.

Venge-toi, venge un fils, mais sans me soupçonner. Épouse de Gusman, ce nom seul doit t'apprendre Que, loin de le trahir, je l'aurais su défendre. J'ai respecté ton fils; et ce cœur gémissant Lui conserva sa foi, même en le haïssant. Que je sois de ton peuple applaudie ou blâmée, Ta seule opinion fera ma renommée: Estimée en mourant d'un cœur tel que le tien, Je dédaigne le reste, et ne demande rien. Zamore va mourir, il faut bien que je meure; C'est tout ce que j'attends, et c'est toi que je pleure.

#### ALVAREZ.

Quel mélange, grand Dieu, de tendresse et d'horreur! L'assassin de mon fils est mon libérateur. Zamore!... oui, je te dois des jours que je déteste; Tu m'as vendu bien cher un présent si funeste.... Je suis père, mais homme; et malgré ta fureur, Malgré la voix du sang qui parle à ma douleur, Qui demande vengeance à mon âme éperdue, La voix de tes bienfaits est encore entendue.

Et toi qui fus ma fille, et que dans nos malheurs J'appelle encor d'un nom qui fait couler nos pleurs, Va, ton père est bien loin de joindre à ses souffrances Cet horrible plaisir que donnent les vengeances. Il faut perdre à la fois, par des coups inouïs, Et mon libérateur, et ma fille, et mon fils. Le conseil vous condamne : il a, dans sa colère, Du fer de la vengeance armé la main d'un père. Je n'ai point refusé ce ministère affreux.... Et je viens le remplir, pour vous sauver tous deux. Zamore, tu peux tout.

ZAMORE.

Je peux sauver Alzire?

Ah! parle, que faut-il?

ALVAREZ. Croire un Dieu qui m'inspire. Tu peux changer d'un mot et son sort et le tien; Ici la loi pardonne à qui se rend chrétien. Cette loi, que naguère un saint zèle a dictée, Du ciel en ta faveur y semble être apportée. Le Dieu qui nous apprit lui-même à pardonner De son ombre à nos yeux saura t'environner. Tu vas des Espagnols arrêter la colère; Ton sang, sacré pour eux, est le sang de leur frère : Les traits de la vengeance, en leurs mains suspendus, Sur Alzire et sur toi ne se tourneront plus. Je réponds de sa vie, ainsi que de la tienne; Zamore, c'est de toi qu'il faut que je l'obtienne. Ne sois point inflexible à cette faible voix; Je te devrai la vie une seconde fois. Cruel! pour me payer du sang dont tu me prives, Un père infortuné demande que tu vives. Rends-toi chrétien comme elle; accorde-moi ce prix De ses jours et des tiens, et du sang de mon fils.

ZAMORE, à Alzire.

Alzire, jusque-là chéririons-nous la vie?
La rachèterions-nous par mon ignominie?
Quitterai-je mes dieux pour le Dieu de Gusman?
(A Alvarez.)

Et toi, plus que ton fils seras-tu mon tyran?
Tu veux qu'Alzire meure, ou que je vive en traître!
Ah! lorsque de tes jours je me suis vu le maître,
Si j'avais mis ta vie à cet indigne prix,
Parle, aurais-tu quitté le Dieu de ton pays?

#### ALVAREZ.

J'aurais fait ce qu'ici tu me vois faire encore. J'aurais prié ce Dieu, seul être que j'adore, De n'abandonner pas un cœur tel que le tien, Tout aveugle qu'il est, digne d'être chrétien.

### ZAMORE.

Dieux! quel genre inouï de trouble et de supplice! Entre quels attentats faut-il que je choisisse? (A Alzire.)

Il s'agit de tes jours, il s'agit de mes dieux. Toi qui m'oses aimer, ose juger entre eux. Je m'en remets à toi; mon cœur se flatte encore Que tu ne voudras point la honte de Zamore.

#### ALZIRE.

Écoute. Tu sais trop qu'un père infortuné Disposa de ce cœur que je t'avais donné; Je reconnus son Dieu: tu peux de ma jeunesse Accuser, si tu veux, l'erreur ou la faiblesse; Mais des lois des chrétiens mon esprit enchanté Vit chez eux, ou du moins crut voir la vérité;
Et ma bouche, abjurant les dieux de ma patrie,
Par mon âme en secret ne fut point démentie.
Mais renoncer aux dieux que l'on croit dans son cœur,
C'est le crime d'un lâche, et non pas une erreur:
C'est trahir à la fois, sous un masque hypocrite,
Et le Dieu qu'on préfère, et le Dieu que l'on quitte:
C'est mentir au ciel même, à l'univers, à soi.
Mourons, mais en mourant sois digne encor de moi;
Et, si Dieu ne te donne une clarté nouvelle,
Ta probité te parle, il faut n'écouter qu'elle.

ZAMORE.

J'ai prévu ta réponse : il vaut mieux expirer Et mourir avec toi, que se déshonorer.

ALVAREZ.

Cruels! ainsi tous deux vous voulez votre perte, Vous bravez ma bonté qui vous était offerte. Écoutez, le temps presse, et ces lugubres cris....

SCENE VI. — ALVAREZ, ZAMORE, ALZIRE, ALONZE, AMÉRICAINS, ESPAGNOLS.

ALONZE.

On amène à vos yeux votre malheureux fils; Seigneur, entre vos bras il veut quitter la vie. Du peuple qui l'aimait une troupe en furie, S'empressant près de lui, vient se rassasier Du sang de son épouse et de son meurtrier.

SCÈNE VII. — ALVAREZ, GUSMAN, MONTÈZE, ZAMORE, ALZIRE, AMÉRICAINS, SOLDATS.

ZAMORE.

Cruels, sauvez Alzire, et pressez mon supplice!

Non, qu'une affreuse mort tous trois nous réunisse.

ALVAREZ.

Mon fils mourant, mon fils, ô comble de douleur!

ZAMORE, à Gusman.

Tu veux donc jusqu'au bout consommer ta fureur? Viens, vois couler mon sang, puisque tu vis encore; Viens apprendre à mourir en regardant Zamore.

GUSMAN, à Zamore.

Il est d'autres vertus que je veux t'enseigner:
Je dois un autre exemple, et je viens le donner.
(A Alvarez.)

Le ciel, qui veut ma mort, et qui l'a suspendue, Mon père, en ce moment m'amène à votre vue. Mon âme fugitive, et prête à me quitter,
S'arrête devant vous.... mais pour vous imiter.
Je meurs; le voile tombe; un nouveau jour m'éclaire;
Je ne me suis connu qu'au bout de ma carrière;
J'ai fait, jusqu'au moment qui me plonge au cercueil,
Gémir l'humanité du poids de mon orgueil.
Le ciel venge la terre: il est juste; et ma vie
Ne peut payer le sang dont ma main s'est rougie.
Le bonheur m'aveugla, la mort m'a détrompé.
Je pardonne à la main par qui Dieu m'a frappé.
J'étais maître en ces lieux, seul j'y commande encore:
Seul je puis faire grâce, et la fais à Zamore.
Vis, superbe ennemi, sois libre, et te souvien
Quel fut, et le devoir, et la mort d'un chrétien.

(A Montèze, qui se jette à ses pieds.)

Montèze, Américains, qui fûtes mes victimes,

Songez que ma clémence a surpassé mes crimes.

Instruisez l'Amérique; apprenez à ses rois

Que les chrétiens sont nés pour leur donner des lois.

(A Zamore.)

Des dieux que nous servons connais la différence : Les tiens t'ont commandé le meurtre et la vengeance; Et le mien, quand ton bras vient de m'assassiner, M'ordonne de te plaindre et de te pardonner.

ALVAREZ.

Ah! mon fils, tes vertus égalent ton courage.

ALZIRE.

Quel changement, grand Dieu! quel étonnant langage! ZAMORE.

Quoi! tu veux me forcer moi-même au repentir!

Je veux plus, je te veux forcer à me chérir.
Alzire n'a vécu que trop infortunée,
Et par mes cruautés, et par mon hyménée;
Que ma mourante main la remette en tes bras:
Vivez sans me haïr, gouvernez vos États,
Et de vos murs détruits rétablissant la gloire,
De mon nom, s'il se peut, bénissez la mémoire.

(A Alvarez.)

Daignez servir de père à ces époux heureux: Que du ciel, par vos soins, le jour luise sur eux! Aux clartés des chrétiens si son âme est ouverte, Zamore est votre fils, et répare ma perte.

ZAMORE.

Je demeure immobile, égaré, confondu. Quoi donc, les vrais chrétiens auraient tant de vertu! Ah! la loi qui t'oblige à cet effort suprême, Je commence à le croire, est la loi d'un Dieu même.

J'ai connu l'amitié, la constance, la foi;

Mais tant de grandeur d'àme est au-dessus de moi;

Tant de vertu m'accable, et son charme m'attire.

Honteux d'être vengé, je t'aime et je t'admire.

(Il se jette à ses pieds '.)

ALZIRE.

Seigneur, en rougissant je tombe à vos genoux.
Alzire, en ce moment, voudrait mourir pour vous.
Entre Zamore et vous mon âme déchirée
Succombe au repentir dont elle est dévorée.
Je me sens trop coupable, et mes tristes erreurs...

Tout vous est pardonné, puisque je vois vos pleurs. Pour la dernière fois, approchez-vous, mon père; Vivez longtemps heureux; qu'Alzire vous soit chère! Zamore, sois chrétien; je suis content; je meurs.

ALVAREZ, à Montèze.

Je vois le doigt de Dieu marqué dans nos malheurs. Mon cœur désespéré se soumet, s'abandonne Aux volontés d'un Dieu qui frappe et qui pardonne.

1. Ceux qui ont prétendu que c'est iei une conversion miraculeuse se sont trompés. Zamore est changé en ce qu'il s'attendrit pour son ennemi. Il commence à respecter le christianisme; une conversion subite serait ridicule en de telles circonstances.

FIN D'ALZIRE.

# L'ENFANT PRODIGUE.

COMEDIE EN CINQ ACTES.

(40 OCTOBRE 4736.)

### PRÉFACE.

Il est assez étrange que l'on n'ait pas songé plus tôt à imprimer cette comédie, qui fut jouée il y a près de deux ans, et qui eut environ trente représentations. L'auteur ne s'étant point déclaré, on l'a mise jusqu'ici sur le compte de diverses personnes très-estimées; mais elle est véritablement de M. de Voltaire, quoique le style de la Henriade et d'Alzire soit si différent de celui-ci, qu'il ne permet guère d'y reconnaître la même main. C'est ce qui fait que nous donnons sous son nom cette pièce au public, comme la première comédie qui soit écrite en vers de cinq pieds. Peut-être cette nouveauté engagera-t-elle quelqu'un à se servir de cette mesure. Elle produira sur le théâtre français de la variété; et qui donne des plaisirs nouveaux doit toujours être bien reçu.

Si la comédie doit être la représentation des mœurs, cette pièce semble être assez de ce caractère. On y voit un mélange de sérieux et de plaisanterie, de comique et de touchant. C'est ainsi que la vie des hommes est bigarrée; souvent même une seule aventure produit tous ces contrastes. Rien n'est si commun qu'une maison dans laquelle un père gronde, une fille occupée de sa passion pleure, le fils se moque des deux, et quelques parents prennent différemment part à la scène. On raille trèssouvent dans une chambre de ce qui attendrit dans la chambre voisine; et la même personne a quelquefois ri et pleuré de la

même chose dans le même quart d'heure.

Une dame très-respectable étant un jour au chevet d'une de ses filles qui était en danger de mort, entourée de toute sa famille, s'écriait en fondant en larmes : « Mon Dieu, rendez-lamoi, et prenez tous mes autres enfants! » Un homme qui avait épousé une autre de ses filles s'approcha d'elle, et la tirant par la manche : « Madame, dit-il, les gendres en sont-ils? » Le sang-froid et le comique avec lequel il prononça ces paroles fit un tel effet sur cette dame affligée, qu'elle sortit en éclatant de rire; tout le monde la suivit en riant; et la malade, ayant su de quoi il était question, se mit à rire plus fort que les autres.

Nous n'inférons pas de là que toute comédie doive avoir des scènes de bouffonnerie et des scènes attendrissantes. Il y a beaucoup de très-bonnes pièces où il ne règne que de la gaieté; d'autres toutes sérieuses, d'autres mélangées, d'autres où l'attendrissement va jusqu'aux larmes. Il ne faut donner l'exclusion à aucun genre; et si l'on me demandait quel genre est le meilleur, je répondrais: « Celui qui est le mieux traité. »

Il serait peut-être à propos et conforme au goût de ce siècle

raisonneur d'examiner ici quelle est cette sorte de plaisanterie

qui nous fait rire à la comédie.

La cause du rire est une de ces choses plus senties que connues. L'admirable Molière, Regnard, qui le vaut quelquefois, et les auteurs de tant de jolies petites pièces, se sont contentés d'exciter en nous ce plaisir, sans nous en rendre jamais raison, et sans dire leur secret.

J'ai cru remarquer aux spectacles qu'il ne s'élève presque jamais de ces éclats de rire universels qu'à l'occasion d'une méprise. Mercure pris pour Sosie; le chevalier Ménechme pris pour son frère; Crispin faisant son testament sous le nom du bonhomme Géronte; Valère parlant à Harpagon des beaux yeux de sa fille, tandis qu'Harpagon n'entend que les beaux yeux de sa cassette; Pourceaugnac à qui on tâte le pouls, parce qu'on le veut faire passer pour fou; en un mot, les méprises, les équivoques de pareille espèce, excitent un rire général. Arlequin ne fait guère rire que quand il se méprend; et voilà pourquoi le titre de balourd lui était si bien approprié.

Il y a bien d'autres genres de comique. Il y a des plaisanteries qui causent une autre sorte de plaisir; mais je n'ai jamais vu ce qui s'appelle rire de tout son cœur, soit aux spectacles, soit dans la société, que dans des cas approchants de ceux dont je

viens de parler.

Il y a des caractères ridicules dont la représentation plaît, sans causer ce rire immodéré de joie. Trissotin et Vadius, par exemple, semblent être de ce genre; le Joueur, le Grondeur, qui font un plaisir inexprimable, ne permettent guère le rire éclatant.

Il y a d'autres ridicules mêlés de vices, dont on est charmé de voir la peinture, et qui ne causent qu'un plaisir sérieux. Un malhonnête homme ne fera jamais rire, parce que dans le rire il entre toujours de la gaieté, incompatible avec le mépris et l'indignation. Il est vrai qu'on rit au Tartuffe; mais ce n'est pas de son hypocrisie, c'est de la méprise du bonhomme qui le croit un saint; et l'hypocrisie une fois reconnue, on ne rit plus, on sent d'autres impressions.

On pourrait aisément remonter aux sources de nos autres sentiments, à ce qui excite la gaieté, la curiosité, l'intérêt, l'émotion, les larmes. Ce serait surtout aux auteurs dramatiques à nous développer tous ces ressorts, puisque ce sont eux qui les font jouer. Mais ils sont plus occupés de remuer les passions que de les examiner; ils sont persuadés qu'un sentiment vaut mieux qu'une définition; et je suis trop de leur avis pour mettre un traité de philosophie au-devant d'une pièce de théâtre.

Je me bornerai simplement à insister encore un peu sur la nécessité où nous sommes d'avoir des choses nouvelles. Si l'on avait toujours mis sur le théâtre tragique la grandeur romaine, à la fin on s'en serait rebuté; si les héros ne parlaient jamais

que de tendresse, on serait affadi.

## O imitatores, servum pecus!

Les bons ouvrages que nous avons depuis les Corneille, les Molière, les Racine, les Quinault, les Lulli, les Le Brun, me

paraissent tous avoir quelque chose de neuf et d'original qui les a sauvés du naufrage. Encore une fois, tous les genres sont

bons, hors le genre ennuyeux.

Ainsi il ne faut jamais dire: «Si cette musique n'a pas réussi, si ce tableau ne plaît pas, si cette pièce est tombée, c'est que cela était d'une espèce nouvelle; » il faut dire: « C'est que cela ne vaut rien dans son espèce.»

### PERSONNAGES.

EUPHÉMON père.
EUPHÉMON fils.
FIERENFAT, président de Cognac, second fils d'Euphémon.
RONDON, bourgeois de Cognac.
LISE, fille de Rondon.
LA BARONNE DE CROUPILLAC.
MARTHE, suivante de Lise.
JASMIN, valet d'Euphémon fils.

La scène est à Cognac.

### ACTE PREMIER.

### SCENE I. - EUPHEMON, RONDON.

RONDON.

Mon triste ami, mon cher et vieux voisin, Que de bon cœur j'oublierai ton chagrin! Que je rirai! Quel plaisir! Que ma fille Va ranimer ta dolente famille! Mais mons ton fils, le sieur de Fierenfat, Me semble avoir un procédé bien plat.

EUPHÉMON.

Quoi donc?

RONDON.

Tout fier de sa magistrature, Il fait l'amour avec poids et mesure. Adolescent qui s'érige en barbon, Jeune écolier qui vous parle en Caton, Est, à mon sens, un animal bernable; Et j'aime mieux l'air fou que l'air capable : Il est trop fat.

EUPHÉMON.

Et vous êtes aussi

Un peu trop brusque.

RONDON.

Ah! je suis fait ainsi.

J'aime le vrai, je me plais à l'entendre: J'aime à le dire, à gourmander mon gendre, A bien mater cette fatuité, Et l'air pédant dont il est encroûté. Vous avez fait, beau-père, en père sage, Quand son aîné, ce joueur, ce volage, Ce débauché, ce fou, partit d'ici, De donner tout à ce sot cadet-ci; De mettre en lui toute votre espérance, Et d'acheter pour lui la présidence De cette ville : oui, c'est un trait prudent. Mais dès qu'il fut monsieur le président, Il fut, ma foi, gonssé d'impertinence : Sa gravité marche et parle en cadence, Il dit qu'il a bien plus d'esprit que moi, Qui, comme on sait, en ai bien plus que toi. Il est....

### EUPHÉMON.

Eh mais! quelle humeur vous emporte? Faut-il toujours...?

### RONDON.

Va, va, laisse, qu'importe? Tous ces défauts, vois-tu, sont comme rien, Lorsque d'ailleurs on amasse un gros bien. Il est avare; et tout avare est sage. Oh! c'est un vice excellent en ménage, Un très-bon vice. Allons, dès aujourd'hui Il est mon gendre, et ma Lise est à lui. Il reste donc, notre triste beau-père, A faire ici donation entière De tous vos biens, contrats, acquis, conquis, Présents, futurs, à monsieur votre fils, En réservant sur votre vieille tête D'un usufruit l'entretien fort honnête; Le tout en bref arrêté, cimenté, Pour que ce fils, bien cossu, bien doté, Joigne à nos biens une vaste opulence : Sans quoi soudain ma Lise à d'autres pense.

EUPHÉMON.

Je l'ai promis, et j'y satisferai; Oui, Fierenfat aura le bien que j'ai. Je veux couler au sein de la retraite La triste fin de ma vie inquiète; Mais je voudrais qu'un fils si bien doté Eût pour mes biens un peu moins d'âpreté. J'ai vu d'un fils la débauche insensée, Je vois dans l'autre une âme intéressée. RONDON.

Tant mieux! tant mieux!

EUPHÉMON.

Cher ami, je suis né

Pour n'être rien qu'un père infortuné.

RONDON.

Voilà-t-il pas de vos jérémiades, De vos regrets, de vos complaintes fades Voulez-vous pas que ce maître étourdi, Ce bel aîné dans le vice enhardi, Venant gâter les douceurs que j'apprête, Dans cet hymen paraisse en trouble-fête?

EUPHÉMON.

Non.

RONDON.

Voulez-vous qu'il vienne sans façon Mettre en jurant le feu dans la maison? EUPHÉMON.

Non.

RONDON.

Qu'il vous batte, et qu'il m'enlève Lise? Lise autrefois à cet aîné promise; Ma Lise qui....

EUPHÉMON.

Que cet objet charmant Soit préservé d'un pareil garnement!

RONDON.

Qu'il rentre ici pour dépouiller son père? Pour succéder?

EUPHÉMON.

Non.... tout est à son frère.

RONDON.

Ah! sans cela, point de Lise pour lui.

EUPHÉMON.

Il aura Lise et mes biens aujourd'hui; Et son aîné n'aura, pour tout partage, Que le courroux d'un père qu'il outrage: Il le mérite, il fut dénaturé.

RONDON.

Ah! vous l'aviez trop longtemps enduré. L'autre du moins agit avec prudence; Mais cet aîné! quel trait d'extravagance! Le libertin, mon Dieu, que c'était là! Te souvient-il, vieux beau-père, ah, ah, ah, Qu'il te vola (ce tour est bagatelle) Chevaux, habits, linge, meubles, vaisselle, Pour équipper la petite Jourdain, Qui le quitta le lendemain matin? J'en ai bien ri, je l'avoue.

EUPHÉNON.

Ah! quels charmes

Trouvez-vous donc à rappeler mes larmes?

RONDON.

Et sur un as mettant vingt rouleaux d'or.... Hé, hé!

EUPHÉMON.

Cessez.

RONDON.

Te souvient-il encor,
Quand l'étourdi dut en face d'église
Se fiancer à ma petite Lise,
Dans quel endroit on le trouva caché?
Comment, pour qui?... Peste, quel débauché!
EUPHÉMON.

Épargnez-moi ces indignes histoires, De sa conduite impressions trop noires; Ne suis-je pas assez infortuné? Je suis sorti des lieux où je suis né Pour m'épargner, pour ôter de ma vue Ce qui rappelle un malheur qui me tue. Votre commerce ici vous a conduit; Mon amitié, ma douleur vous y suit. Ménagez-les: vous prodiguez sans cesse La vérité; mais la vérité blesse.

RONDON.

Je me tairai, soit : j'y consens, d'accord. Pardon; mais diable! aussi vous aviez tort, En connaissant le fougueux caractère De votre fils, d'en faire un mousquetaire.

EUPHÉMON.

Encor!

RONDON.

Pardon; mais vous deviez....
EUPHÉMON.

Je dois

Oublier tout pour notre nouveau choix, Pour mon cadet, et pour son mariage. Çà, pensez-vous que ce cadet si sage De votre fille ait pu toucher le cœur?

RONDON.

Assurément. Ma fille a de l'honneur, Elle obéit à mon pouvoir suprême; Et quand je dis : « Allons, je veux qu'on aime, » Son cœur docile, et que j'ai su tourner, Tout aussitôt aime sans raisonner: A mon plaisir j'ai pétri sa jeune âme.

Je doute un peu pourtant qu'elle s'ensiamme Par vos leçons; et je me trompe sort Si de vos soins votre fille est d'accord. Pour mon aîné j'obtins le sacrifice Des vœux naissants de son âme novice: Je sais quels sont ces premiers traits d'amour: Le cœur est tendre; il saigne plus d'un jour. RONDON.

Vous radotez.

EUPHÉMON.

Quoi que vous puissiez dire, Cet étourdi pouvait très-bien séduire.

RONDON.

Lui? point du tout; ce n'était qu'un vaurien.
Pauvre bonhomme! allez, ne craignez rien;
Car à ma fille, après ce beau ménage,
J'ai défendu de l'aimer davantage.
Ayez le cœur sur cela réjoui;
Quand j'ai dit non, personne ne dit oui.
Voyez plutôt.

SCÈNE II. — EUPHÉMON, RONDON, LISE, MARTHE.

RONDON.

Approchez, venez, Lise; Ce jour pour vous est un grand jour de crise. Que je te donne un mari jeune ou vieux, Ou laid ou beau, triste ou gai, riche ou gueux, Ne sens-tu pas des désirs de lui plaire, Du goût pour lui, de l'amour?

LISE.

Non, mon père.

RONDON.

Comment, coquine?

EUPHÉMON.

Ah! ah! notre féal,

Votre pouvoir va, ce semble, un peu mal: Qu'est devenu ce despotique empire?

RONDON.

Comment! après tout ce que j'ai pu dire, Tu n'aurais pas un peu de passion Pour ton futur époux?

LISE.

Mon père, non.

RONDON.

Ne sais-tu pas que le devoir t'oblige

A lui donner tout ton cœur?

Non, vous dis-je.

Je sais, mon père, à quoi ce nœud sacré Oblige un cœur de vertu pénétré; Je sais qu'il faut, aimable en sa sagesse, De son époux mériter la tendresse, Et réparer du moins par la bonté Ce que le sort nous refuse en beauté; **Étre au dehors discrète, raisonnable;** Dans sa maison, douce, égale, agréable : Quant à l'amour, c'est tout un autre point; Les sentiments ne se commandent point. N'ordonnez rien; l'amour fuit l'esclavage. De mon époux le reste est le partage; Mais pour mon cœur, il le doit mériter : Ce cœur au moins, difficile à dompter, Ne peut aimer ni par ordre d'un père, Ni par raison, ni par-devant notaire.

EUPHÉMON.

C'est, à mon gré, raisonner sensément; J'approuve fort ce juste sentiment. C'est à mon fils à tâcher de se rendre Digne d'un cœur aussi noble que tendre.

RONDON.

Vous tairez-vous, radoteur complaisant, Flatteur barbon, vrai corrupteur d'enfant? Jamais sans vous ma fille, bien apprise, N'eût devant moi lâché cette sottise.

(A Lise.) Ecoute, toi : je te baille un mari Tant soit peu fat, et par trop renchéri; Mais c'est à moi de corriger mon gendre : Toi, tel qu'il est, c'est à toi de le prendre, De vous aimer, si vous pouvez, tous deux, Et d'obéir à tout ce que je veux : C'est là ton lot; et toi, notre beau-père, Allons signer chez notre gros notaire, Oui vous allonge en cent mots superflus Ce qu'on dirait en quatre tout au plus. Allons håter son bavard griffonnage; Lavons la tête à ce large visage; Puis je reviens, après cet entretien, Gronder ton fils, ma fille, et toi. EUPHÉMON.

Fort bien.

## SCÈNE III. - LISE, MARTHE.

#### MARTHE.

Mon Dieu, qu'il joint à tous ses airs grotesques Des sentiments et des travers burlesques!

LISE.

Je suis sa fille; et de plus son humeur N'altère point la bonté de son cœur; Et sous les plis d'un front atrabilaire, Sous cet air brusque, il a l'âme d'un père: Quelquesois même, au milieu de ses cris, Tout en grondant, il cède à mes avis. Il est bien vrai qu'en blâmant la personne Et les désauts du mari qu'il me donne, En me montrant d'une telle union Tous les dangers, il a grande raison; Mais lorsqu'ensuite il ordonne que j'aime, Dieu! que je sens que son tort est extrême!

#### MARTHE.

Comment aimer un monsieur Fierenfat?
J'épouserais plutôt un vieux soldat
Qui jure, boit, bat sa femme, et qui l'aime,
Qu'un fat en robe, enivré de lui-même,
Qui, d'un ton grave et d'un air de pédant,
Semble juger sa femme en lui parlant;
Qui comme un paon dans lui-même se mire,
Sous son rabat se rengorge et s'admire,
Et, plus avare encor que suffisant,
Vous fait l'amour en comptant son argent.

#### LISE.

Ah! ton pinceau l'a peint d'après nature. Mais qu'y ferai-je? il faut bien que j'endure L'état forcé de cet hymen prochain. On ne fait pas comme on veut son destin; Et mes parents, ma fortune, mon âge, Tout de l'hymen me prescrit l'esclavage. Ce Fierenfat est, malgré mes dégoûts, Le seul qui puisse être ici mon époux. Il est le fils de l'ami de mon père; C'est un parti devenu nécessaire. Hélas! quel cœur, libre dans ses soupirs, Peut se donner au gré de ses désirs? Il faut céder : le temps, la patience, Sur mon époux vaincront ma répugnance; Et je pourrai, soumise à mes liens, A ses défauts me prêter comme aux miens.

#### MARTHE.

C'est bien parler, belle et discrète Lise: Mais votre cœur tant soit peu se déguise. Si j'osais.... mais vous m'avez ordonné De ne parler jamais de cet aîné.

LISE.

Quoi?

### MARTHE.

D'Euphémon, qui, malgré tous ses vices, De votre cœur eut les tendres prémices, Qui vous aimait.

LISE.

Il ne m'aima jamais.

Ne parlons plus de ce nom que je hais.

MARTHE, en s'en allant.

N'en parlons plus.

LISE, la retenant.

Il est vrai, sa jeunesse

Pour quelque temps a surpris ma tendresse. Était-il fait pour un cœur vertueux?

MARTHE, en s'en allant.

C'était un fou, ma foi, très-dangereux.

LISE, la retenant.

De corrupteurs sa jeunesse entourée Dans les excès se plongeait égarée : Le malheureux! il cherchait tour à tour Tous les plaisirs; il ignorait l'amour.

MARTHE.

Mais autrefois vous m'avez paru croire Qu'à vous aimer il avait mis sa gloire, Que dans vos fers il était engagé.

LISE.

S'il eût aimé, je l'aurais corrigé.
Un amour vrai, sans feinte et sans caprice,
Est en effet le plus grand frein du vice.
Dans ses liens qui sait se retenir
Est honnête homme, ou va le devenir.
Mais Euphémon dédaigna sa maîtresse;
Pour la débauche il quitta la tendresse.
Ses faux amis, indigents scélérats,
Qui dans le piége avaient conduit ses pas,
Ayant mangé tout le bien de sa mère,
Ont sous son nom volé son triste père;
Pour comble enfin, ces séducteurs cruels
L'ont entraîné loin des bras paternels,
Loin de mes yeux, qui, noyés dans les larmes,
Pleuraient encor ses vices et ses charmes.

Je ne prends plus nul intérêt à lui.

MARTHE.

Son frère enfin lui succède aujourd'hui: Il aura Lise; et certes c'est dommage; Car l'autre avait un bien joli visage, De blonds cheveux, la jambe faite au tour, Dansait, chantait, était né pour l'amour.

LISE.

Ah! que dis-tu?

MARTHE.

Même dans ces mélanges D'égarements, de sottises étranges, On découvrait aisément dans son cœur, Sous ces défauts, un certain fonds d'honneur.

LISE.

Il était né pour le bien, je l'avoue.

MARTHE.

Ne croyez pas que ma bouche le loue; Mais il n'était, me semble, point flatteur, Point médisant, point escroc, point menteur.

LISE.

Oui, mais....

MARTHE.

Fuyons; car c'est monsieur son frère, LISE.

Il faut rester; c'est un mal nécessaire.

SCÈNE IV. — LISE, MARTHE, LE PRÉSIDENT FIERENFAT.

FIERENPAT.

Je l'avouerai, cette donation
Doit augmenter la satisfaction
Que vous avez d'un si beau mariage.
Surcroît de biens est l'âme d'un ménage:
Fortune, honneurs, et dignités, je croi,
Abondamment se trouvent avec moi;
Et vous aurez dans Cognac, à la ronde,
L'honneur du pas sur les gens du beau monde.
C'est un plaisir bien flatteur que cela:
Vous entendrez murmurer : « La voilà!»
En vérité, quand j'examine au large
Mon rang, mon bien, tous les droits de ma charge,
Les agréments que dans le monde j'ai,
Les droits d'aînesse où je suis subrogé,
Je vous en fais mon compliment, madame.

MARTHE.

Moi, je la plains : c'est une chose infâme Que vous mêliez dans tous vos entretiens Vos qualités, votre rang, et vos biens. Etre à la fois et Midas et Narcisse, Enslé d'orgueil et\_pincé d'avarice; Lorgner sans cesse avec un œil content Et sa personne et son argent comptant, Etre en rabat un petit-maître avare, C'est un excès de ridicule rare: Un jeune fat passe encor; mais, ma foi, Un jeune avare est un monstre pour moi.

FIERENFAT.

Ce n'est pas vous probablement, ma mie, A qui mon père aujourd'hui me marie; C'est à madame : ainsi donc, s'il vous plaît, Prenez à nous un peu moins d'intérêt.

(A Lise.)

Le silence est votre fait.... Vous, madame, Qui dans une heure ou deux serez ma femme, Avant la nuit vous aurez la bonté De me chasser ce gendarme effronté, Qui, sous le nom d'une fille suivante, Donne carrière à sa langue impudente. Je ne suis pas un président pour rien; Et nous pourrions l'enfermer pour son bien.

MARTHE, à Lise.

Défendez-moi, parlez-lui, parlez ferme: Je suis à vous, empêchez qu'on m'enferme; Il pourrait bien vous enfermer aussi.

LISE.

J'augure mal déjà de tout ceci.

MARTHE.

Parlez-lui donc, laissez ces vains murmures.

Lise.

Que puis-je, hélas! lui dire?

MARTHE.

Des injures.

LISE.

Non, des raisons valent mieux.

MARTHE.

Croyez-moi,

Point de raisons, c'est le plus sûr.

SCÈNE V. - LES PRÉCÉDENTS, RONDON.

RONDON.

Ma foi!

Il nous arrive une plaisante affaire.

FIERENPAT.

Eh quoi, monsieur?

RONDON.

Ecoute. A ton vieux père

J'allais porter notre papier timbré, Quand nous l'avons ici près rencontré, Entretenant au pied de cette roche Un voyageur qui descendait du coche.

LISE.

Un voyageur jeune?...

RONDON.

Nenni vraiment, Un béquillard, un vieux ridé sans dent. Nos deux barbons d'abord avec franchise L'un contre l'autre ont mis leur barbe grise; Leurs dos voûtés s'élevaient, s'abaissaient

Leurs dos voûtés s'élevaient, s'abaissaient
Aux longs élans des soupirs qu'ils poussaient;
Et sur leur nez leur prunelle éraillée
Versait les pleurs dont elle était mouillée:
Puis Euphémon, d'un air tout rechigné,
Dans son logis soudain s'est rencogné:
Il dit qu'il sent une douleur insigne,
Qu'il faut au moins qu'il pleure avant qu'il signe,
Et qu'à personne il ne prétend parler.

FIERENFAT.

Ah! je prétends, moi, l'aller consoler.
Vous savez tous comme je le gouverne,
Et d'assez près la chose nous concerne:
Je le connais, et, dès qu'il me verra
Contrat en main, d'abord il signera.
Le temps est cher, mon nouveau droit d'aînesse
Est un objet.

LISE.

Non, monsieur, rien ne presse.

RONDON.

Si fait, tout presse; et c'est ta faute aussi Que tout cela.

LISE.

Comment? moi? ma faute?

Oui.

Les contre-temps qui troublent les familles Viennent toujours par la faute des filles.

LISE.

Qu'ai-je donc fait qui vous fâche si fort?

RONDON.

Vous avez fait que vous avez tous tort. Je veux un peu voir nos deux trouble-fêtes A la raison ranger leurs lourdes têtes; Et je prétends vous marier tantôt, Malgré leurs dents, malgré vous, s'il le faut.

## ACTE SECOND.

SCÈNE I. — LISE, MARTHE.

MARTHE.

Vous frémissez en voyant de plus près Tout ce fracas, ces noces, ces apprêts.

LISE.

Ah! plus mon cœur s'étudie et s'essaye, Plus de ce joug la pesanteur m'effraye: A mon avis, l'hymen et ses liens Sont les plus grands ou des maux ou des biens. Point de milieu; l'état du mariage Est des humains le plus cher avantage, Quand le rapport des esprits et des cœurs, Des sentiments, des goûts, et des humeurs, Serre ces nœuds tissus par la nature, Que l'amour forme et que l'honneur épure. Dieux! quel plaisir d'aimer publiquement, Et de porter le nom de son amant! Votre maison, vos gens, votre livrée, Tout vous retrace une image adorée; Et vos enfants, ces gages précieux, Nés de l'amour, en sont de nouveaux nœuds. Un tel hymen, une union si chère, Si l'on en voit, c'est le ciel sur la terre. Mais tristement vendre par un contrat Sa liberté, son nom, et son état, Aux volontés d'un maître despotique. Dont on devient le premier domestique, Se quereller ou s'éviter le jour; Sans joie à table, et la nuit sans amour; Trembler toujours d'avoir une faiblesse, Y succomber, ou combattre sans cesse; Tromper son maître, ou vivre sans espoir Dans les langueurs d'un importun devoir; Gémir, sécher dans sa douleur profonde Un tel hymen est l'enser de ce monde.

MARTHE.

En vérité, les filles, comme on dit, Ont un démon qui leur sorme l'esprit: Que de lumière en une âme si neuve!

La plus experte et la plus fine veuve,

Qui sagement se console à Paris

D'avoir porté le deuil de trois maris,

N'en eût pas dit sur ce point davantage.

Mais vos dégoûts sur ce beau mariage

Auraient besoin d'un éclaircissement.

L'hymen déplaît avec le président;

Vous plairait-il avec monsieur son frère?

Débrouillez-moi, de grâce, ce mystère:

L'aîné fait-il bien du tort au cadet?

Haïssez-vous? aimez-vous? parlez net.

LISE.

Je n'en sais rien; je ne puis et je n'ose De mes dégoûts bien démêler la cause. Comment chercher la triste vérité Au fond d'un cœur, hélas! trop agité? Il faut au moins, pour se mirer dans l'onde, Laisser calmer la tempête qui gronde, Et que l'orage et les vents en repos Ne rident plus la surface des eaux.

#### MARTHE.

Comparaison n'est pas raison, madame:
On lit très-bien dans le fond de son âme,
On y voit clair; et si les passions
Portent en nous tant d'agitations,
Fille de bien sait toujours dans sa tête
D'où vient le vent qui cause la tempête.
On sait....

#### LISE.

Et moi, je ne veux rien savoir;
Mon œil se ferme, et je ne veux rien voir:
Je ne veux point chercher si j'aime encore
Un malheureux qu'il faut bien que j'abhorre;
Je ne veux point accroître mes dégoûts
Du vain regret d'un plus aimable époux.
Que loin de moi cet Euphémon, ce traître,
Vive content, soit heureux, s'il peut l'être;
Qu'il ne soit pas au moins déshérité:
Je n'aurai pas l'affreuse dureté,
Dans ce contrat où je me détermine,
D'être sa sœur pour hâter sa ruine.
Voilà mon cœur; c'est trop le pénétrer:
Aller plus loin serait le déchirer.

SCÈNE II. - LISE, MARTHE, UN LAQUAIS.

LE LAQUAIS.

Là-bas, madame, il est une baronne De Croupillac....

LISE.

Sa visite m'étonne.

LE LAQUAIS.

Qui d'Angoulême arrive justement, Et veut ici vous faire compliment.

LISE.

Hélas! sur quoi?

MARTHE.

Sur votre hymen, sans doute.

LISE.

Ah! c'est encor tout ce que je redoute. Suis-je en état d'entendre ces propos, Ces compliments, protocole des sots, Où l'on se gêne, où le bon sens expire Dans le travail de parler sans rien dire? Que ce fardeau me pèse et me déplaît!

SCÈNE III. - LISE, MADAME CROUPILLAC, MARTHE.

MARTHE.

Voilà la dame.

LISE.

Oh! je vois trop qui c'est.

MARTHE.

On dit qu'elle est assez grande épouseuse, Un peu plaideuse, et beaucoup radoteuse.

LISE.

Des sièges donc. Madame, pardon si....

MADAME GROUPILLAC.

Ah! madame!

LISE.

Eh! madame!

MADAME CROUPILLAC.

Il faut aussi....

LISE.

S'asseoir, madame.

MADAME CROUPILLAC, assise.

En vérité, madame,

Je suis confuse; et dans le fond de l'âme Je voudrais bien....

LISE

Madame?

MADANE CROUPILLAC.

Je voudrais

Vous enlaidir, vous ôter vos attraits. Je pleure, hélas! vous voyant si jolie.

LISE.

Consolez-vous, madame.

MADAME CROUPILLAC.

Oh! non, ma mie.

Je ne saurais; je vois que vous aurez
Tous les maris que vous demanderez.
J'en avais un, du moins en espérance
'Un seul, hélas! c'est bien peu, quand j'y pense!),
Et j'avais eu grand'peine à le trouver;
Vous me l'ôtez, vous allez m'en priver.
Il est un temps (ah! que ce temps vient vite!)
Où l'on perd tout quand un amant nous quitte,
Où l'on est seule; et certe il n'est pas bien
D'enlever tout à qui n'a presque rien.

LISE

Excusez-moi si je suis interdite De vos discours et de votre visite. Quel accident afflige vos esprits? Qui perdez-vous? et qui vous ai-je pris?

MADAME CROUPILLAC.

Ma chère enfant, il est force bégueules Au teint ridé, qui pensent qu'elles seules, Avec du fard et quelques fausses dents, Fixent l'amour, les plaisirs, et le temps: Pour mon malheur, hélas! je suis plus sage; Je vois trop bien que tout passe, et j'enrage.

LISE.

J'en suis fâchée, et tout est ainsi fait; Mais je ne puis vous rajeunir.

MADAME CROUPILLAC.

Si fait;

l'espère encore; et ce serait peut-être Me rajeunir que me rendre mon traître.

LISE.

Mais de quel traître ici me parlez-vous?

MADAME CROUPILLAC.

D'un président, d'un ingrat, d'un époux, Que je poursuis, pour qui je perds haleine, Et sûrement qui n'en vaut pas la peine.

LISE.

Eh bien, madame?

MADAME CROUPILLAC.

Eh bien! dans mon printemps

En bich : dans mon prima

6

Je ne parlais jamais aux présidents; Je haïssais leur personne et leur style; Mais avec l'âge on est moins difficile.

LISE.

Enfin, madame?

MADAME CROUPILLAC. Enfin il faut savoir Que vous m'avez réduite au désespoir.

LISE.

Comment? en quoi?

J'étais dans Angoulême, Veuve, et pouvant disposer de moi-même:
Dans Angoulême, en ce temps, Fierenfat Étudiait, apprenti magistrat;
Il me lorgnait; il se mit dans la tête
Pour ma personne un amour malhonnête,
Bien malhonnête, hélas! bien outrageant;
Car il faisait l'amour à mon argent.
Je fis écrire au bonhomme de père:
On s'entremit, on poussa loin l'affaire;
Car en mon nom souvent on lui parla:
Il répondit qu'il verrait tout cela;
Vous voyez bien que la chose était sûre.

LISE.

Oh! oui.

MADAME CROUPILLAC.

Pour moi, j'étais prête à conclure. De Fierenfat alors le frère aîné A votre lit fut, dit-on, destiné.

LISE.

Ouel souvenir!

MADAME CROUPILLAC.

C'était un fou, ma chère,

Qui jouissait de l'honneur de vous plaire.

LISE.

Ah l

MADAME CROUPILLAC.

Ce fou-là s'étant fort dérangé, Et de son père ayant pris son congé, Errant, proscrit, peut-être mort, que sais-je? (Vous vous troublez!) mon héros de collège, Mon président, sachant que votre bien Est, tout compté, plus ample que le mien, Méprise enfin ma fortune et mes larmes: De votre dot il convoite les charmes; Entre vos bras il est ce soir admis. Mais pensez-vous qu'il vous soit bien permis D'aller ainsi, courant de frère en frère, Vous emparer d'une famille entière? Pour moi déjà, par protestation, J'arrête ici la célébration; J'y mangerai mon château, mon douaire; Et le procès sera fait de manière Que vous, son père, et les enfants que j'ai, Nous serons morts avant qu'il soit jugé.

LISE.

En vérité je suis toute honteuse Que mon hymen vous rende malheureuse; Je suis peu digne, hélas! de ce courroux. Sans être heureux on fait donc des jaloux! Cessez, madame, avec un œil d'envie De regarder mon état et ma vie; On nous pourrait aisément accorder: Pour un mari je ne veux point plaider.

MADAME CROUPILLAC.

Quoi! point plaider?

LISE.

Non: je vous l'abandonne.

MADAME CROUPILLAG.

Vous êtes donc sans goût pour sa personne? Vous n'aimez point?

LISE.

Je trouve peu d'attraits Dans l'hyménée, et nul dans les procès.

## SCÈNE IV. — MADAME CROUPILLAC, LISE, RONDON.

RONDON.

Oh! oh! ma fille, on nous fait des affaires Qui font dresser les cheveux aux beaux-pères! On m'a parlé de protestation. Eh! vertu-bleu! qu'on en parle à Rondon; Je chasserai bien loin ces créatures.

MADAME CROUPILLAC.

Faut-il encore essuyer des injures?
Monsieur Rondon, de grâce, écoutez-moi.

RONDON.

Que vous plait-il?

MADAME CROUPILLAC.

Votre gendre est sans foi;

C'est un fripon d'espèce toute neuve, Galant avare, écornisseur de veuve; C'est de l'argent qu'il aime.

RONDON.

Il a raison.

MADAME CROUPILLAC.

Il m'a cent fois promis dans ma maison Un pur amour, d'éternelles tendresses.

RONDON.

Est-ce qu'on tient de semblables promesses?

MADAME CROUPILLAC.

Il m'a quittée, hélas! si durement.

RONDON.

J'en aurais fait de bon cœur tout autant.

MADAME CROUPILLAC.

Je vais parler comme il faut à son père.

RONDON.

Ah! parlez-lui plutôt qu'à moi.

MADAME CROUPILLAC.

L'affaire

Est effroyable, et le beau sexe entier En ma faveur ira partout crier.

RONDON.

Il criera moins que vous.

MADAME CROUPILLAC.

Ah! vos personnes

Sauront un peu ce qu'on doit aux baronnes.

RONDON.

On doit en rire.

MADAME CROUPILLAC.

Il me faut un époux;

Et je prendrai lui, son vieux père, ou vous.

RONDON.

Qui, moi?

MADAME CROUPILLAC.

Vous-même.

RONDON.

Oh! je vous en défie.

MADAME CROUPILLAC.

Nous plaiderons.

RONDON.

Mais voyez la folie!

SCENE V. - RONDON, FIERENFAT, LISE.

RONDON, à Lise.

Je voudrais bien savoir aussi pourquoi Vous recevez ces visites chez moi. Vous m'attirez toujours des algarades.

(A Fierenfat.)

Et vous, monsieur, le roi des pédants fades, Quel sot démon vous force à courtiser Une baronne afin de l'abuser? C'est bien à vous, avec ce plat visage.

De vous donner des airs d'être volage!

Il vous sied bien, grave et triste indolent,

De vous mêler du métier de galant!

C'était le fait de votre fou de frère;

Mais vous, mais vous!

#### FIERENFAT.

Détrompez-vous, beau-père,

Je n'ai jamais requis cette union:
Je ne promis que sous condition,
Me réservant toujours au fond de l'âme
Le droit de prendre une plus riche semme
De mon aîné l'exhérédation,
Et tous ses biens en ma possession,
A votre fille ensin m'ont sait prétendre:
Argent comptant sait et beau-père et gendre.

RONDON.

Il a raison, ma foi! j'en suis d'accord.

LISE.

Avoir ainsi raison, c'est un grand tort.

RONDON.

L'argent fait tout : va, c'est chose très-sûre. Hâtons-nous donc sur ce pied de conclure. D'écus tournois soixante pesants sacs Finiront tout, malgré les Croupillacs. Qu'Euphémon tarde, et qu'il me désespère! Signons toujours avant lui.

LISE.

Non, mon père;

Je fais aussi mes protestations, Et je me donne à des conditions.

RONDON.

Conditions, toi? quelle impertinence!
Tu dis, tu dis?...

LISE.

Je dis ce que je pense.

Peut-on goûter le bonheur odieux De se nourrir des pleurs d'un malheureux? (A Fierenfat.)

Et vous, monsieur, dans votre sort prospère, Oubliez-vous que vous avez un frère?

FIERENFAT.

Mon frère? moi, je ne l'ai jamais vu; Et du logis il était disparu Lorsque j'étais encor dans notre école, Le nez collé sur Cuias et Barthole. J'ai su depuis ses beaux déportements; Et si jamais il reparaît céans, Consolez-vous, nous savons les affaires, Nous l'enverrons en douceur aux galères.

LISE.

C'est un projet fraternel et chrétien. En attendant, vous confisquez son bien: C'est votre avis; mais moi, je vous déclare Que je déteste un tel projet.

RONDON

Tarare!

Va, mon enfant, le contrat est dressé; Sur tout cela le notaire a passé.

FIERENFAT.

Nos pères l'ont ordonné de la sorte; En droit écrit leur volonté l'emporte. Lisez Cujas, chapitres cinq, six, sept : « Tout libertin de débauches infect, Qui, renonçant à l'aile paternelle, Fuit la maison, ou bien qui pille icelle, Ipso facto, de tout dépossédé, Comme un bâtard il est exhérédé. »

LISE.

Je ne connais le droit ni la coutume; Je n'ai point lu Cujas, mais je présume Que ce sont tous des malhonnêtes gens, Vrais ennemis du cœur et du bon sens, Si dans leur code ils ordonnent qu'un frère Laisse périr son frère de misère; Et la nature et l'honneur ont leurs droits, Qui valent mieux que Cujas et vos lois.

RONDON.

Ah! laissez là vos lois et votre code, Et votre honneur, et faites à ma mode; De cet aîné que t'embarrasses-tu? Il faut du bien.

LISE.

Il faut de la vertu.

Qu'il soit puni, mais au moins qu'on lui laisse Un peu de bien, reste d'un droit d'aînesse. Je vous le dis, ma main ni mes faveurs Ne seront point le prix de ses malheurs. Corrigez donc l'article que j'abhorre Dans ce contrat, qui tous nous déshonore: Si l'intérêt ainsi l'a pu dresser, C'est un opprobre, il le faut effacer.

FIERENFAT.

Ah! qu'une femme entend mal les affaires!

BONDON.

Quoi! tu voudrais corriger deux notaires? Faire changer un contrat?

LISE

Pourquoi non?

RONDON.

Tu ne feras jamais bonne maison; Tu perdras tout.

LISE.

Je n'ai pas grand usage, Jusqu'à présent, du monde et du ménage; Mais l'intérêt (mon cœur vous le maintient) Perd des maisons autant qu'il en soutient. Si j'en fais une, au moins cet édifice Sera d'abord fondé sur la justice.

RONDON.

Elle est têtue; et pour la contenter, Allons, mon gendre, il faut s'exécuter : Çà, donne un peu.

FIERENFAT.

Oui, je donne à mon frère....

Je donne.... allons....

RONDON.

Ne lui donne donc guère.

## SCÈNE VI. — EUPHEMON, RONDON, LISE, FIERENFAT.

RONDON.

Ah! le voici, le bonhomme Euphémon.
Viens; viens, j'ai mis ma fille à la raison.
On n'attend plus rien que ta signature;
Presse-moi donc cette tardive allure:
Dégourdis-toi, prends un ton réjoui,
Un air de noce, un front épanoui;
Car dans neuf mois je veux, ne te déplaise,
Que deux enfants.... Je ne me sens pas d'aise.
Allons, ris donc, chassons tous les ennuis;
Signons, signons.

EUPHÉMON.

Non, monsieur, je ne puis.

FIERENFAT.

Vous ne pouvez?

RONDON.

En voici bien d'une autre.

PIERENPAT.

Quelle raison?

RONDON.

Quelle rage est la vôtre?

Quoi! tout le monde est-il devenu fou? Chacun dit non : comment? pourquoi? par où?

EUPHÉMON.

Ah! ce serait outrager la nature Que de signer dans cette conjoncture.

RONDOM.

Serait-ce point la dame Croupillac Qui sourdement fait ce maudit micmac?

EUPHÉMON.

Non; cette femme est folle, et dans sa tête Elle veut rompre un hymen que j'apprête: Mais ce n'est pas de ses cris impuissants Que sont venus les ennuis que je sens.

RONDON.

Eh bien! quoi donc? ce béquillard du coche-Dérange tout, et notre affaire accroche?

EUPHÉMON.

Ce qu'il a dit doit retarder du moins L'heureux hymen, objet de tant de soins.

LISE.

Qu'a-t-il donc dit, monsieur?

FIERENFAT.

Ouelle nouvelle

A-t-il apprise?

EUPHÉMON.

Une, hélas! trop cruelle.

Devers Bordeaux cet homme a vu mon fils,
Dans les prisons, sans secours, sans habits,
Mourant de faim; la honte et la tristesse
Vers le tombeau conduisaient sa jeunesse;
La maladie et l'excès du malheur
De son printemps avaient séché la fleur;
Et dans son sang la fièvre enracinée
Précipitait sa dernière journée.
Quand il le vit, il était expirant:
Sans doute, hélas! il est mort à présent.

RONDON.

Voilà, ma foi, sa pension payée.

LISE.

Il serait mort!

RONDON.

N'en sois point effrayée;

Va, que t'importe?

FIERENFAT.

Ah! monsieur, la pâleur

De son visage efface la couleur.

RONDON.

Elle est, ma foi, sensible: ah! la friponne! Puisqu'il est mort, allons, je te pardonne.
FIERENFAT.

Mais après tout, mon père, voulez-vous...?

BUPHÉMON.

Ne craignez rien, vous serez son époux : C'est mon bonheur. Mais il serait atroce Qu'un jour de deuil devînt un jour de noce. Puis-je, mon fils, mêler à ce festin Le contre-temps de mon juste chagrin, Et sur vos fronts parés de fleurs nouvelles Laisser couler mes larmes paternelles? Donnez, mon fils, ce jour à nos soupirs, Et différez l'heure de vos plaisirs : Par une joie indiscrète, insensée, L'honnêteté serait trop offensée.

LISE.

Ah! oui, monsieur, j'approuve vos douleurs; Il m'est plus doux de partager vos pleurs Que de former les nœuds du mariage.

FIERENFAT.

Eh! mais, mon père....

RONDON.

Eh! vous n'êtes pas sage.

Quoi! différer un hymen projeté, Pour un ingrat cent fois déshérité, Maudit de vous, de sa famille entière!

EUPHÉMON.

Dans ces moments un père est toujours père : Ses attentats et toutes ses erreurs Furent toujours le sujet de mes pleurs; Et ce qui pèse à mon âme attendrie, C'est qu'il est mort sans réparer sa vie.

RONDOM.

Réparons-la; donnons-nous aujourd'hui Des petits-fils qui vaillent mieux que lui; Signons, dansons, allons. Que de faiblesse!

EUPHÉMON.

Mais....

RONDON.

Mais, morbleu! ce procédé me blesse:
De regretter même le plus grand bien,
C'est fort mal fait: douleur n'est bonne à rien;
Mais regretter le fardeau qu'on vous ôte,
C'est une énorme et ridicule faute.
Ce fils aîné, ce fils, votre sléau,

Vous mit trois fois sur le bord du tombeau. Pauvre cher homme! allez, sa frénésie Eût tôt ou tard abrégé votre vie. Soyez tranquille, et suivez mes avis; C'est un grand gain que de perdre un tel fils.

EUPHÉMON.

Oui, mais ce gain coûte plus qu'on ne pense; Je pleure, hélas! sa mort et sa naissance.

RONDON, à Fierenfat.

Va, suis ton père, et sois expéditif; Prends ce contrat; le mort saisit le vif. Il n'est plus temps qu'avec moi l'on barguigne: Prends-lui la main, qu'il parafe, et qu'il signe. (A Lise.)

Et toi, ma fille, attendons à ce soir : Tout ira bien.

LISE.

Je suis au désespoir.

## ACTE TROISIÈME.

SCENE I. - EUPHEMON FILS, JASMIN.

JASMIN.

Oui, mon ami, tu fus jadis mon maître; Je t'ai servi deux ans sans te connaître; Ainsi que moi réduit à l'hôpital, Ta pauvreté m'a rendu ton égal. Non, tu n'es plus ce monsieur d'Entremonde Ce chevalier si pimpant dans le monde, Fêté, couru, de femmes entouré, Nonchalamment de plaisirs enivré: Tout est au diable. Éteins dans ta mémoire Ces vains regrets des beaux jours de ta gloire: Sur du fumier l'orgueil est un abus; Le souvenir d'un bonheur qui n'est plus Est à nos maux un poids insupportable. Toujours Jasmin, j'en suis moins misérable: Né pour souffrir, je sais souffrir gaiement; Manquer de tout, voilà mon élément : Ton vieux chapeau, tes guenilles de bure, Dont tu rougis, c'était là ma parure. Tu dois avoir, ma foi, bien du chagrin De n'avoir pas été toujours Jasmin.

### BUPHÉMON FILS.

Que la misère entraîne d'infamie!
Faut-il encor qu'un valet m'humilie?
Quelle accablante et terrible leçon!
Je sens encor, je sens qu'il a raison.
Il me console au moins à sa manière;
Il m'accompagne, et son âme grossière,
Sensible et tendre en sa rusticité,
N'a point pour moi perdu l'humanité;
Né mon égal (puisque enfin il est homme),
Il me soutient sous le poids qui m'assomme,
Il suit gaiement mon sort infortuné;
Et mes amis m'ont tous abandonné.

#### JASMIN.

Toi, des amis! hélas! mon pauvre maître, Apprends-moi donc, de grâce, à les connaître; Comment sont faits les gens qu'on nomme amis? EUPHÉMON FILS.

Tu les as vus chez moi toujours admis, M'importunant souvent de leurs visites, A mes soupers délicats parasites, Vantant mes goûts d'un esprit complaisant, Et sur le tout empruntant mon argent; De leur bon cœur m'étourdissant la tête, Et me louant moi présent.

#### JASMIN.

Pauvre bête!
Pauvre innocent! tu ne les voyais pas
Te chansonner au sortir d'un repas,
Siffler, berner ta bénigne imprudence?
EUPHÉMON FILS.

Ah l je le crois; car, dans ma décadence,
Lorsqu'à Bordeaux je me vis arrêté,
Aucun de ceux à qui j'ai tout prêté
Ne me vint voir; nul ne m'offrit sa bourse:
Puis au sortir, malade et sans ressource,
Lorsqu'à l'un d'eux, que j'avais tant aimé,
J'allai m'offrir mourant, inanimé,
Sous ces haillons, dépouilles délabrées,
De l'indigence exécrables livrées;
Quand je lui vins demander un secours
D'où dépendaient mes misérables jours,
Il détourna son œil confus et traître,
Puis il feignit de ne me pas connaître,
Et me chassa comme un pauvre importun.

JASMIN.

Aucun n'osa te consoler?

EUPHÉMON FILS.

Aucun.

JASMIN.

Ah! les amis! les amis! quels infâmes! EUPHÉMON FILS.

Les hommes sont tous de fer.

JASMIN.

Et les femmes?

EUPHÉMON FILS.

J'en attendais, hélas! plus de douceur;
J'en ai cent fois essuyé plus d'horreur.
Celle surtout qui, m'aimant sans mystère,
Semblait placer son orgueil à me plaire,
Dans son logis, meublé de mes présents,
De mes bienfaitsachetait des amants,
Et de mon vin régalait leur cohue,
Lorsque de faim j'expirais dans sa rue.
Enfin, Jasmin, sans ce pauvre vieillard
Qui dans Bordeaux me trouva par hasard,
Qui m'avait vu, dit-il, dans mon enfance,
Une mort prompte eût fini ma souffrance.
Mais en quel lieu sommes-nous, cher Jasmin?
JASMIN.

Près de Cognac, si je sais mon chemin; Et l'on m'a dit que mon vieux premier maître, Monsieur Rondon, loge en ces lieux peut-être. EUPHÉMON FILS.

Rondon, le père de.... Quel nom dis-tu?

Le nom d'un homme assez brusque et bourru.

Je fus jadis page dans sa cuisine;

Mais, dominé d'une humeur libertine,

Je voyageai: je fus depuis coureur,

Laquais, commis, fantassin, déserteur;

Puis dans Bordeaux je te pris pour mon maître.

De moi Rondon se souviendra peut-être;

Et nous pourrions, dans notre adversité....

EUPHÉMON FILS. Et depuis quand, dis-moi, l'as-tu quitté? JASMIN.

Depuis quinze ans. C'était un caractère Moitié plaisant, moitié triste et colère; Au fond, bon diable: il avait un enfant, Un vrai bijou, fille unique vraiment, Œil bleu, nez court, teint frais, bouche vermeille, Et des raisons! c'était une merveille. Cela pouvait bien avoir de mon temps, A bien compter, entre six à sept ans; Et cette fleur, avec l'âge embellie, Est en état, ma foi, d'être cueillie.

EUPHÉMON FILS.

Ah! malheureux!

JASMIN.

Mais j'ai beau te parler, Ce que je dis ne te peut consoler: Je vois toujours à travers ta visière Tomber des pleurs qui bordent ta paupière.

Quel coup du sort, ou quel ordre des cieux A pu guider ma misère en ces lieux? Hélas!

JASMIN.

Ton œil contemple ces demeures; Tu restes là tout pensif, et tu pleures. EUPHÉMON FILS.

J'en ai sujet.

JASMIN.

Mais connais-tu Rondon? Serais-tu pas parent de la maison? EUPHÉMON FILS.

Ah l laisse-moi.

JASMIN, en l'embrassant.

Par charité, mon maître,

Mon cher ami, dis-moi qui tu peux être.

EUPHÉMON FILS, en pleurant.

Je suis.... je suis un malheureux mortel,

Je suis un fou, je suis un criminel,

Qu'on doit haïr, que le ciel doit poursuivre

Et qui devrait être mort.

JASMIN.

Songe à vivre;
Mourir de faim est par trop rigoureux:
Tiens, nous avons quatre mains à nous deux;
Servons-nous-en sans complainte importune.
Vois-tu d'ici ces gens dont la fortune
Est dans leurs bras, qui, la bêche à la main,
Le dos courbé, retournent ce jardin?
Enrôlons-nous parmi cette canaille;
Viens avec eux, imite-les, travaille,
Gagne ta vie.

Hélas! dans leurs travaux, Ces vils humains, moins hommes qu'animaux, Goûtent des biens dont toujours mes caprices M'avaient privé dans mes fausses délices; Ils ont au moins, sans trouble, sans remords, La paix de l'âme et la santé du corps.

SCENE II. — MADAME CROUPILLAC, EUPHEMON FILS. JASMIN.

MADAME CROUPILLAC, dans l'enfoncement. Que vois-je ici? serais-je aveugle ou borgne? C'est lui, ma foi! plus j'avise et je lorgne Cet homme-là, plus je dis que c'est lui. (Elle le considère.)

Mais ce n'est plus le même homme aujourd'hui. Ce cavalier brillant dans Angoulême,

Jouant gros jeu, cousu d'or.... c'est lui-même.

(Elle s'approche d'Euphémon.)

Mais l'autre était riche, heureux, beau, bien fait,

Et celui-ci me semble pauvre et laid.

La maladie altère un beau visage;

La pauvreté change encor davantage.

JASMIN.

Mais pourquoi donc ce spectre féminin Nous poursuit-il de son regard malin? EUPHÉMON FILS.

Je la connais, hélas! ou je me trompe; Elle m'a vu dans l'éclat, dans la pompe. Il est affreux d'être ainsi dépouillé Aux mêmes yeux auxquels on a brillé. Sortons.

MADAME CROUPILLAC, s'avançant vers Euphémon fils.

Mon fils, quelle étrange aventure

T'a donc réduit en si piètre posture?

EUPHÉMON FILS.

Ma faute.

MADAME CROUPILLAC. Hélas! comme te voilà mis! JASMIN.

C'est pour avoir eu d'excellents amis, C'est pour avoir été volé, madame.

MADAME CROUPILLAC.

Volé! par qui? comment?

JASMIN.

Par bonté d'âme.

Nos voleurs sont de très-honnêtes gens, Gens du beau monde, aimables fainéants, Buveurs, joueurs, et conteurs agréables, Des gens d'esprit, des femmes adorables.

MADAME CROUPILLAC.

J'entends, j'entends, vous avez tout mangé:

Mais vous serez cent fois plus affligé Quand vous saurez les excessives pertes Qu'en fait d'hymen j'ai depuis peu souffertes.

RUPHÉMON FILS.

Adieu, madame.

MADAME CROUPILLAC, l'arrétant.

Adieu! non, tu sauras

Mon accident; parbleu! tu me plaindras.

EUPHÉMON FILS.

Soit, je vous plains: adieu.

MADAME CROUPILLAG.

Non, je te jure

Que tu sauras toute mon aventure. Un Fierenfat, robin de son métier Vint avec moi connaissance lier,

(Elle court après lui.)
Dans Angoulème, au temps où vous battites
Quatre huissiers, et la fuite vous prites.
Ce Fierenfat habite en ce canton
Avec son père, un seigneur Euphémon.

EUPHÉMON FILS, revenant.

Euphémon?

MADAME CROUPILLAC.

Oui.

EUPHÉMON FILS. Ciel! madame, de grâce,

Cet Euphémon, cet honneur de sa race, Que ses vertus ont rendu si fameux, Serait....

MADAME CROUPILLAC.

Eh oui.

euphémon fils. Quoi! dans ces mêmes lieux? MADAME CROUPILLAC.

Oui.

EUPHÉMON FILS.

Puis-je au moins savoir.... comme il se porte?

MADAME CROUPILLAC.

Fort bien, je crois.... Que diable vous importe?

Et que dit-on....?

MADAME CROUPILLAC.

De qui?

EUPHÉMON FILS.

D'un fils aîné,

Qu'il eut jadis?

MADAME CROUPILLAG.
Ah! c'est un fils mal né,

Un garnement, une tête légère, Un fou fiessé, le sléau de son père. Depuis longtemps de débauches perdu, Et qui peut-être est à présent pendu.

EUPHÉMON FILS.

En vérité.... Je suis confus dans l'âme De vous avoir interrompu, madame.

MADAME CROUPILLAC.

Poursuivons donc. Fierenfat, son cadet, . Chez moi l'amour hautement me faisait; Il me devait avoir par mariage.

EUPHÉMON FILS.

Eh bien! a-t-il ce bonheur en partage? Est-il à vous?

MADAME CROUPILLAC.

Non; ce fat engraissé De tout le lot de son frère insensé, Devenu riche, et voulant l'être encore, Rompt aujourd'hui cet hymen qui l'honore. Il veut saisir la fille d'un Rondon, D'un plat bourgeois, le coq de ce canton.

EUPHÉMON FILS.

Que dites-yous? Quoi! madame, il l'épouse?

MADAME CROUPILLAC.

Vous m'en voyez terriblement jalouse.

EUPHÉMON FILS.

Ce jeune objet aimable.... dont Jasmin M'a tantôt fait un portrait si divin, Se donnerait....

JASMIN.

Quelle rage est la vôtre Autant lui vaut ce mari-là qu'un autre. Quel diable d'homme! il s'afflige de tout.

EUPHÉMON FILS, à part.

Ce coup a mis ma patience à bout.

(A Mme Croupillac.)

Ne doutez point que mon cœur ne partage Amèrement un si sensible outrage : Si j'étais cru, cette Lise aujourd'hui Assurément ne serait pas pour lui.

MADAME CROUPILLAC.

Oh! tu le prends du ton qu'il le faut prendre: Tu plains mon sort, un gueux est toujours tendre; Tu paraissais bien moins compatissant Ouand tu roulais sur l'or et sur l'argent : Ecoute; on peut s'entr'aider dans la vie.

JASMIN.

Aidez-nous donc, madame, je vous prie.

MADAME CROUPILLAC.

Je veux ici te faire agir pour moi.

EUPHEMON FILS.

Moi, vous servir! hélas! madame, en quoi?

MADAME CROUPILLAG.

En tout. Il faut prendre en main mon injure Un autre habit, quelque peu de parure, Te pourraient rendre encore assez joli. Ton esprit est insinuant, poli; Tu connais l'art d'empaumer une fille; Introduis-toi, mon cher, dans la famille; Fais le flatteur auprès de Fierenfat; Vante son bien, son esprit, son rabat; Sois en faveur; et lorsque je proteste Contre son vol, toi, mon cher, fais le reste; Je veux gagner du temps en protestant.

EUPHÉMON, voyant son père.

Que vois-je? ô ciel!

(Il s'enfuit.)

MADAME CROUPILLAC.

Cet homme est fou, vraiment:

Pourquoi s'enfuir?

JASMIN.

C'est qu'il vous craint, sans doute.

MADAME CROUPILLAC.

Poltron, demeure, arrête, écoute, écoute.

### SCENE III. - EUPHÉMON PÈRE, JASMIN.

EUPHÉMON.

Je l'avouerai, cet aspect imprévu
D'un malheureux avec peine entrevu
Porte à mon cœur je ne sais quelle atteinte
Qui me remplit d'amertume et de crainte:
Il a l'air noble, et même certains traits
Qui m'ont touché: las! je ne vois jamais
De malheureux à peu près de cet âge,
Que de mon fils la douloureuse image
Ne vienne alors, par un retour cruel,
Persécuter ce cœur trop paternel.
Mon fils est mort, ou vit dans la misère,
Dans la débauche, et fait honte à son père.
De tous côtés je suis bien malheureux!
J'ai deux enfants, ils m'accablent tous deux:
L'un, par sa perte et par sa vie infâme,

Fait mon supplice, et déchire mon âme; L'autre en abuse: il sent trop que sur lui De mes vieux ans j'ai fondé tout l'appui. Pour moi la vie est un poids qui m'accable.

(Apercevant Jasmin qui le salue.)
Que me veux-tu, l'ami?

JASMIN.

Seigneur aimable,

Reconnaissez, digne et noble Euphémon, Certain Jasmin élevé chez Rondon.

EUPHÉMON.

Ah! ah! c'est toi? Le temps change un visage, Et mon front chauve en sent le long outrage. Quand tu partis, tu me vis encor frais; Mais l'âge avance, et le terme est bien près. Tu reviens donc enfin dans ta patrie?

JASMIN.

Oui, je suis las de tourmenter ma vie, De vivre errant et damné comme un juif: Le bonheur semble un être fugitif: Le diable enfin, qui toujours me promène, Me fit partir; le diable me ramène.

BUPHÉMON.

Je t'aiderai: sois sage, si tu peux. Mais quel était cet autre malheureux Qui te parlait dans cette promenade, Qui s'est enfui?

JASMIN.

Mais.... c'est mon camarade, Un pauvre hère, affamé comme moi, Qui, n'ayant rien, cherche aussi de l'emploi. EUPHÉMON.

On peut tous deux vous occuper peut-être. A-t-il des mœurs? est-il sage?

JASMIN.

Il doit l'être.

Je lui connais d'assez bons sentiments; Il a, de plus, de fort jolis talents; Il sait écrire, il sait l'arithmétique, Dessine un peu, sait un peu de musique: Ce drôle-là fut très-bien élevé.

EUPHÉMON.

S'il est ainsi, son poste est tout trouvé. Jasmin, mon fils deviendra votre maître: Il se marie, et dès ce soir peut-être; Avec son bien son train doit augmenter. Un de ses gens qui vient de le quitter

Vous laisse encore une place vacante: Tous deux ce soir il faut qu'on vous présente; Vous le verrez chez Rondon, mon voisin; J'en parlerai. J'y vais : adieu, Jasmin. En attendant, tiens, voici de quoi boire.

### SCÈNE IV. - JASMIN.

Ah! l'honnête homme! ô ciel! pourrait-on croire Qu'il soit encore, en ce siècle félon, Un cœur si droit, un mortel aussi bon? Cet air, ce port, cette âme biensaisante Du bon vieux temps est l'image parlante.

SCENE V. — EUPHEMON FILS, revenant; JASMIN.

JASMIN, en l'embrassant. Je t'ai trouvé déjà condition, Et nous serons laquais chez Euphémon. EUPHÉMON FILS.

Ah!

JASMIN.

S'il te plaît, quel excès de surprise? Pourquoi ces yeux de gens qu'on exorcise, Et ces sanglots coup sur coup redoublés, Pressant tes mots au passage étranglés? EUPHÉMON FILS.

Ah! je ne puis contenir ma tendresse; Je cède au trouble, au remords qui me presse.

JASMIN.

Qu'a-t-elle dit qui t'ait tant agité? EUPHÉMON FILS.

Elle m'a dit.... Je n'ai rien écouté. JASMIN.

Qu'avez-vous donc?

EUPHÉMON FILS.

Mon cœur ne peut se taire:

Cet Euphémon....

JASMIN.

Eh bien?

EUPHÉMON FILS.

Ah l... c'est mon père

JASMIN.

Qui? lui, monsieur?

EUPHÉMON FILS.

Oui, je suis cet ainé,

Ce criminel, et cet infortuné, Qui désola sa famille éperdue. Ah! que mon cœur palpitait à sa vue! Qu'il lui portait ses vœux humiliés! Que j'étais près de tomber à ses pieds

JASMIN.

Qui? vous, son fils? ah! pardonnez, de grâce, Ma familière et ridicule audace; Pardon, monsieur.

EUPHÉMON FILS.

Va, mon cœur oppressé

Peut-il savoir si tu m'as offensé?

JASMIN.

Vous êtes fils d'un homme qu'on admire, D'un homme unique; et, s'il faut tout vous dire, D'Euphémon fils la réputation Ne flaire pas à beaucoup près si bon.

EUPHÉMON FILS.

Et c'est aussi ce qui me désespère. Mais réponds-moi; que te disait mon père?

JASMIN.

Moi, je disais que nous étions tous deux Prêts à servir, bien élevés, très-gueux; Et lui, plaignant nos destins sympathiques Nous recevait tous deux pour domestiques. Il doit ce soir vous placer chez ce fils, Ce président à Lise tant promis, Ce président votre fortuné frère, De qui Rondon doit être le beau-père.

EUPHÉMON FILS.

Eh bien! il faut développer mon cœur.

Vois tous mes maux, connais leur profondeur:
S'être attiré, par un tissu de crimes,
D'un père aimé les fureurs légitimes,
Être maudit, être déshérité,
Sentir l'horreur de la mendicité,
A mon cadet voir passer ma fortune,
Être exposé, dans ma honte importune,
A le servir, quand il m'a tout ôté;
Voilà mon sort: je l'ai bien mérité.
Mais croirais-tu qu'au sein de la souffrance,
Mort aux plaisirs, et mort à l'espérance,
Haï du monde, et méprisé de tous,
N'attendant rien, j'ose être encor jaloux?

JASMIN.

Jaloux! de qui?

EUPHÉMON FILS. De mon frère, de Lise.

#### JASMIN.

Vous sentiriez un peu de convoitise Pour votre sœur? mais vraiment c'est un trait Digne de vous; ce péché vous manquait.

### BUPHÉMON FILS.

Tu ne sais pas qu'au sortir de l'enfance (Car chez Rondon tu n'étais plus, je pense), Par nos parents l'un à l'autre promis, Nos cœurs étaient à leurs ordres soumis; Tout nous liait, la conformité d'âge, Celle des goûts, les jeux, le voisinage: Plantés exprès, deux jeunes arbrisseaux Croissent ainsi pour unir leurs rameaux. Le temps, l'amour qui hâtait sa jeunesse, La fit plus belle, augmenta sa tendresse: Tout l'univers alors m'eût envié; Mais jeune, aveugle, à des méchants lié, Qui de mon cœur corrompaient l'innocence, Ivre de tout dans mon extravagance. Je me faisais un lâche point d'honneur De mépriser, d'insulter son ardeur. Le croirais-tu? je l'accablai d'outrages. Quels temps, hélas! Les violents orages Des passions qui troublaient mon destin A mes parents m'arrachèrent enfin. Tu sais depuis quel fut mon sort funeste: J'ai tout perdu; mon amour seul me reste: Le ciel, ce ciel qui doit nous désunir, Me laisse un cœur, et c'est pour me punir.

#### JASMIN.

S'il est ainsi, si dans votre misère Vous la raimez, n'ayant pas mieux à faire, De Croupillac le conseil était bon, De vous fourrer, s'il se peut, chez Rondon. Le sort maudit épuisa votre bourse; L'amour pourrait vous servir de ressource.

### EUPHÉMON FILS.

Moi, l'oser voir! moi, m'offrir à ses yeux, Après mon crime, en cet état hideux! Il me faut fuir un père, une maîtresse: J'ai de tous deux outragé la tendresse; Et je ne sais, ô regrets superflus! Lequel des deux doit me haïr le plus. SCÈNE VI. — EUPHEMON FILS, FIERENFAT, JASMIN.

JASMIN.

Voilà, je crois, ce président si sage.

EUPHÉMON FILS.

Lui? je n'avais jamais vu son visage.

Quoi! c'est donc lui, mon frère, mon rival?

En vérité, cela ne va pas mal:

J'ai tant pressé, tant sermonné mon père,

Que malgré lui nous finissons l'affaire.

(En voyant Jasmin.)

Où sont ces gens qui voulaient me servir?

JASMIN.

C'est nous, monsieur; nous venions nous offrir Très-humblement.

FIERENFAT.

. Qui de vous deux sait lire?

JASMIN.

C'est lui, monsieur.

FIERENFAT.

Il sait sans doute écrire?

JASMIN.

Oh! oui, monsieur, déchiffrer, calculer.

FIBRENFAT.

Mais il devrait savoir aussi parler.

JASMIN.

Il est timide, et sort de maladie.

FIERENFAT.

Il a pourtant la mine assez hardie; Il me paraît qu'il sent assez son bien. Combien veux-tu gagner de gages?

EUPHÉMON FILS.

Rien.

JASMIN.

Oh! nous avons, monsieur, l'âme héroïque.

FIERENFAT.

A ce prix-là, viens, sois mon domestique; C'est un marché que je veux accepter; Viens, à ma femme il faut te présenter.

EUPHÉMON FILS.

A votre femme?

FIERENFAT.

Oui, oui, je me marie.

EUPHÉMON FILS.

Ouand?

PIERENPAT.

Dès ce soir.

### ACTE III, SCÈNE VI.

EUPHÉMON FILS.

Ciel!... Monsieur, je vous prie,

De cet objet vous êtes donc charmé?

PIERENFAT.

Oui.

EUPHÉMON FILS.

Monsieur....

FIERENFAT.

Hem!

EUPHÉMON FILS.

En seriez-vous aimé?

FIBRENFAT.

Oui. Vous semblez bien curieux, mon drôle! EUPHÉMON FILS.

Que je voudrais lui couper la parole, Et le punir de son trop de bonheur!

FIERENFAT.

Qu'est-ce ce qu'il dit?

JASMIN.

Il dit que de grand cœur

Il voudrait bien vous ressembler et plaire.

FIERENFAT.

Eh! je le crois: mon homme est téméraire-Çà, qu'on me suive, et qu'on soit diligent, Sobre, frugal, soigneux, adroit, prudent, Respectueux; allons, La Fleur, La Brie, Venez, faquins.

EUPHÉMON FILS.

Il me prend une envie:

C'est d'affubler sa face de palais,

A poing fermé, de deux larges soufflets.

JASMIN.

Vous n'êtes pas trop corrigé, mon maître! EUPHÉMON FILS.

Ah! soyons sage: il est bien temps de l'être. Le fruit au moins que je dois recueillir De tant d'erreurs est de savoir souffrir.



## ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I. — MADAME CROUPILLAC, EUPHÉMON FILS, JASMIN.

MADAME CROUPILLAC.

J'ai, mon très-cher, par prévoyance extrême, Fait arriver deux huissiers d'Angoulème. Et toi, t'es-tu servi de ton esprit?

As-tu bien fait tout ce que je t'ai dit?

Pourras-tu bien d'un air de prud'homie

Dans la maison semer la zizanie?

As-tu flatté le bonhomme Euphémon?

Parle: as-tu vu la future?

EUPHÉMON FILS.

Hélas! non.

MADAME CROUPILLAC.

Comment?

EUPHÉMON FILS. Croyez que je me meurs d'envie D'être à ses pieds.

Allons donc, je t'en prie, Attaque-la pour me plaire, et rends-moi Ce traître ingrat qui séduisit ma foi. Je vais pour toi procéder en justice, Et tu feras l'amour pour mon service. Reprends cet air imposant et vainqueur, Si sûr de soi, si puissant sur un cœur, Qui triomphait sitôt de la sagesse. Pour être heureux, reprends ta hardiesse.

EUPHÉMON FILS.

Je l'ai perdue.

MADAME CROUPILLAC. Eh quoi! quel embárras! EUPHÉMON FILS.

J'étais hardi lorsque je n'aimais pas.

JASMIN.

D'autres raisons l'intimident peut-être; Ce Fierenfat est, ma foi, notre maître; Pour ses valets il nous retient tous deux.

MADAME CROUPILLAC.

C'est fort bien fait, vous êtes trop heureux; De sa maîtresse être le domestique Est un bonheur, un destin presque unique; Profitez-en.

JASMIN.

Je vois certains attraits
S'acheminer pour prendre ici le frais;
De chez Rondon, me semble, elle est sortie.
MADAME CROUPILLAC.

Eh! sois donc vite amoureux, je t'en prie:
Voici le temps; ose un peu lui parler.
Quoi! je te vois soupirer et trembler!
Tu l'aimes donc? ah! mon cher, ah! de grâce!

EUPHÉMON FILS.

Si vous saviez, hélas! ce qui se passe Dans mon esprit interdit et confus, Ce tremblement ne vous surprendrait plus.

JASMIN, en voyant Lise.

L'aimable enfant! comme elle est embellie!

EUPHÉMON FILS.

C'est elle; ô dieux! je meurs de jalousie De désespoir, de remords, et d'amour.

MADAME CROUPILLAC.

Adieu: je vais te servir à mon tour.

EUPHÉMON FILS.

Si vous pouvez, faites que l'on diffère Ce triste hymen.

> MADAME CROUPILLAC. C'est ce que je vais faire.

EUPHÉMON FILS.

Je tremble, hélas!

JASMIN.

Il faut tâcher du moins Que vous puissiez lui parler sans témoins. Retirons-nous.

EUPHÉMON FILS.

Oh! je te suis : j'ignore Ce que j'ai fait, ce qu'il faut faire encore Je n'oserai jamais m'y présenter.

SCÈNE II. — LISE, MARTHE, JASMIN, dans l'enfoncement, ET EUPHÉMON FILS, plus reculé.

LISE.

J'ai beau me fuir, me chercher, m'éviter, Rentrer, sortir, goûter la solitude, Et de mon cœur faire en secret l'étude; Plus j'y regarde, hélas! et plus je voi Que le bonheur n'était pas fait pour moi. Si quelque chose un moment me console, C'est Croupillac, c'est cette vieille folle, A mon hymen mettant empêchement. Mais ce qui vient redoubler mon tourment, C'est qu'en effet Fierenfat et mon père En sont plus vifs à presser ma misère: Ils ont gagné le bonhomme Euphémon.

MARTHE

En vérité, ce vieillard est trop bon; Ce Fierenfat est par trop tyrannique, Il le gouverne.

VOLTAIRE — II

Et toi, t'es-tu servi de ton esprit?

As-tu bien fait tout ce que je t'ai dit?

Pourras-tu bien d'un air de prud'homie

Dans la maison semer la zizanie?

As-tu flatté le bonhomme Euphémon?

Parle: as-tu vu la future?

EUPHÉMON FILS. Hélas! non.

MADAME CROUPILLAC.

Comment?

EUPHÉMON FILS. Croyez que je me meurs d'envie D'être à ses pieds.

Allons donc, je t'en prie,
Attaque-la pour me plaire, et rends-moi
Ce traître ingrat qui séduisit ma foi.
Je vais pour toi procéder en justice,
Et tu feras l'amour pour mon service.
Reprends cet air imposant et vainqueur,
Si sûr de soi, si puissant sur un cœur,
Qui triomphait sitôt de la sagesse.
Pour être heureux, reprends ta hardiesse.

EUPHÉMON FILS.

Je l'ai perdue.

MADAME CROUPILLAC. Eh quoi! quel embárras! EUPHÉMON FILS.

J'étais hardi lorsque je n'aimais pas.

JASMIN.

D'autres raisons l'intimident peut-être; Ce Fierenfat est, ma foi, notre maître; Pour ses valets il nous retient tous deux.

MADAME CROUPILLAC.

C'est fort bien fait, vous êtes trop heureux; De sa maîtresse être le domestique Est un bonheur, un destin presque unique; Profitez-en.

JASMIN.

Je vois certains attraits
S'acheminer pour prendre ici le frais;
De chez Rondon, me semble, elle est sortie.

MADAME CROUPILLAC.

Eh! sois donc vite amoureux, je t'en prie: Voici le temps; ose un peu lui parler. Quoi! je te vois soupirer et trembler! Tu l'aimes donc? ah! mon cher, ah! de grâce! EUPHÉMON FILS.

Si vous saviez, hélas! ce qui se passe Dans mon esprit interdit et confus, Ce tremblement ne vous surprendrait plus.

JASMIN, en voyant Lise. L'aimable enfant! comme elle est embellie!

EUPHÉMON FILS.

C'est elle; ô dieux! je meurs de jalousie De désespoir, de remords, et d'amour.

MADAME CROUPILLAC.

Adieu: je vais te servir à mon tour.

EUPHÉMON FILS.

Si vous pouvez, faites que l'on diffère Ce triste hymen.

> MADAME CROUPILLAC. C'est ce que je vais faire.

EUPHÉMON FILS.

Je tremble, hélas!

JASMIN.

Il faut tâcher du moins Que vous puissiez lui parler sans témoins. Retirons-nous.

BUPHÉMON PILS.

Oh! je te suis : j'ignore Ce que j'ai fait, ce qu'il faut faire encore Je n'oserai jamais m'y présenter.

# SCÈNE II. — LISE, MARTHE, JASMIN, dans l'enfoncement, ET EUPHÉMON FILS, plus reculé.

LISE.

J'ai beau me fuir, me chercher, m'éviter, Rentrer, sortir, goûter la solitude, Et de mon cœur faire en secret l'étude; Plus j'y regarde, hélas! et plus je voi Que le bonheur n'était pas fait pour moi. Si quelque chose un moment me console, C'est Croupillac, c'est cette vieille folle, A mon hymen mettant empêchement. Mais ce qui vient redoubler mon tourment, C'est qu'en effet Fierenfat et mon père En sont plus vifs à presser ma misère: Ils ont gagné le bonhomme Euphémon.

MARTHE.

En vérité, ce vieillard est trop bon; Ce Fierenfat est par trop tyrannique, Il le gouverne.

VOLTAIRE - II

Et toi, t'es-tu servi de ton esprit?

As-tu bien fait tout ce que je t'ai dit?

Pourras-tu bien d'un air de prud'homie

Dans la maison semer la zizanie?

As-tu flatté le bonhomme Euphémon?

Parle: as-tu vu la future?

EUPHÉMON FILS. Hélas! non.

MADAME CROUPILLAC.

Comment?

EUPHÉMON FILS. Croyez que je me meurs d'envie D'être à ses pieds.

Allons donc, je t'en prie, Attaque-la pour me plaire, et rends-moi Ce traître ingrat qui séduisit ma foi. Je vais pour toi procéder en justice, Et tu feras l'amour pour mon service. Reprends cet air imposant et vainqueur, Si sûr de soi, si puissant sur un cœur, Qui triomphait sitôt de la sagesse. Pour être heureux, reprends ta hardiesse.

EUPHÉMON FILS.

Je l'ai perdue.

MADAME CROUPILLAC.

Eh quoi! quel embarras!

EUPHÉMON FILS.

J'étais hardi lorsque je n'aimais pas.

JASMIN.

D'autres raisons l'intimident peut-être; Ce Fierenfat est, ma foi, notre maître; Pour ses valets il nous retient tous deux.

MADAME CROUPILLAC.

C'est fort bien fait, vous êtes trop heureux; De sa maîtresse être le domestique Est un bonheur, un destin presque unique; Profitez-en.

JASMIN.

Je vois certains attraits S'acheminer pour prendre ici le frais; De chez Rondon, me semble, elle est sortie.

MADAME CROUPILLAC.

Eh! sois donc vite amoureux, je t'en prie:
Voici le temps; ose un peu lui parler.
Quoi! je te vois soupirer et trembler!
Tu l'aimes donc? ah! mon cher, ah! de grâce!

EUPHÉMON FILS.

Si vous saviez, hélas! ce qui se passe
Dans mon esprit interdit et confus,
Ce tremblement ne vous surprendrait plus.

JASMIN, en voyant Lise.

L'aimable enfant l comme elle est embellie!

EUPHÉMON FILS.

C'est elle; ô dieux! je meurs de jalousie De désespoir, de remords, et d'amour.

MADAME CROUPILLAC.

Adieu: je vais te servir à mon tour.

EUPHÉMON FILS.

Si vous pouvez, faites que l'on diffère Ce triste hymen.

> MADAME CROUPILLAC. C'est ce que je vais faire.

EUPHÉMON FILS.

Je tremble, hélas!

JASMIN.

Il faut tâcher du moins Que vous puissiez lui parler sans témoins. Retirons-nous.

EUPHÉMON FILS.

Oh! je te suis : j'ignore Ce que j'ai fait, ce qu'il faut faire encore Je n'oserai jamais m'y présenter.

# SCENE II. — LISE, MARTHE, JASMIN, dans l'enfoncement, ET EUPHÉMON FILS, plus reculé.

LISE.

J'ai beau me fuir, me chercher, m'éviter, Rentrer, sortir, goûter la solitude, Et de mon cœur faire en secret l'étude; Plus j'y regarde, hélas! et plus je voi Que le bonheur n'était pas fait pour moi. Si quelque chose un moment me console, C'est Croupillac, c'est cette vieille folle, A mon hymen mettant empêchement. Mais ce qui vient redoubler mon tourment, C'est qu'en effet Fierenfat et mon père En sont plus vifs à presser ma misère: Ils ont gagné le bonhomme Euphémon.

MARTHE.

En vérité, ce vieillard est trop bon; Ce Fierenfat est par trop tyrannique, Il le gouverne.

VOLTAIRE - II

Et toi, t'es-tu servi de ton esprit?

As-tu bien fait tout ce que je t'ai dit?

Pourras-tu bien d'un air de prud'homie

Dans la maison semer la zizanie?

As-tu flatté le bonhomme Euphémon?

Parle: as-tu vu la future?

Euphémon fils.

Hélas! non.

MADAME CROUPILLAC.

Comment?

EUPHÉMON FILS. Croyez que je me meurs d'envie D'être à ses pieds.

Allons donc, je t'en prie,
Attaque-la pour me plaire, et rends-moi
Ce traître ingrat qui séduisit ma foi.
Je vais pour toi procéder en justice,
Et tu feras l'amour pour mon service.
Reprends cet air imposant et vainqueur,
Si sûr de soi, si puissant sur un cœur,
Qui triomphait sitôt de la sagesse.
Pour être heureux, reprends ta hardiesse.

EUPHÉMON FILS.

Je l'ai perdue.

MADAME CROUPILLAC. Eh quoi! quel embárras! EUPHÉMON FILS.

J'étais hardi lorsque je n'aimais pas.

JASMIN.

D'autres raisons l'intimident peut-être; Ce Fierenfat est, ma foi, notre maître; Pour ses valets il nous retient tous deux.

MADAME CROUPILLAC.

C'est fort bien fait, vous êtes trop heureux; De sa maîtresse être le domestique Est un bonheur, un destin presque unique; Profitez-en.

JASMIN.

Je vois certains attraits
S'acheminer pour prendre ici le frais;
De chez Rondon, me semble, elle est sortie.
MADAME CROUPILLAG.

Eh! sois donc vite amoureux, je t'en prie:
Voici le temps; ose un peu lui parler.
Quoi! je te vois soupirer et trembler!
Tu l'aimes donc? ah! mon cher, ah! de grâce!

EUPHÉMON FILS.

Si vous saviez, hélas! ce qui se passe Dans mon esprit interdit et confus, Ce tremblement ne vous surprendrait plus.

JASMIN, en voyant Lise.
L'aimable enfant! comme elle est embellie!

BUPHÉMON FILS.

C'est elle; ô dieux! je meurs de jalousie De désespoir, de remords, et d'amour.

MADAME CROUPILLAC.

Adieu: je vais te servir à mon tour.

EUPHÉMON FILS.

Si vous pouvez, faites que l'on diffère Ce triste hymen.

> MADAME CROUPILLAC. C'est ce que je vais faire.

EUPHÉMON FILS.

Je tremble, hélas!

JASMIN.

Il faut tâcher du moins Que vous puissiez lui parler sans témoins. Retirons-nous.

BUPHEMON FILS.

Oh! je te suis : j'ignore Ce que j'ai fait, ce qu'il faut faire encore Je n'oserai jamais m'y présenter.

# SCÈNE II. — LISE, MARTHE, JASMIN, dans l'enfoncement, ET EUPHÉMON FILS, plus reculé.

LISE.

J'ai beau me fuir, me chercher, m'éviter, Rentrer, sortir, goûter la solitude, Et de mon cœur faire en secret l'étude; Plus j'y regarde, hélas! et plus je voi Que le bonheur n'était pas fait pour moi. Si quelque chose un moment me console, C'est Croupillac, c'est cette vieille folle, A mon hymen mettant empêchement. Mais ce qui vient redoubler mon tourment, C'est qu'en effet Fierenfat et mon père En sont plus vifs à presser ma misère: Ils ont gagné le bonhomme Euphémon.

MARTHE

En vérité, ce vieillard est trop bon; Ce Fierenfat est par trop tyrannique, Il le gouverne.

VOLTAIRE — II

Et toi, t'es-tu servi de ton esprit?

As-tu bien fait tout ce que je t'ai dit?

Pourras-tu bien d'un air de prud'homie

Dans la maison semer la zizanie?

As-tu flatté le bonhomme Euphémon?

Parle: as-tu vu la future?

EUPHÉMON FILS. Hélas! non.

MADAME CROUPILLAC.

Comment?

EUPHÉMON FILS. Croyez que je me meurs d'envie D'être à ses pieds.

Allons donc, je t'en prie,
Attaque-la pour me plaire, et rends-moi
Ce traître ingrat qui séduisit ma foi.
Je vais pour toi procéder en justice,
Et tu feras l'amour pour mon service.
Reprends cet air imposant et vainqueur,
Si sûr de soi, si puissant sur un cœur,
Qui triomphait sitôt de la sagesse.
Pour être heureux, reprends ta hardiesse.

EUPHÉMON FILS.

Je l'ai perdue.

MADAME CROUPILLAC. Eh quoi! quel embarras! EUPHÉMON FILS.

J'étais hardi lorsque je n'aimais pas.

JASMIN.

D'autres raisons l'intimident peut-être; Ce Fierenfat est, ma foi, notre maître; Pour ses valets il nous retient tous deux.

MADAME CROUPILLAC.

C'est fort bien fait, vous êtes trop heureux; De sa maîtresse être le domestique Est un bonheur, un destin presque unique; Profitez-en.

JASMIN.

Je vois certains attraits
S'acheminer pour prendre ici le frais;
De chez Rondon, me semble, elle est sortie.

MADAME CROUPILLAG.

Eh! sois donc vite amoureux, je t'en prie:
Voici le temps; ose un peu lui parler.
Quoi! je te vois soupirer et trembler!
Tu l'aimes donc? ah! mon cher, ah! de grâce!

EUPHÉMON FILS.

Si vous saviez, hélas! ce qui se passe Dans mon esprit interdit et confus, Ce tremblement ne vous surprendrait plus.

JASMIN, en voyant Lise.

L'aimable enfant! comme elle est embellie!

EUPHÉMON FILS.

C'est elle; ô dieux! je meurs de jalousie De désespoir, de remords, et d'amour.

MADAME CROUPILLAC.

Adieu: je vais te servir à mon tour.

EUPHÉMON FILS.

Si vous pouvez, faites que l'on diffère Ce triste hymen.

> MADAME CROUPILLAC. C'est ce que je vais faire.

EUPHÉMON FILS.

Je tremble, hélas!

JASMIN.

Il faut tâcher du moins Que vous puissiez lui parler sans témoins. Retirons-nous.

BUPHÉMON FILS.

Oh! je te suis : j'ignore Ce que j'ai fait, ce qu'il faut faire encore Je n'oserai jamais m'y présenter.

# SCÈNE II. — LISE, MARTHE, JASMIN, dans l'enfoncement, ET EUPHÉMON FILS, plus reculé.

LISE.

J'ai beau me fuir, me chercher, m'éviter, Rentrer, sortir, goûter la solitude, Et de mon cœur faire en secret l'étude; Plus j'y regarde, hélas! et plus je voi Que le bonheur n'était pas fait pour moi. Si quelque chose un moment me console, C'est Croupillac, c'est cette vieille folle, A mon hymen mettant empêchement. Mais ce qui vient redoubler mon tourment, C'est qu'en effet Fierenfat et mon père En sont plus vifs à presser ma misère: Ils ont gagné le bonhomme Euphémon.

MARTHR.

En vérité, ce vieillard est trop bon; Ce Fierenfat est par trop tyrannique, Il le gouverne.

VOLTAIRE - II

Et toi, t'es-tu servi de ton esprit?

As-tu bien fait tout ce que je t'ai dit?

Pourras-tu bien d'un air de prud'homie

Dans la maison semer la zizanie?

As-tu flatté le bonhomme Euphémon?

Parle: as-tu vu la future?

EUPHÉMON FILS. Hélas! non.

MADAME CROUPILLAC.

Comment?

EUPHÉMON FILS. Croyez que je me meurs d'envie D'être à ses pieds.

Allons donc, je t'en prie, Attaque-la pour me plaire, et rends-moi Ce traître ingrat qui séduisit ma foi. Je vais pour toi procéder en justice, Et tu feras l'amour pour mon service. Reprends cet air imposant et vainqueur, Si sûr de soi, si puissant sur un cœur, Qui triomphait sitôt de la sagesse. Pour être heureux, reprends ta hardiesse.

Je l'ai perdue.

Profitez-en.

MADAME CROUPILLAC. Eh quoi! quel embárras! EUPHÉMON FILS.

EUPHÉMON FILS.

J'étais hardi lorsque je n'aimais pas.

JASMIN.

D'autres raisons l'intimident peut-être; Ce Fierenfat est, ma foi, notre maître; Pour ses valets il nous retient tous deux.

MADAME CROUPILLAC.

C'est fort bien fait, vous êtes trop heureux;

De sa maîtresse être le domestique

Est un bonheur, un destin presque unique;

JASMIN.

Je vois certains attraits
S'acheminer pour prendre ici le frais;
De chez Rondon, me semble, elle est sortie.
MADANE CROUPILLAC.

Eh! sois donc vite amoureux, je t'en prie: Voici le temps; ose un peu lui parler. Quoi! je te vois soupirer et trembler! Tu l'aimes donc? ah! mon cher, ah! de grâce! EUPHÉMON FILS.

Si vous saviez, hélas! ce qui se passe Dans mon esprit interdit et confus, Ce tremblement ne vous surprendrait plus.

JASMIN, en voyant Lise.

L'aimable enfant! comme elle est embellie!

EUPHÉMON FILS.

C'est elle; ô dieux! je meurs de jalousie De désespoir, de remords, et d'amour.

MADAME CROUPILLAC.

Adieu: je vais te servir à mon tour.

EUPHÉMON FILS.

Si vous pouvez, faites que l'on diffère Ce triste hymen.

> MADAME CROUPILLAC. C'est ce que je vais faire.

EUPHÉMON FILS.

Je tremble, hélas!

JASMIN.

Il faut tâcher du moins Que vous puissiez lui parler sans témoins. Retirons-nous.

EUPHÉMON FILS.

Oh! je te suis : j'ignore Ce que j'ai fait, ce qu'il faut faire encore Je n'oserai jamais m'y présenter.

SCÈNE II. — LISE, MARTHE, JASMIN, dans l'enfoncement, ET EUPHÉMON FILS, plus reculé.

LISE.

J'ai beau me fuir, me chercher, m'éviter, Rentrer, sortir, goûter la solitude, Et de mon cœur faire en secret l'étude; Plus j'y regarde, hélas! et plus je voi Que le bonheur n'était pas fait pour moi. Si quelque chose un moment me console, C'est Croupillac, c'est cette vieille folle, A mon hymen mettant empêchement. Mais ce qui vient redoubler mon tourment, C'est qu'en effet Fierenfat et mon père En sont plus vifs à presser ma misère: Ils ont gagné le bonhomme Euphémon.

MARTHE.

En vérité, ce vieillard est trop bon; Ce Fierenfat est par trop tyrannique, Il le gouverne.

VOLTAIRE - II

LISE.

Il aime un fils unique; Je lui pardonne : accablé du premier, Au moins sur l'autre il cherche à s'appuyer.

MARTHE.

Mais, après tout, malgré ce qu'on publie, Il n'est pas sûr que l'autre soit sans vie.

LISE.

Hélas! il faut (quel funeste tourment!) Le pleurer mort, ou le haïr vivant.

MARTHE.

De son danger cependant la nouvelle Dans votre cœur mettait quelque étincelle.

LISE.

Ah! sans l'aimer, on peut plaindre son sort.

MARTHE.

Mais n'être plus aimé, c'est être mort. Vous allez donc être enfin à son frère?

LISE.

Ma chère enfant, ce mot me désespère.

Pour Fierenfat tu connais ma froideur;

L'aversion s'est changée en horreur:

C'est un breuvage affreux, plein d'amertume,

Que, dans l'excès du mal qui me consume,

Je me résous de prendre malgré moi,

Et que ma main rejette avec effroi.

JASMIN, tirant Marthe par la robe.

Puis-je en secret, ô gentille merveille,

Vous dire ici quatre mots à l'oreille?

MARTHE, à Jasmin.

Très-volontiers.

LISE, à part.

O sort! pourquoi faut-il Que de mes jours tu respectes le fil, Lorsqu'un ingrat, un amant si coupable, Rendit ma vie, hélas! si misérable?

MARTHE, venant d Lise.

C'est un des gens de votre président; Il est à lui, dit-il, nouvellement; Il voudrait bien vous parler.

LISE.

Qu'il attende.

MARTHE, à Jasmin.

Mon cher ami, madame vous commande D'attendre un peu.

LISE.

Quoi! toujours m'excéder!

Et même absent en tous lieux m'obséder! De mon hymen que je suis déjà lasse! JASMIN, à Marthe.

Ma belle enfant, obtiens-nous cette grace.

MARTHE, revenant.

Absolument il prétend vous parler.

LISE.

Ah! je vois bien qu'il faut nous en aller.

MARTHE.

Ce quelqu'un-là veut vous voir tout à l'heure; Il faut, dit-il, qu'il vous parle ou qu'il meure.

LISE.

Rentrons donc vite, et courons me cacher.

SCÈNE III. — LISE, MARTHE, EUPHÉMON FILS, s'appuyant sur JASMIN.

EUPHÉMON FILS.

La voix me manque et je ne puis marcher; Mes faibles yeux sont couverts d'un nuage.

JASMIN.

Donnez la main; venons sur son passage.

EUPHÉMON FILS.

Un froid mortel a passé dans mon cœur. (A Lise.)

Souffrirez-vous...?

LISE, sans le regarder.

Que voulez-vous, monsieur?

RUPHÉMON FILS, se jetant à genoux. Ce que je veux? la mort que je mérite.

LISE.

Que vois-je? ô ciel!

MARTHE.

Quelle étrange visite!
C'est Euphémon! grand Dieu! qu'il est changé!

EUPHÉMON FILS.

Oui, je le suis; votre cœur est vengé; Oui, vous devez en tout me méconnaître: Je ne suis plus ce furieux, ce traître, Si détesté, si craint, dans ce séjour, Qui fit rougir la nature et l'amour. Jeune, égaré, j'avais tous les caprices; De mes amis j'avais pris tous les vices; Et le plus grand, qui ne peut s'effacer, Le plus affreux, fut de vous offenser. J'ai reconnu (j'en jure par vous-même, Par la vertu que j'ai fui, mais que j'aime), J'ai reconnu ma détestable erreur; Le vice était étranger dans mon cœur: Ce cœur n'a plus les taches criminelles Dont il couvrit ses clartés naturelles; Mon feu pour vous, ce feu saint et sacré, Y reste seul; il a tout épuré. C'est cet amour, c'est lui qui me ramène, Non pour briser votre nouvelle chaîne, Non pour oser traverser vos destins; Un malheureux n'a pas de tels desseins: Mais quand les maux où mon esprit succombe Dans mes beaux jours avaient creusé ma tombe, A peine encore échappé du trépas, Je suis venu; l'amour guidait mes pas. Oui, je vous cherche à mon heure dernière, Heureux cent fois, en quittant la lumière, Si, destiné pour être votre époux, Je meurs au moins sans être haï de vous!

LISE

Je suis à peine en mon sens revenue. C'est vous, ô ciel! vous, qui cherchez ma vue! Dans quel état! quel jour!... Ah! malheureux! Que vous avez fait de tort à tous deux!

EUPHÉMON FILS.

Oui, je le sais; mes excès, que j'abhorre, En vous voyant semblent plus grands encore; Ils sont affreux, et vous les connaissez: J'en suis puni, mais point encore assez.

LISE.

Est-il bien vrai, malheureux que vous êtes, Qu'enfin domptant vos fougues indiscrètes, Dans votre cœur, en effet combattu, Tant d'infortune ait produit la vertu? EUPHÉMON FILS.

Qu'importe, hélas! que la vertu m'éclaire? Ah! j'ai trop tard aperçu sa lumière! Trop vainement mon cœur en est épris. De la vertu je perds en vous le prix.

LISE

Mais répondez, Euphémon, puis-je croire Que vous avez gagné cette victoire? Consultez-vous, ne trompez point mes vœux; Seriez-vous bien et sage et vertueux? EUPHÉMON FILS.

Oui, je le suis, car mon cœur vous adore.

LISE.

Vous, Euphémon! vous m'aimeriez encore?

### EUPHÉMON FILS.

Si je vous aime? hélas! je n'ai vécu Que par l'amour, qui seul m'a soutenu. J'ai tout souffert, tout jusqu'à l'infamie; Ma main cent fois allait trancher ma vie; Je respectai les maux qui m'accablaient; J'aimai mes jours, ils vous appartenaient. Oui, je vous dois mes sentiments, mon être, Ces jours nouveaux qui me luiront peut-être; De ma raison je vous dois le retour, Si j'en conserve avec autant d'amour. Ne cachez point à mes yeux pleins de larmes Ce front serein, brillant de nouveaux charmes: Regardez-moi, tout changé que je suis; Voyez l'effet de mes cruels ennuis. De longs remords, une horrible tristesse, Sur mon visage ont slétri la jeunesse. Je fus peut-être autrefois moins affreux; Mais voyez-moi, c'est tout ce que je veux.

LISE.

Si je vous vois constant et raisonnable, C'en est assez, je vous vois trop aimable. EUPHÉMON FILS.

Que dites-vous? juste ciel! vous pleurez?
LISE, à Marthe.

Ah! soutiens-moi, mes sens sont égarés. Moi, je serais l'épouse de son frère!... N'avez-vous point vu déjà votre père? EUPHÉMON FILS.

Mon front rougit, il ne s'est point montré A ce vieillard que j'ai déshonoré: Haï de lui, proscrit, sans espérance, J'ose l'aimer, mais je fuis sa présence.

LISE.

Eh! quel est donc votre projet enfin? EUPHÉMON FILS.

Si de mes jours Dieu recule la fin, Si votre sort vous attache à mon frère, Je vais chercher le trépas à la guerre; Changeant de nom aussi bien que d'état, Avec honneur je servirai soldat. Peut-être un jour le bonheur de mes armes Fera ma gloire, et m'obtiendra vos larmes. Par ce métier l'honneur n'est point blessé; Rose et Fabert ont ainsi commencé.

LISE

Ce désespoir est d'une âme bien haute,

Il est d'un cœur au-dessus de sa faute; Ces sentiments me touchent encor plus Que vos pleurs même à mes pieds répandus. Non, Euphémon, si de moi je dispose, Si je peux fuir l'hymen qu'on me propose De votre sort si je puis prendre soin, Pour le changer vous n'irez pas si loin.

EUPHÉMON FILS.

O ciel! mes maux ont attendri votre âme!

Ils me touchaient : votre remords m'enflamme.
EUPHÉMON FILS.

Quoi ! vos beaux yeux, si longtemps courroucés,
Avec amour sur les miens sont baissés!
Vous rallumez ces feux si légitimes,
Ces feux sacrés qu'avaient éteints mes crimes!
Ah! si mon frère, aux trésors attaché,
Garde mon bien à mon père arraché,
S'il engloutit à jamais l'héritage
Dont la nature avait fait mon partage;
Qu'il porte envie à ma félicité:
Je vous suis cher, il est déshérité.
Ah! je mourrai de l'excès de ma joie!

MARTHE.

Ma foi, c'est lui qu'ici le diable envoie!

Contraignez donc ces soupirs enflammés; Dissimulez.

Pourquoi, si vous m'aimez?

Ah! redoutez mes parents, votre père! Nous ne pouvons cacher à votre frère Que vous avez embrassé mes genoux; Laissez-le au moins ignorer que c'est vous.

MARTHE.

Je ris déjà de sa grave colère.

SCÈNE IV. — LISE, EUPHÉMON FILS, MARTHE, JASMIN, FIERENFAT, dans le fond, pendant qu'Euphémon lui tourne le dos.

### FIERENFAT.

Ou quelque diable a troublé ma visière,
Ou, si mon œil est toujours clair et net,
Je suis.... j'ai vu.... je le suis.... j'ai mon fait.
(En avançant vers Euphémon.)
Ah! c'est donc toi, traître, impudent, faussaire!

BUPHÉMON FILS, en colère.

Je....

JASMIN, se mettant entre eux

C'est, monsieur, une importante affaire Qui se traitait, et que vous dérangez; Ce sont deux cœurs en peu de temps changés; C'est du respect, de la reconnaissance, De la vertu.... Je m'y perds, quand j'y pense.

FIERENFAT.

De la vertu? Quoi! lui baiser la main! De la vertu? scélérat!

EUPHÉMON FILS.

Ah! Jasmin,

Que, si j'osais....

FIERENFAT.

Non, tout ceci m'assomme:

Si c'eût été du moins un gentilhomme!

Mais un valet, un gueux contre lequel,

En intentant un procès criminel,

C'est de l'argent que je perdrai peut-être!...

LISE, à Euphémon.

Contraignez-vous, si vous m'aimez.

FIERENFAT.

Ah! traître!

Je te ferai pendre ici, sur ma foi!
(A Marthe.)
Tu ris, coquine?

MARTHE.

Oui, monsieur.

FIERENFAT.

Et pourquoi?

De quoi ris-tu?

MARTHE.

Mais, monsieur, de la chose....

FIERENFAT.

Tu ne sais pas à quoi ceci t'expose, Ma bonne amie, et ce qu'au nom du roi On fait parfois aux filles comme toi?

MARTHE.

Pardonnez-moi, je le sais à merveilles.

fierenfat, à Lise.

Et vous semblez vous boucher les oreilles, Vous, infidèle, avec votre air sucré, Qui m'avez fait ce tour prématuré; De votre cœur l'inconstance est précoce; Un jour d'hymen! une heure avant la noce! Voilà, ma foi, de votre probité!

LISE.

Calmez, monsieur, votre esprit irrité: Il ne faut pas sur la simple apparence Légèrement condamner l'innocence.

FIERENFAT.

Quelle innocence!

LISE.

Oui, quand vous connaîtrez

Mes sentiments, vous les estimerez.

FIERRNFAT.

Plaisant chemin pour avoir de l'estime!

EUPHÉMON FILS.

Oh! c'en est trop.

LISE, à Euphémon.

Quel courroux vous anime?

Eh! réprimez....

EUPHÉMON FILS.

Non, je ne puis souffrir

Que d'un reproche il ose vous couvrir.

FIERENFAT.

Savez-vous bien que l'on perd son douaire, Son bien, sa dot, quand....

EUPHÉMON FILS, en colère, et mettant la main sur la garde de son épée.

Savez-vous vous taire?

LISE.

Eh i modérez....

EUPHÉMON FILS.

Monsieur le président, Prenez un air un peu moins imposant,

Moins fier, moins haut, moins juge; car madame N'a pas l'honneur d'être encor votre femme;

Elle n'est point votre maîtresse aussi.

Eh! pourquoi donc gronder de tout ceci?

Vos droits sont nuls : il faut avoir su plaire Pour obtenir le droit d'être en colère.

De tels appas n'étaient point faits pour vous;

Il vous sied mal d'oser être jaloux.

Madame est bonne, et fait grâce à mon zèle : Imitez-la, soyez aussi bon qu'elle.

FIERENFAT, en posture de se battre. Je n'y puis plus tenir. A moi, mes gens!

EUPHÉMON FILS.

Comment?

FIERENFAT.

Allez me chercher des sergents.
LISE, à Euphémon fils.

Retirez-vous.

FIERENFAT.

Je te ferai connaître Ce que l'on doit de respect à son maître, A mon état, à ma robe.

EUPHÉMON FILS.

Observez

Ce qu'à madame ici vous en devez; Et quant à moi, quoi qu'il puisse en paraître, C'est vous, monsieur, qui m'en devez, peut-être.

FIERENFAT.

Moi.... moi?

EUPHÉMON FILS.

Yous.... yous.

FIERENFAT.

Ce drôle est bien osé.

C'est quelque amant en valet déguisé. Qui donc es-tu? réponds-moi.

EUPHÉMON FILS.

Je l'ignore;

Ma destinée est incertaine encore:
Mon sort, mon rang, mon état, mon bonheur,
Mon être enfin, tout dépend de son cœur,
De ses regards, de sa bonté propice.

FIERENFAT ..

Il dépendra bientôt de la justice, Je t'en réponds; va, va, je cours hâter Tous mes recors, et vite instrumenter. (A Lise.)

Allez, perfide, et craignez ma colère; J'amènerai vos parents, votre père; Votre innocence en son jour paraîtra, Et comme il faut on vous estimera.

SCENE V. - LISE, EUPHEMON FILS, MARTHE.

LISE.

Eh! cachez-vous, de grâce; rentrons vite: De tout ceci je crains pour nous la suite. Si votre père apprenait que c'est vous, Rien ne pourrait apaiser son courroux; Il penserait qu'une fureur nouvelle Pour l'insulter en ces lieux vous rappelle; Que vous venez entre nos deux maisons Porter le trouble et les divisions; Et l'on pourrait, pour ce nouvel esclandre, Vous enfermer, hélas! sans vous entendre.

MARTHE.

Laissez-moi donc le soin de le cacher.

Soyez-en sûre, on aura beau chercher....

LISE.

Allez, croyez qu'il est très-nécessaire Que j'adoucisse en secret votre père. De la nature il faut que le retour Soit, s'il se peut, l'ouvrage de l'amour. Cachez-vous bien....

(A Marthe.)

Prends soin qu'il ne paraisse.

Eh! va donc vite.

SCÈNE VI. - RONDON, LISE.

RONDON.

Eh bien! ma Lise, qu'est-ce?

Je te cherchais, et ton époux aussi.

LISE.

Il ne l'est pas, que je crois, Dieu merci!

RONDON.

Où vas-tu donc?

LISE.

Monsieur, la bienséance M'oblige encor d'éviter sa présence.

(Elle sort.)

RONDON.

Ce président est donc bien dangereux!

Je voudrais être incognito près d'eux;

Là.... voir un peu quelle plaisante mine

Font deux amants qu'à l'hymen on destine.

SCÈNE VII. - FIERENFAT, RONDON, SERGENTS.

FIERENFAT.

Ah! les fripons, ils sont fins et subtils. Où les trouver? où sont-ils? où sont-ils? Où cachent-ils ma honte et leur fredaine?

RONDON.

Ta gravité me semble hors d'haleine. Que prétends-tu? que cherches-tu? qu'as-tu? Que t'a-t-on fait?

FIERENFAT.

J'ai... qu'on m'a fait cocu.

RONDON.

Cocu! tudieu! prends garde, arrête, observe.

FIERENFAT.

Oui, oui, ma femme. Allez, Dieu me préserve De lui donner le nom que je lui dois! Je suis cocu, malgré toutes les lois. RONDON.

Mon gendre!

FIERENFAT.

Hélas! il est trop vrai, beau-père.

RONDON.

Eh quoi! la chose....

FIERENFAT.

Oh! la chose est fort claire.

RONDON.

Vous me poussez....

FIERENFAT.

C'est moi qu'on pousse à bout.

RONDON.

Si je croyais....

FIERENFAT.

Vous pouvez croire tout.

RONDON.

Mais plus j'entends, moins je comprends, mon gendre.

FIERENFAT.

Mon fait pourtant est facile à comprendre.

RONDON.

S'il était vrai, devant tous mes voisins J'étranglerais ma Lise de mes mains.

FIERENFAT.

Etranglez donc, car la chose est prouvée.

RONDON.

Mais en effet ici je l'ai trouvée, La voix éteinte et le regard baissé; Elle avait l'air timide, embarrassé. Mon gendre, allons, surprenons la pendarde; Voyons le cas, car l'honneur me poignarde. Tudieu, l'honneur! Oh! voyez-vous, Rondon, En fait d'honneur, n'entend jamais raison.

## ACTE CINQUIÈME.

SCENE I. - LISE, MARTHE.

LISE

Ah! je me sauve à peine entre tes bras:
Que de danger! quel horrible embarras!
Faut-il qu'une âme aussi tendre, aussi pure,
D'un tel soupçon souffre un moment l'injure!
Cher Euphémon, cher et funeste amant,
Es-tu donc né pour faire mon tourment?
A ton départ tu m'arrachas la vie,

Et ton retour m'expose à l'infamie.
(A Marthe.)

Prends garde au moins, car on cherche partout.

MARTHE.

J'ai mis, je crois, tous mes chercheurs à bout.

Nous braverons le greffe et l'écritoire;

Certains recoins, chez moi, dans mon armoire,

Pour mon usage en secret pratiqués,

Par ces furets ne sont point remarqués;

Là, votre amant se tapit, se dérobe

Aux yeux hagards des noirs pédants en robe:

Je les ai tous fait courir comme il faut,

Et de ces chiens la meute est en défaut.

### SCENE II. - LISE, MARTHE, JASMIN.

LISE.

Eh bien! Jasmin, qu'a-t-on fait?

JASMIN.

Avec gloire

J'ai soutenu mon interrogatoire;
Tel qu'un fripon blanchi dans le métier,
J'ai répondu sans jamais m'effrayer.
L'un vous traînait sa voix de pédagogue,
L'autre braillait d'un ton cas, d'un air rogue;
Tandis qu'un autre, avec un ton flûté,
Disait: « Mon fils, sachons la vérité. »
Moi, toujours ferme, et toujours laconique,
Je rembarrais la troupe scolastique.

LISE.

On ne sait rien?

JASMIN.

Non, rien; mais dès demain On saura tout, car tout se sait enfin.

LISE.

Ah! que du moins Fierenfat en colère N'ait pas le temps de prévenir son père: Je tremble encore, et tout accroît ma peur; Je crains pour lui, je crains pour mon honneur. Dans mon amour j'ai mis mes espérances; Il m'aidera....

#### MARTHE.

Moi, je suis dans des transes Que tout ceci ne soit cruel pour vous; Car nous avons deux pères contre nous, Un président, les bégueules, les prudes. Si vous saviez quels airs hautains et rudes, Quel ton sévère, et quel sourcil froncé, De leur vertu le faste rehaussé
Prend contre vous; avec quelle insolence
Leur âcreté poursuit votre innocence:
Leurs cris, leur zèle, et leur sainte fureur,
Vous feraient rire, ou vous feraient horreur.

J'ai voyagé, j'ai vu du tintamarre:
Je n'ai jamais vu semblable bagarre:
Tout le logis est sens dessus dessous.
Ah! que les gens sont sots, méchants, et fous!
On vous accuse, on augmente, on murmure;
En cent façons on conte l'aventure.
Les violons sont déjà renvoyés,
Tout interdits, sans boire, et point payés;
Pour le festin six tables bien dressées
Dans ce tumulte ont été renversées.
Le peuple accourt, le laquais boit et rit,
Et Rondon jure, et Fierenfat écrit.

LISE

Et d'Euphémon le père respectable, Que fait-il donc dans ce trouble effroyable?

MARTHE.

Madame, on voit sur son front éperdu
Cette douleur qui sied à la vertu;
Il lève au ciel les yeux; il ne peut croire
Que vous ayez d'une tache si noire
Souillé l'honneur de vos jours innocents;
Par des raisons il combat vos parents:
Enfin, surpris des preuves qu'on lui donne
Il en gémit, et dit que sur personne
Il ne faudra s'assurer désormais,
Si cette tache a flétri vos attraits.

LISE.

Que ce vieillard m'inspire de tendresse!

Voici Rondon, vieillard d'une autre espèce. Fuyons, madame.

LISE.

Ah! gardons-nous-en bien; Mon cœur est pur, il ne doit craindre rien.

Moi, je crains donc.

SCENE III. - LISE, MARTHE, RONDON.

RONDON.

Matoise! mijaurée!

Fille pressée, âme dénaturée!

Ah! Lise, Lise, allons, je veux savoir
Tous les entours de ce procédé noir.
Çà, depuis quand connais-tu le corsaire?
Son nom? son rang? comment t'a-t-il pu plaire?
De ses méfaits je veux savoir le fil.
D'où nous vient-il? en quel endroit est-il?
Réponds, réponds: tu ris de ma colère?
Tu ne meurs pas de honte?

LISE.

Non, mon père.

RONDON.

Encor des non? toujours ce chien de ton; Et toujours non, quand on parle à Rondon! La négative est pour moi trop suspecte: Quand on a tort, il faut qu'on me respecte, Que l'on me craigne, et qu'on sache obéir.

LISE.

Oui, je suis prête à vous tout découvrir.

RONDON.

Ah! c'est parler cela; quand je menace, On est petit....

LISE.

Je ne veux qu'une grâce: C'est qu'Euphémon daignât auparavant Seul en ce lieu me parler un moment.

RONDON.

Euphémon? bon! Eh! que pourra-t-il faire? C'est à moi seul qu'il faut parler.

LISE.

Mon père,

J'ai des secrets qu'il faut lui confier; Pour votre honneur daignez me l'envoyer, Daignez.... c'est tout ce que je puis vous dire.

RONDON.

A sa demande encor faut-il souscrire?

A ce bonhomme elle veut s'expliquer;
On peut fort bien souffrir, sans rien risquer,
Qu'en confidence elle lui parle seule;
Puis sur-le-champ je clostre ma bégueule.

SCÈNE IV. — LISE, MARTHE.

LISE.

Digne Euphémon, pourrai-je te toucher? Mon cœur de moi semble se détacher. J'attends ici mon trépas ou ma vie. (A Marthe.) Écoute un peu.

(Elle lui parle à l'oreille.)

MARTHE.

Vous serez obéie.

SCENE V. - EUPHÉMON PÈRE, LISE.

LISE.

Un siège.... Hélas!.... Monsieur, asseyez-vous, Et permettez que je parle à genoux.

EUPHÉMON, l'empéchant de se mettre à genouz. Vous m'outragez.

LISE.

Non, mon cœur vous révère; Je vous regarde à jamais comme un père. EUPHÉMON PÈRE.

Oui? vous! ma fille?

LISE.

Oui, j'ose me flatter

Que c'est un nom que j'ai su mériter.

EUPHÉMON PÈRE.

Après l'éclat et la triste aventure Qui de nos nœuds a causé la rupture!

LISE.

Soyez mon juge, et lisez dans mon cœur; Mon juge enfin sera mon protecteur. Écoutez-moi; vous allez reconnaître Mes sentiments, et les vôtres peut-être.

(Elle prend un siége à côté de lui.)
Si votre cœur avait été lié,
Par la plus tendre et plus pure amitié,
A quelque objet de qui l'aimable enfance
Donna d'abord la plus belle espérance,
Et qui brilla dans son heureux printemps,
Croissant en grâce, en mérite, en talents;
Si quelque temps sa jeunesse abusée,
Des vains plaisirs suivant la pente aisée,
Au feu de l'âge avait sacrifié
Tous ses devoirs, et même l'amitié....

EUPHÉMON PÈRE.

Eh bien?

LISE.

Monsieur, si son expérience Eût reconnu la triste jouissance De ces faux biens, objets de ses transports, Nés de l'erreur, et suivis des remords; Honteux enfin de sa folle conduite, Si sa raison, par le malheur instruite,
De ses vertus rallumant le flambeau,
Le ramenait avec un cœur nouveau;
Ou que plutôt, honnête homme et fidèle,
Il eût repris sa forme naturelle:
Pourriez-vous bien lui fermer aujourd'hui
L'accès d'un cœur qui fut ouvert pour lui?
EUPHÉMON PÈRE.

De ce portrait que voulez-vous conclure?

Et quel rapport a-t-il à mon injure?

Le malheureux qu'à vos pieds on a vu

Est un jeune homme en ces lieux inconnu;

Et cette veuve, ici, dit elle-même

Qu'elle l'a vu six mois dans Angoulême;

Un autre dit que c'est un effronté,

D'amours obscurs follement entêté;

Et j'avouerai que ce portrait redouble

L'étonnement et l'horreur qui me trouble.

LISE.

Hélas! monsieur, quand vous aurez appris
Tout ce qu'il est, vous serez plus surpris.
De grâce, un mot; votre âme est noble et belle;
La cruauté n'est pas faite pour elle:
N'est-il pas vrai qu'Euphémon votre fils
Fut longtemps cher à vos yeux attendris?
EUPHÉMON PÈRE.

Oui, je l'avoue, et ses lâches offenses Ont d'autant mieux mérité mes vengeances : J'ai plaint sa mort, j'avais plaint ses malheurs; Mais la nature, au milieu de mes pleurs, Aurait laissé ma raison saine et pure De ses excès punir sur lui l'injure.

LISE.

Vous! vous pourriez à jamais le punir, Sentir toujours le malheur de haïr, Et repousser encore avec outrage Ce fils changé, devenu votre image, Qui de ses pleurs arroserait vos pieds! Le pourriez-vous?

euphémon père. Hélas! vous oubliez

Qu'il ne faut point, par de nouveaux supplices, De ma blessure ouvrir les cicatrices. Mon fils est mort, ou mon fils, loin d'ici, Est dans le crime à jamais endurci; De la vertu s'il eût repris la trace, Viendrait-il pas me demander sa grâce? LISE.

La demander! sans doute, il y viendra; Vous l'entendrez; il vous attendrira. EUPHÉMON PÈRE.

Que dites-yous?

LISE.

Oui, si la mort trop prompte N'a pas fini sa douleur et sa honte, Peut-être ici vous le verrez mourir, A vos genoux, d'excès de repentir. EUPHÉMON PÈRE.

Vous sentez trop quel est mon trouble extrême:
Mon fils vivrait!

LISE.

S'il respire, il vous aime. EUPHÉMON PÈRE.

Ah! s'il m'aimait! Mais quelle vaine erreur! Comment? de qui l'apprendre?

LISE

De son cœur.

EUPHÉMON PÈRE.

Mais sauriez-vous...?

LISE.

Sur tout ce qui le touche

La vérité vous parle par ma bouche.

EUPHÉMON PÈRE.

Non, non, c'est trop me tenir en suspens; Ayez pitié du déclin de mes ans: J'espère encore, et je suis plein d'alarmes. J'aimai mon fils; jugez-en par mes larmes. Ah! s'il vivait, s'il était vertueux! Expliquez-vous: parlez-moi.

LISE.

Je le veux:

Il en est temps, il faut vous satisfaire. (Elle fait quelques pas, et s'adresse à Euphémon fils, qui est dans la coulisse.)

Venez enfin.

SCENE VI. — EUPHEMON PÈRE, EUPHEMON FILS, LISE.

EUPHÉMON PÈRE.

Que vois-je? ô ciel !

EUPHÉMON FILS, aux pieds de son pere.

1

Mon père,

Connaissez-moi, décidez de mon sort; J'attends d'un mot ou la vie ou la mort EUPHÉMON PÈRE.

Ah! qui t'amène en cette conjoncture?

EUPHÉMON FILS.

Le repentir, l'amour, et la nature.

LISE, se mettant aussi à genoux.

A vos genoux vous voyez vos enfants; Oui, nous avons les mêmes sentiments, Le même cœur....

EUPHÉMON FILS, en montrant Lise.

Hélas! son indulgence

De mes fureurs a pardonné l'offense; Suivez, suivez, pour cet infortuné, L'exemple heureux que l'amour a donné. Je n'espérais, dans ma douleur mortelle, Que d'expirer aimé de vous et d'elle; Et si je vis, ah! c'est pour mériter Ces sentiments dont j'ose me flatter. D'un malheureux vous détournez la vue? De quels transports votre âme est-elle émue? Est-ce la haine? Et ce fils condamné....

EUPHÉMON PÈRE, se levant et l'embrassant. C'est la tendresse, et tout est pardonné Si la vertu règne enfin dans ton âme: Je suis ton père.

LISE.

Et j'ose être sa femme.

(A Euphémon.)

J'étais à lui; permettez qu'à vos pieds Nos premiers nœuds soient enfin renoués. Non, ce n'est pas votre bien qu'il demande, D'un cœur plus pur il vous porte l'offrande, Il ne veut rien; et s'il est vertueux, Tout ce que j'ai suffira pour nous deux.

SCÈNE VII. — LES PRÉCÉDENTS, RONDON, MADAME CROUPILLAC, FIERENFAT, RECORS, SUITE.

FIERENFAT.

Ah! le voici qui parle encore à Lise. Prenons notre homme hardiment par surprise; Montrons un cœur au-dessus du commun.

RONDON.

Soyons hardis, nous sommes six contre un.

LISE, à Rondon.

Ouvrez les yeux, et connaissez qui j'aime.

RONDON.

C'est lui.

PIERENPAT.

Qui donc?

LISE.

Votre frère. EUPHÉMON PÈRE.

Lui-même.

FIERENFAT.

Vous vous moquez! ce fripon, mon frère?

Oui.

MADAME CROUPILLAC.

J'en ai le cœur tout à fait réjoui.

RONDON.

Quel changement! quoi? c'est donc là mon drôle?

FIERENPAT.

Oh! oh! je joue un fort singulier rôle: Tudieu, quel frère!

EUPHÉMON PÈRE.

Oui, je l'avais perdu;

Le repentir, le ciel me l'a rendu.

MADAME CROUPILLAC.

Bien à propos pour moi.

PIERENFAT.

La vilaine âme!

Il ne revient que pour m'ôter ma femme!

EUPHÉMON FILS, à Fierenfat.

Il faut enfin que vous me connaissiez:
C'est vous, monsieur, qui me la ravissiez
Dans d'autres temps j'avais eu sa tendresse.
L'emportement d'une folle jeunesse
M'ôta ce bien dont on doit être épris,
Et dont j'avais trop mal connu le prix.
J'ai retrouvé, dans ce jour salutaire,
Ma probité, ma maîtresse, mon père.
M'envierez-vous l'inopiné retour
Des droits du sang et des droits de l'amour?
Gardez mes biens, je vous les abandonne;
Vous les aimez.... moi, j'aime sa personne;
Chacun de nous aura son vrai bonheur,
Vous dans mes biens, moi, monsieur, dans son cœur.

EUPHÉMON PÈRE.

Non, sa bonté si désintéressée Ne sera pas si mal récompensée; Non, Euphémon, ton père ne veut pas T'offrir sans bien, sans dot, à ses appas.

RONDON.

Oh! bon cela.

MADAME CROUPILLAC Je suis émerveillée, Toute ébaubie, et toute consolée. Ce gentilhomme est venu tout exprès, En vérité, pour venger mes attraits.

(A Euphémon fils.)

Vite, épousez : le ciel vous favorise, Car tout exprès pour vous il a fait Lise; Et je pourrais par ce bel accident, Si l'on voulait, ravoir mon président.

LISE.

(A Rondon.)

De tout mon cœur. Et vous, souffrez, mon père, Souffrez qu'une âme et fidèle et sincère Qui ne pouvait se donner qu'une fois, Soit ramenée à ses premières lois.

RONDON.

Si sa cervelle est enfin moins volage....

LISE.

Oh! j'en réponds.

RONDON

S'il t'aime, s'il est sage....

LISE.

N'en doutez pas.

RONDON.

Si surtout Euphémon D'une ample dot lui fait un large don, J'en suis d'accord.

#### FIERENFAT.

Je gagne en cette affaire Beaucoup, sans doute, en trouvant un mien frère: Mais cependant je perds en moins de rien Mes frais de noce, une femme, et du bien.

#### MADAME CROUPILLAC.

Eh! fi, vilain! quel cœur sordide et chiche! Faut-il toujours courtiser la plus riche? N'ai-je donc pas en contrats, en châteaux, Assez pour vivre, et plus que tu ne vaux? Ne suis-je pas en date la première? N'as-tu pas fait, dans l'ardeur de me plaire, De longs serments, tous couchés par écrit, Des madrigaux, des chansons sans esprit? Entre les mains j'ai toutes tes promesses: Nous plaiderons; je montrerai les pièces: Le parlement doit, en semblable cas, Rendre un arrêt contre tous les ingrats.

RONDON.

Ma foi, l'ami, crains sa juste colère; Épouse-la, crois-moi, pour t'en défaire.

## ACTE V, SCÈNE VII.

EUPHÉMON PÈRE, à Mme Croupillac.

Je suis confus du vif empressement
Dont vous flattez mon fils le président;
Votre procès lui devrait plaire encore;
C'est un dépit dont la cause l'honore:
Mais permettez que mes soins réunis
Soient pour l'objet qui m'a rendu mon fils.
Vous, mes enfants, dans ces moments prospères,
Soyez unis, embrassez-vous en frères.
Nous, mon ami, rendons grâces aux cieux,
Dont les bontés ont tout fait pour le mieuxNon, il ne faut, et mon cœur le confesse,
Désespèrer jamais de la jeunesse.

FIN DE L'ENFANT PRODIGUE.

# L'ENVIEUX.

## COMEDIE EN TROIS ACTES ET EN VERS.

(17381.)

#### PERSONNAGES.

CLÉON, officier général commandant de la province.
HORTENSE, épouse de Cléon.
ARISTON, ami de Cléon et d'Hortense.
CLITANDRE, ami d'Ariston.
ZOÏLIN, écrivain de seuilles littéraires périodiques, introduit et accueilli chez Cléon sous les auspices d'Ariston.
NICODON, neveu de Zoïlin.
LAURE, suivante d'Hortense.
UN EXEMPT de maréchaussée.
LA FLEUR, valet de chambre d'Hortense.
UN LAQUAIS.
GARDES.
PLUSIEURS VALETS de la suite de Cléon.

La scène est dans le château de Cléon.

## ACTE PREMIER.

SCENE I. — ZOÏLIN, une gazette à la main, se promenant dans l'antichambre d'Hortense.

Que ces gazettes-là sont des choses cruelles!

J'y vois presque toujours d'affligeantes nouvelles.

A de plats écrivains l'on donne pension,

A Valère un emploi, des honneurs à Damon;

Le petit monsieur Pince est de l'académie;

A la riche Chloé Dalinval se marie.

De parvenir comme eux n'aurais-je aucun moyen?

O Fortune bizarre! ils ont tout, et moi rien.

Aujourd'hui le mérite à cent dégoûts s'expose.

Autrefois, au bon temps, c'était tout autre chose....

Voyons, tâchons d'entrer.

1. Cette pièce n'a pas été représentée. C'est une satire contre l'abbé Desfontaines. (Ed.) SCÈNE II. — ZOÏLIN, LA FLEUR, sortant de l'appartement d'Hortense.

zoïlin.

Bonjour, monsieur La Fleur.

Puis-je vous demander si j'obtiendrai l'honneur D'entrer à la toilette, et si madame Hortense Voudra bien agréer mon humble révérence?

LA FLEUR.

Non, monsieur Zoilin.

ZOÏLIN.

Je n'entrerai point?

LA FLEUR.

Non;

Madame en ce moment est avec Ariston.

(Il sort.)

SCÈNE III. — ZOÏLIN.

Ce monsieur Ariston est heureux, je l'avoue:
Partout on le reçoit, on le fête, on le loue.
Le maître de céans, Cléon, est son appui,
Et laisse, en tout honneur, son épouse avec lui.
Je ne suis point jaloux, mais je sens qu'à mon âge
Piquer une antichambre est d'un bas personnage;
Tandis que mon égal, du haut de sa faveur,
Se donne encor les airs d'être mon protecteur.
Cette amitié d'Hortense est pour moi fort suspecte....
Je sais que le public l'estime et la respecte....
Le public est un sot; j'appelle, sans détour,
Une telle amitié le masque de l'amour.
Que le sort d'Ariston m'humilie et m'outrage!

SCENE IV. - ZOILIN, UN LAQUAIS, porteur d'une lettre.

LE LAQUAIS.

Monsieur....

ZOÏLIN.

Que me veux-tu?

LE LAQUAIS.

C'est, monsieur, un message.

ZOILIN.

Pour moi?

LE LAQUAIS.

Non pas, c'est pour Ariston, votre ami. Le duc d'Elbourg l'attend à quelques pas d'ici. On doit souper ce soir chez madame Tullie, Qui nous donne le bal avec la comédie.

ZOÏLIN.

Et moi, je n'en suis point?

LE LAQUAIS.

Non, monsieur. Dites-moi

Où je pourrai trouver votre ami.

zoïlin.

Par ma foi,

Je n'en sais rien. Cours, cherche.

(Le laquais sort.)

## SCÈNE V. — ZOÏLIN, seul.

Ah! je perds patience. Oue je souffre en secret! quels dégoûts! plus j'y pense, Moins je puis concevoir comment certaines gens, Avec très-peu d'esprit, nul savoir, sans talents, Ont trouvé le secret d'éblouir le vulgaire, De captiver des grands la faveur passagère, De faire adroitement leur réputation. Chacun veut réussir, veut percer, cherche un nom. Le plus petit gredin, dans l'estime du monde, Croit s'ériger un trône où son orgueil se fonde, Et ce trône si vain, ce règne des esprits, Ce crédit, ces honneurs, de quoi sont-ils le prix? Je vois qu'on y parvient par cent brigues secrètes, Par de mauvais dîners que l'on donne aux poëtes Qui font bruit au pont Neuf, aux cafés, aux tripots. Réussir quelquesois est le grand art des sots. Pour moi, depuis trente ans j'intrigue, je compose, J'écris tous les huit jours quelque pamphlet en prose. Quels tours n'ai-je pas faits? que n'ai-je point tenté? Cependant je croupis dans mon obscurité.

# SCENE VI. — ZOÏLIN, LAURE, sortant de l'appartement d'Hortense.

zoilin.

Eh bien! pourrai-je entrer?

LAURE.

Non, monsieur, pas encore zoilin.

Du moins, en attendant, parlez-moi, belle Laure. Faut-il que le destin, qui comble de ses dons Tant d'illustres faquins, tant de fières laidrons, Puisse au méchant métier d'une fille suivante Réduire une beauté si fine et si piquante!

LAURE.

Servir auprès d'Hortense est un sort assez doux.

ZOILIN.

Allez, vous vous moquez; il n'est pas fait pour vous.

LAURE.

Yous le croyez, monsieur?

ZOILIN.

De vous avec Hortense,

Savez-vous, entre nous, quelle est la différence?

LAURE.

Rh mais! oui.

ZOĪLIN.

L'avantage est de votre côté.
Vous avez tout, jeunesse, esprit, grâces, beauté.
Elle n'a, croyez-moi, que son rang, sa richesse.
Le hasard qui fait tout la fit votre maîtresse.
Moins aveugle, il eût pu la rabaisser très-bien
A l'état de suivante, et vous placer au sien.

LAURE.

Je n'avais jamais eu cette bonne pensée. Je la trouve, en effet, très-juste et très-sensée. Vous m'éclairez beaucoup, vous me faites sentir Que j'étais dès longtemps très-lasse de servir.

ZOÏLIN.

Qui, vous, servir Hortense? et pourquoi, je vous prie? Ce monde-ci, ma fille, est une loterie; Chacun y met: on tire, et tous les billets blancs Sont, je ne sais pourquoi, pour les honnêtes gens. Voyez monsieur Cléon, ce fier mari d'Hortense, Qui nous écrase ici du poids de sa puissance; Dont l'insolent accueil est un rire outrageant; Qui m'avilit encor, même en me protégeant; Qui croit que la raison n'est rien que son caprice; Qui nomme impudemment sa dureté justice: Cet homme si puissant, entre nous, quel est-il? Un ignare, un pauvre homme, un esprit peu subtil. Cependant vous voyez, il est chéri du maître; Chacun est son esclave, ou cherche à le paraître; Et moi, dans sa maison, je rampe comme un ver.

LAURE.

Pour moi, je n'ai jamais pu supporter son air.

ZOĪLIN.

Son front toujours se ride.

LAURE.

Il est dur, difficile,

Parlant peu.

zoilin.

Pensant moins.

LAURE. Sombre.

zoilin.

Pétri de bile.

LAURE.

Si serieux!

zoilin.

Si noir!

LAURE.

De madame jaloux,

Maître assez peu commode, et très-fâcheux époux. Je le planterai là.

ZOILIN.

Vous ferez à merveille.

Il faut vous établir, et je vous le conseille. Cléon depuis longtemps me promet un emploi; Mais dès que je l'aurai, je vous jure ma foi Que monseigneur Cléon reverra peu ma face. J'ai fait assez ma cour, je veux qu'on me la fasse. Aiûez-moi seulement, je vous promets dans peu De vous faire épouser Nicodon, mon neveu.

LAURE.

C'est trop d'honneur.

zoilin.

L'amour sous votre loi l'engage.

LAURE. .

Bon, bon! c'est un jeune homme à son apprentissage, Qui ne sait ce qu'il veut, et qui n'est point formé. Il est si neuf, si gauche! il n'a jamais aimé.

ZOÏLIN.

Il en aimera mieux. Oui, mon enfant, j'espère
Entre vous deux bientôt terminer cette affaire;
Mais à condition que vous m'avertirez
De ce qu'on fait ici, de ce que vous verrez;
De ce qu'on dit de moi chez monsieur, chez madame:
Je veux savoir par vous tout ce qu'ils ont dans l'âme.
Rapportez mot pour mot les propos d'Ariston,
Et les moindres secrets de toute la maison.
Pour votre bien, ma fille, il faut de tout m'instruire;
Ne parlez qu'à moi seul et laissez-vous conduire.

LATIRE.

Très-volontiers, monsieur; et tout présentement

(On entend la sonnette de l'appartement.)

Je veux.... Madame sonne.... et voici mon amant.

(A Nicodon qui entre.)

Bonjour, mon beau garçon; votre oncle est adorable.

Ah! quel oncle! il médite un projet admirable!

Il veut.... croyez, suivez, faites ce qu'il voudra:

Plaisir, fortune, honneur, tout de vous dépendra.

(On entend encore la sonnette, Laure s'ensuit précipitamment.)

zoilin, à part.

Il est bon de gagner cette franche étourdie.

SCÈNE VII. - ZOÏLIN, NICODON.

ZOÏLIN.

Toi, que viens-tu chercher?

NICODON.

Mon oncle, je vous prie,

L'auriez-vous déjà vu?

ZOILIN.

Qui?

NICODON.

Notre cher patron,

Mon protecteur, le vôtre?

zoīlin.

Eh! qui donc?

NICODON.

Ariston.

ZOÏLIN.

Pourquoi? que lui veux-tu?

NICODON.

Ce que je veux? lui plaire....

Je voudrais pour beaucoup prendre son caractère, L'étudier du moins, lui ressembler un peu.

ZOÏLIN.

Dites-moi, s'il vous plaît, mon nigaud de neveu, Bel esprit de collège, imbécile cervelle, Pourquoi voulez-vous prendre Ariston pour modèle? Pourquoi pas moi?

NICODON.

Pardon, mais, c'est, mon oncle, c'est....

Qu'Ariston chaque jour se voit fêté, qu'il plaît, Qu'il réussit partout; c'est que, sans peine aucune, Le chemin du plaisir le mène à la fortune; Que chacun le recherche, et profite avec lui; Tandis que toujours seul vous périssez d'ennui. Je sens que je pourrais, pour peu qu'on me seconde, Devenir à mon tour un homme du beau monde.

zoilin, à part.

Pauvre garçon!

NICODON.

Comment en trouver le moyen?

zoïlin, à part.

Le plaisant animal! il a, je le vois bien, Juste l'esprit qu'il faut pour faire des sottises. Par sa simplicité poussons nos entreprises.

(A Nicodon.)

Mon ami, du beau monde avant peu tu seras; Suis mes conseils en tout, et tu réussiras.

NICODON.

Vous n'avez qu'à parler.

ZOILIN.

Il faut, sur toute chose, Lorsqu'au grand jour du monde un jeune homme s'expose,

Il faut, pour débuter, aimer quelque beauté Un peu sur le retour, riche, et de qualité; Hortense, par exemple.

NICODON.

Ah! c'est me faire injure

De penser....

ZOÏLIN.

Non, ma foi! c'est la vérité pure. Je sais cent jeunes gens plus sots, plus mal tournés,

De leur bonne fortune eux-mêmes étonnés.

Tout le secret consiste....

NICOBON.

Ah! c'est madame Hortense.

zoilin.

Oui, son cher Ariston avec elle s'avance.

NICODON.

Qu'ils me plaisent tous deux!

SCÈNE VIII. - HORTENSE, ARISTON, ZOÏLIN, NICODON.

HORTENSE, à Zoilin et à Nicodon.

Avec plaisir vraiment

Je vous rencontre ici tous deux en ce moment. Apprenez de ma bouche une heureuse nouvelle, Qui doit vous réjouir.

NICODON, faisant une grande révérence.

Madame, quelle est-elle?

HORTENSE, à Zoilin.

Vous connaissez, monsieur, ce beau poste vacant, Et que tant de rivaux briguaient avidement?

ZOÏLIN.

Oui, madame; et j'ai cru....

HORTENSE.

La brigue était bien forte:

Enfin c'est Ariston, votre ami, qui l'emporte.

NICODON, bas à Zoilin.

Vous palissez, mon oncle!

zoilin, à Ariston, avec contrainte

Ah! recevez, monsieur,

(Bas à part.) (Haut.)

Mes compliments.... J'enrage. Et c'est du fond du cœur.

ARISTON.

Je veux bien l'avouer; la part si peu commune Que chacun daigne prendre à ma bonne fortune Est un très-grand honneur, un bien plus cher pour moi, Un plaisir plus touchant que cet illustre emploi; Et ce qui plus encor flatte en secret mon âme, C'est qu'un tel choix n'est dû qu'aux bontés de madame. Mais elle sait aussi que la seule amitié Peut remplir tout mon cœur, à ses bienfaits lié. Touché, reconnaissant de lui devoir ma place, J'ose lui demander encore une autre grâce.

zoïlin, avec étonnement.

Oh! oh!

ARISTON.

C'est de souffrir qu'on puisse y renoncer En faveur d'un ami qu'on voudrait y placer. zoïlin, d'un air satisfait.

Bon, cela.

ARISTON.

C'est pourquoi je parlais à madame. Un tel bienfait, sans doute, est digne de son âme, Car enfin cet emploi, l'objet de tant de vœux, Si je le peux céder, rend deux hommes heureux.

ZOĪLIN.

Deux heureux à la fois! votre âme est généreuse: Cette noble action sera très-glorieuse. J'ai bien pensé d'abord que ce poste, entre nous, Quelque beau qu'il puisse être, est au-dessous de vous.

HORTENSE, à Ariston.

Non, gardez cette place: elle en sera plus belle.

Et pourquoi la quitter? c'est le prix du vrai zèle,
C'est le prix des talents; et les cœurs vertueux
(Car il en est encor) joignaient pour vous leurs vœux.
Ce choix les satisfait, il remplit leur idée.
Songez qu'au vrai mérite une place accordée
Est un bienfait du roi pour tous les gens de bien.
Je vous ai toujours vu penser en citoyen,
Et vous savez assez qu'à son devoir docile,
Il faut rester au poste où l'on peut être utile.

ARISTON.

J'en demeure d'accord; mais ce n'est pas à moi
De penser que moi seul puisse être utile au roi.
Je sais qu'un honnête homme est né pour la patrie;
Mais, sans vouloir m'armer de fausse modestie,
Je connais bien des gens dont l'esprit, dont l'humeur
De ce fardeau brillant soutiendraient mieux l'honneur.
Enfin, je l'avouerai, ces places désirées
Ne seraient à mes yeux que des chaînes dorées.
Mon esprit est trop libre, il craint trop ces liens:
On ne vit plus alors pour soi ni pour les siens.
L'homme (on le voit souvent) se perd dans l'homme en place.

Je vis auprès de vous : tout le reste est disgrâce.

La tranquille amitié, voilà ma passion :

Je suis heureux sans faste et sans ambition.

Sans que le sort m'élève et sans qu'il me renverse,

Je suis né pour jouir d'un sage et doux commerce,

Pour vous, pour mes amis, pour la société.

Dès longtemps rien ne manque à ma félicité :

Votre noble amitié, sur qui mon sort se fonde,

Me tient lieu de fortune et des honneurs du monde.

Que me vaudrait de plus un illustre fardeau?

Qu'obtiendrai-je de mieux de l'emploi le plus beau?

Dans les soins qu'il entraîne, et les pas qu'il nous coûte,

Que pourrait-on chercher? c'est le bonheur sans doute;

Mais ce bonheur enfin, je l'ai sans tout cela.

Qui sait toucher au but ira-t-il par delà?

ZOÏLIN.

Vous parlez bien. Cédez à votre noble envie: Il ne faut pas, monsieur, se gêner dans la vie. Dans vos justes dégoûts sagement affermi, Faites de cet emploi le bonheur d'un ami. Vous saurez le choisir prudent, discret, capable.

ARISTON.

Oui.

ZOÏLIN.

Plein d'esprit.

ARISTON.

Assez.

zoilin.

Qui soit d'âge sortable.

ARISTON.

D'un âge mûr.

ZOÏLIN.

Qui sache écrire noblement.

ARISTON.

Oui, très-bien.

zoïlin, bas à part.

Ma fortune est faite en ce moment.

(A Ariston.)

Ainsi donc votre choix, monsieur, est....

ARISTON.

Pour Clitandre.

zoılın, stupefait; les derniers mots à part.

Clitandre!... ouf, ouf!

HORTENSE, à Ariston, après un silence.

Eh bien, puisqu'il faut condescendre

A ce que vous voulez, je me console : au moins L'amitié désormais obtiendra tous vos soins. zoilin, à part.

Oh! que de cet ami je voudrais la défaire!

HORTENSE.

Votre présence ici m'était bien nécessaire: Je trouve en vous toujours des consolations, Des conseils, du soutien dans les afflictions. Un ami vertueux, éclairé, doux et sage, Est un présent du ciel, et son plus digne ouvrage.

NICODON, d Zoilin.

Oh! comme en l'écoutant mon cœur est transporté! Que de grâce, mon oncle, et que de dignité! Quel bonheur ce serait que de vivre auprès d'elle! zoïlin, bas à Nicodon.

Ce monsieur Ariston lui tourne la cervelle.

HORTENSE, à Ariston.

C'est par exemple encore un trait digne de vous, D'avoir, par vos conseils, engagé mon époux A jeter dans le feu l'injurieux libelle Dont hier, en secret, un flatteur infidèle Avait voulu, sous main, rallumer son courroux Contre le vieux Ergaste, en procès avec nous.

Eh! madame, en cela quelle était donc ma gloire! J'ai trop facilement gagné cette victoire: L'ouvrage était si plat, si dur, si mal écrit! Sans doute il fut forgé par quelque bel esprit, Quelque bas écrivain dont la main mercenaire Va vendre au plus vil prix son encre et sa colère.

zoilin, bas à part.

Ah! morbleu! c'était moi.... Connaîtrait-il l'auteur? Fuyons! je suis rempli de honte et de fureur.

ARISTON, d Zoilin.

Vous ne connaissez pas ce misérable ouvrage? ZOÎLIN.

Moi?

ARISTON.

Je souhaiterais qu'on pût guérir la rage De ces lâches esprits tout remplis de venin.

ZOÏLIN.

Oui.

ARISTON.

Qui, toujours cachés, bravent le genre humain; De ces oiseaux de nuit que la lumière irrite, De ces monstres formés pour noircir le mérite. Que je les hais, monsieur!

> HORTENSE, à Ariston. Yous avez bien raison.

zoilin, à Nicodon.

Sortons.

NICODON.

Eh non, mon oncle.

ARISTON, à Nicodon.

Ecoutez, Nicodon;

Gardez-vous pour jamais de ces traîtres cyniques.
Vous hantez les cafés où ces pestes publiques
Vont, dit-on, quelquefois faire les beaux esprits,
Ramasser les poisons qu'on voit dans leurs écrits.
Vous êtes jeune, et simple, et sans expérience;
Le monde jusqu'ici n'est pas votre science;
Vous pouvez avec eux aisément vous gâter;
Madame vous protége, il le faut mériter.
Étudiez beaucoup, acquérez des lumières,
Pour entrer au barreau, pour régir les affaires;
Rendez-vous digne enfin de quelque honnête emploi.
Surtout ne prenez point votre exemple sur moi.

(A Hortense.)

Madame, pardonnez cette leçon diffuse; Mais vous le protégez, et c'est là mon excuse Permettez qu'avec vous j'aille trouver Cléon, Pour résigner l'emploi dont vous m'avez fait don.

(Hortense sort avec Ariston.)

## SCENE IX. — ZOÏLIN, NICODON.

zoïlin, à part.

Je hais mon sort.... je hais cet homme davantage; Sans même le savoir, à toute heure il m'outrage. Oui, je l'abaisserai.

NICODON.

Mon oncle, en vérité, Madame Hortense et lui m'ont tous deux enchanté.

ZOÏLIN.

Dis-moi, ne sens-tu pas un peu de jalousie Contre cet Ariston? là.... quelque noble envie?

NICODON.

Vous voulez vous moquer; il me sied bien à moi D'oser être jaloux! Et puis d'ailleurs sur quoi?

ZOÏLIN.

Comment sur quoi, mon fils? Tu ne sais pas, te dis-je, Tout le mal qu'il te fait, et tout ce qui t'afflige.

NICODON.

Rien ne doit m'affliger, et je suis fort content.

ZOÏLIN.

Et moi, je te soutiens qu'il n'en est rien.

NICODON.

Comment 7

zoilin.

Ton cœur est ulcéré par un mal incurable; Il est jaloux, te dis-je, et jaloux comme un diable.

NICODON.

Est-il possible?

ZOÏLIN.

Eh oui; je le vois dans tes yeux:

Car n'es-tu pas déjà de madame amoureux?

NICODON.

Eh, mon Dieu, point du tout. Moi! je n'ai, de ma vie, Osé penser, mon oncle, à semblable folie.

zoilin.

Tu l'es, mon cher enfant.

NICODON.

Je n'en savais donc rien.

ZOÏLIN.

Amoureux comme un fou; je m'y connais fort bien.

NICODON.

Oh! oh! vous le croyez?

ZOÏLIN.

La chose est assez claire.

Quoi! ne serais-tu pas très-aise de lui plaire?

NICODON.

Très-aise assurément.

zoïlin.

Si ton heureux destin

Te faisait parvenir jusqu'à baiser sa main, N'est-il pas vrai, mon cher, que tu serais en proie A de tendres désirs, à des transports de joie?

NICODON.

Oui, j'en conviens, mon oncle.

zoilin.

Et si cette beauté

Daignait pour ta personne avoir quelque bonté?

NICODON.

Quel conte faites-vous?

zoilin.

Tu serais plein de zèle,

Aussi tendre qu'heureux, aussi vif que fidèle.

NICODON.

Ah! je deviendrais fou de ma félicité.

ZOÏLIN.

Eh bien, tu l'aimes donc? c'est sans difficulté.

NICODON.

Eh mais....

zoïlin.

T'ayant prouvé ton amour sans réplique, Tu conçois tout d'un coup, sans trop de rhétorique, Que de cet Ariston tu dois être jaloux, Que tu l'es, qu'il le faut.

NICODON.

Ariston, dites-vous,

En serait amoureux? Ariston sait lui plaire?

zoïlin.

Sans doute; ils sont amants; c'est une vieille affaire.

NICODON.

Voyez donc! je croyais qu'ils n'étaient rien qu'amis.

zoilin.

Dans quelle sotte erreur ta jeunesse t'a mis! Apprends, pauvre écolier, à connaître les hommes. Il n'est point d'amitié dans le siècle où nous sommes; Et, pour peu qu'une femme ait quelques agréments, Ses amis prétendus sont de secrets amants.

NICODON.

Eh bien, je pourrais donc à mon tour aussi l'être?

ZOÏLIN.

Sans doute, et sur les rangs je te ferai paraître.

NICODON.

Moi?

ZOÏLIN.

Toi-même, et pour toi je lui crois quelque amour.

' NICODON.

Quoi?

ZOÏLIN.

Mais chez Ariston lorsque tu fais ta cour, As-tu dans ses papiers, ouverts par négligence, Ramassé par hasard quelques lettres d'Hortense? C'est un conseil prudent que je t'ai répété; Car tu sais qu'elle écrit avec légèreté, Avec esprit, d'un air si tendre et si facile! Et tout ce que j'en dis, c'est pour former ton style.

NICODON.

Oui, j'ai, mon très-cher oncle, à cette intention Pris, pour vous obéir, ces deux lettres.

ZOÏLIN.

Bon, bon.

Donne; lisons un peu. Voyons si l'on y trouve Quelques mots un peu vifs, et ce que cela prouve, Ce qu'on peut en tirer.

(Il lit.)

L'amour.... Ah! l'y voilà!

L'amour....

NICODON.

Oui, mais lisez; le mot d'amour est la Dans un tout autre sens que vous semblez le croire. Tournez, voyez plutôt : c'est l'amour de la gloire, L'amour de la vertu.

zoilin, tirant un cahier de sa poche.

Va, va, jeune innocent,

Tais-toi. Pour ton bonheur, obéis seulement. Porte chez Ariston ce paquet d'importance, Et parmi ses papiers le glisse avec prudence. Ta fortune en dépend.

MICODOM.

Mais, mon oncle, l'honneur....

ZOĪLIN.

Eh oui, l'honneur! mon Dieu! j'ai l'honneur fort à cœur Faisons d'abord fortune, et puis je te proteste Qu'à la suite du bien l'honneur viendra de reste.

NICODON.

Mais enfin vous savez jusqu'où va sa bonté; Il nous protége.

zoilin.

Bon, par pure vanité.

Il est jaloux de toi dans le fond de son âme.

NICODON.

Yous croyez?

ZOÏLIN.

Il voit bien que tu plais à madame.

NICODON.

Je ne me croyais pas, ma foi, si dangereux.

ZOÏLIN.

Tu l'es. Adieu, te dis-je, et fais ce que je veux.

(Il sort.)

SCENE X. - NICODON, LAURE.

LAURE

Oh çà, mon cher enfant, à quand le mariage?

Avec qui?

LAURE.

Comment donc! votre cœur tendre et sage N'est pas tout résolu de me donner sa foi, Avec un bon contrat qui vous soumette à moi?

NICODON.

Et sur quoi fondez-vous cette plaisante idée?

LAURE.

Sur l'aveu dont cent fois vous m'avez excédée, Sur l'amour, sur l'honneur qui vous tient engagé! NICODON.

Oh! tout cela, ma mie, est, ma foi, bien changé!

Bien changé! comment donc?

NICODON.

Oui, c'est tout autre chose.

Lorsqu'au jour du grand monde un jeune homme s'expose, Il faut, pour débuter, aimer quelque beauté Un peu sur le retour, riche, et de qualité.

LAURE

Seriez-vous à l'instant devenu fou?

NICODON

La belle,

Quelquefois, par hasard, perdez-vous la cervelle?

LAURE.

Apprenti petit-maître, oubliez-vous souvent Vos serments, votre honneur, et votre engagement? NICODON.

Allez, allez, j'ai bien une autre idée en tête.

LAURE.

Vous ne m'aimez donc plus? Je ne sais qui m'arrête Que deux larges soufflets, avec cinq doigts marqués, Ne soient sur ton beau teint d'un bras ferme appliqués.

(A son geste, Nicodon effrayé s'enfuit.)
Allons, je vais trouver son chien d'oncle, et lui dire.
Ce qu'un dépit très-juste en pareil cas inspire.

## ACTE SECOND.

SCENE I. — LAURE, ZOÏLIN.

LAURE.

Votre neveu, monsieur, en un mot est un fat. zoïlin.

Je le crois.

LAURE.

Un méchant.

zoïLIN.
Pourquoi non?
LAURE.

Un ingrat,

Un effronté. Comment! sans honte il m'ose dire Qu'à mon cœur, à ma main, il est faux qu'il aspire, Qu'à tâter de l'hymen il n'avait point songé! A peine encore amant, me donner mon congé! Pourquoi m'amusiez-vous par ces vaines sornettes? Écoutez: c'est un traître, ou bien c'est vous qui l'êtes; Le fait est net et clair. Prenez votre parti; Ou votre neveu ment, ou vous avez menti.

zoilin.

Ce n'est ni l'un ni l'autre. Écoutez-moi, la belle : Je ne garantis pas qu'il vous soit bien fidèle, Mais je vous garantis que vous seriez à lui, Que je vous marierais, et peut-être aujourd'hui, Si....

LAURE.

Si.... quoi? qui l'empêche?

zoīlin.

Ariston, qui s'oppose

A tout ce que l'on veut, et qui de vous dispose. Ariston ne veut pas qu'on vous épouse.

LAURE.

O ciel!

Ne vouloir pas qu'on m'aime!

zoīlin.

Oui, le trait est cruel.

LAURE.

Ne pas permettre que....

zoilin, d'un ton railleur.

Non, il ne peut permettre

Que dans vos bras charmants mon neveu s'aille mettre.

LAURE.

Le traître! Et que dit-il, monsieur, pour sa raison?

Des raisons! Bon, ma fille, il me parle d'un ton.... Il dit de vous hier.... il faisait une histoire.... Un conte à faire rire, et que je ne peux croire.

LAURE.

Voyons, que disait-il?

ZOILIN.

Eh mais, vous jugez bien

Ce que disent les gens quand ils ne savent rien.

LAURE.

Encore?...

zoilin.

Il nous faisait des contes

LAURE.

Je défie

Tous vos plaisants conteurs avec leur calomnie.

Ne vous parlait-il point de ce jeune commis
Qui fut, à mon insu, dans mon armoire admis,
Qu'on rencontra deux fois dans cette allée obscure?

J'ai fait tirer au clair cette belle aventure;
J'en suis très-nette.

zoïlin.

Et puis, il nous disait vraiment Bien autre chose encor.

LAURE.

Je sais; apparemment Il voulait vous parler d'un étourdi de page.... Il est vraiment aimable, et fort grand pour son âge; Mais nous ne croyons rien.... Ah! n'est-ce pas aussi Ce petit écuyer, cet amoureux transi...? Attendez, m'y voilà: c'est le neveu d'Hortense. Ah! je puis hautement braver la médisance.

ZOÏLIN.

Çà, vous voyez mon cœur et ma naïveté; Tout ce qu'on dit de vous, je vous l'ai rapporté. Votre tour est venu : c'est à vous de m'apprendre Tout ce que sur mon compte on vous a fait entendre. Parlez, que pense-t-on de moi dans la maison? Expliquez-vous nûment, sans détour, sans façon.

LAURE.

Volontiers: aujourd'hui, trois ou quatre personnes Vous drapaient joliment; qu'ils en disaient de bonnes! zoïlin.

Comment? Sachons un peu....

LAURE.

D'abord certain Damis Assurait que jamais vous n'aviez eu d'amis. Hélas! s'il disait vrai, que vous seriez à plaindre! Il ajoutait encor qu'il faut toujours vous craindre.

zoïlin.

C'est peu de chose.

LAURE.

Eh oui; mais monsieur Lisimon Vous tranchait hardiment certain mot de fripon.

zoilin.

Bagatelle. Est-ce tout?

LAURE.

Non. Un certain Henrique
Disait que vous n'étiez qu'un pédant satirique,
Un menteur sans vergogne, un fourbe, un plat auteur,
Jaloux de tout succès jusques à la fureur;
Haï des gens de bien, des beaux esprits, des belles.

« Il barbouillait par an trente mauvais libelles,
Si grossiers, disait-il, si sots....»

ZOILIN.

Ce dernier trait

Me blesse, je l'avoue, et j'en suis stupéfait. Que sur mes goûts, mes mœurs, mon cœur, et ma personne, On glose librement, tout cela se pardonne; Mais dénigrer mon style, attaquer mon esprit! Oh! parbleu, c'en est trop; j'en crève de dépit.

LAURE.

Attendez: Libermont, qui très-peu vous honcre, En ricanant beaucoup, nous ajoutait encore Qu'en un certain enclos....

zoilin, l'interrompant brusquement.

Il suffit, mon enfant;

C'est assez m'éclairer; je suis plus que content. Mais à tous ces discours que répondait Hortense?

LAURE.

Hortense? elle lisait, en gardant le silence. Elle hait ces propos.

ZOÏLIN.

Et monsieur Ariston?

LAURE.

Il n'a pas seulement prononcé votre nom. Mais peut-être il vous hait, et de plus vous méprise. ZOĪLIN.

Me mépriser! pourquoi?

LAURE.

Ne faut-il pas qu'il dise Beaucoup de mal de vous, puisqu'il en dit de moi? S'opposer à ma noce! ah! si je le revoi. Je vous le traiterai de la bonne manière.

ZOILIN.

Modérez-vous.

LAURE.

Non, non! je saurai la première Ici le démasquer; et je veux aujourd'hui Lui prouver tous ses torts, et me venger de lui.

SCÈNE II. - HORTENSE, LAURE, ZOÏLIN.

HORTENSE.

Mon Dieu! que tout ceci me surprend et m'afflige! Que l'on cherche Ariston; courez partout, vous dis-je. LAURE.

Madame....

HORTENSE.

Absolument je veux l'entretenir.

LAURE.

Non, madame, jamais il n'osera venir.

HORTENSE.

Ah! que me dis-tu là? Tu le croirais coupable?

LAURE.

Sans doute, je le crois : de tout il est capable.

HORTENSE.

Il n'est point imprudent, il connaît son devoir.
LAURE.

Il a tous les défauts que l'on saurait avoir. Je lui dirai son fait vertement, je vous jure.

HORTENSE.

Ariston m'exposer à pareille aventure! Lui, mon intime ami! non, je n'y conçois rien: Il est trop raisonnable, et trop homme de bien.

LAURE.

Il ne l'est point du tout.

HORTENSE, à Zoilin.

Mais vous pourriez m'instruire Mieux qu'un autre, monsieur, de ce que j'entends dire. zoïlin.

Moi?

#### HORTENSE.

Vous. Votre neveu perd-il le sens commun? Que prétend donc de moi ce petit importun, En me suivant partout, en me faisant cortège, Cent fois m'affadissant de phrases de collège? Il me soutient à moi qu'il a vu, lu, tenu Un billet de ma main qu'Ariston a reçu. Enfin, si je l'en crois, mes lettres sont publiques, Et je serai bientôt l'entretien des critiques.

ZOÏLIN.

Si ce n'est que cela, calmez votre douleur; Ce petit accident vous fera grand honneur. De vos moindres billets la grâce naturelle Du style épistolaire est un charmant modèle. Les femmes, j'en conviens, entendent mieux que nous Cet art si délicat, si naïf, et si doux. Leur cœur avec esprit sait peindre leurs pensées, Des mains de la nature ingénument tracées; Les hommes ont toujours trop d'art dans leurs écrits, J'aime mieux Sévigné que trente beaux esprits.

HORTENSE.

De ce flatteur encens je ne suis point la dupe. Quelques lettres sans fard, où mon esprit s'occupe, Sont pour Ariston seul, et non pour d'autres yeux. Je hais un vain échat, je crains les curieux. Oui, de quelque haut rang que l'on soit décorée, La plus heureuse femme est la plus ignorée. Je sais bien que ma main jamais n'a pu tracer Un billet dont personne eût lieu de s'offenser, Et que jamais mon cœur ne conçut de pensée Dont ma gloire un instant dût se sentir blessée; Mais je sais trop aussi que le public malin Sur les femmes se plaît à jeter son venin. Quoi qu'il en soit, monsieur, d'une telle imprudence, J'en vois avec douleur toute la conséquence; Et surtout je ressens un très-juste courroux De voir qu'un jeune fat, aux yeux de mon époux, Sans égard au bon sens, s'en vienne à ma toilette De ce bruit dangereux débiter la gazette. Auprès de nous admis par les soins d'Ariston, Vous démêlez assez l'air de notre maison; Vous connaissez Cléon, et sa délicatesse; Votre air mystérieux le surprend et le blesse. Il fallait lui parler. Je n'en dirai pas plus; Vous aimez Ariston : réglez-vous là-dessus. Quelquefois un seul mot, dit par un homme sage, Porte avec soi la paix et détourne l'orage. L'oncle réparera la faute du neveu : Il le peut, il le doit, j'ose y compter; adieu.

(Elle sort.)

LAURE, à Zoilin.

En grondant le neveu, songez bien, je vous prie, Que sans perdre de temps il faut qu'il se marie.

zoilin, à part.

Je suis embarrassé, je serai découvert; Ariston saura tout; s'il paraît, il me perd.... Quel que soit le danger, il faut que je m'en tire.

(Il sort.)

## SCENE III. - LAURE, NICODON.

LAURE.

Ah! voici mon ingrat; il se trouble, il soupire. Sentirait-il son tort?

NICODON, d'un air confus et embarrassé.

Il est vrai, cette fois

Je fus un grand benêt, et je m'en aperçois.

LAURE.

Dis que tu l'es, mon cher, et la chose est plus sûre.
NICODON.

Hélas! comme dans moi pâtissait la nature! Quel maudit embarras! quel excès de tourment! Et qu'il m'en a coûté pour être impertinent!

LAURE.

Très-peu.... Mais qu'as-tu donc qui gêne ainsi ton âme?

l'ai... que je n'aimerai jamais de grande dame.

LAURE.

Vraiment, je le crois bien. C'est moi seule en effet

## L'ENVIEUX.

Qu'il te convient d'aimer : c'est moi qui suis ton fait.

NICODON, à part.

Hélas! elle a raison, car elle est jeune et belle, Elle est à mon niveau, je suis libre avec elle; L'autre force au respect par son air imposant, Et me fait d'un coup d'œil rentrer dans mon néant.

LAURE.

Traître, quelle est cette autre?

NICODON.

Eh! c'est madame Hortense.

LAURE.

Miséricorde! quoi! vous auriez l'impudence, En abusant ici des bontés de Cléon, D'oser aimer sa femme?

NICODON.

Aimer madame? oh! non;

Je n'ai pu, je l'avoue, assez me méconnaître Pour en être amoureux; seulement j'ai cru l'être.

LAURE.

Innocent! qui vous a de la sorte entêté? D'où vous vient cette erreur?

NICODON.

D'où? de la vanité.

LAURE.

Vraiment, c'est bien à vous d'être vain!

NICODON.

Non, non, Laure,

Je me garderai bien d'y retomber encore.

Ah! si vous m'aviez vu, je me sentais si sot!

Je cherchais à parler sans pouvoir dire un mot;

J'ouvrais la bouche à peine, et dans ma lourde extase

Je bégayais tout bas, en cherchant une phrase.

Quand sur moi de madame un regard s'échappait,

C'était comme un éclair qui soudain me frappait;

J'étais plus mort que vif, j'étais cent pieds sous terre;

On raillait ma figure, on me faisait la guerre;

Un page et des valets, voyant mon embarras,

Pour rire à mes dépens ne se contraignaient pas;

Enfin, j'aurais voulu que cent coups d'étrivière

M'eussent chassé de là, pour me tirer d'affaire..

Ce n'est pas tout encore.

LAURE.

Oh! qu'avez-vous donc fait?

NICODON.

Ces lettres d'Ariston font un méchant effet. Je crois que là-dessous il est quelque mystère. Madame en a pleuré, monsieur est en colère;

## ACTE II, SCÈNE III.

Il gronde entre ses dents, dit qu'il se vengera, Que bientôt....

LAURE.

Et c'est vous qui causez tout cela?

Oui, très-innocemment. Mon oncle me console, Dit que c'est pour un bien : il m'a donné parole Qu'en abandonnant tout à sa discrétion. Il obtiendrait bientôt le poste d'Ariston, Et que du même instant ma fortune était faite.

LAURE.

Et la mienne avec vous?

NICODON.

Vraiment je le souhaite.

LAURE.

Il est juste, après tout, qu'Ariston soit puni Du mal que ses conseils nous auraient fait ici.

NICODON.

Quel mal?

LAURE.

Mon cher enfant, il faut que je vous donne Un conseil plus sensé: ne croyez plus personne, Défiez-vous de tout, ne vous mêlez de rien, Aimez-moi tendrement, et le reste ira bien.

NICODON.

Ah! ce n'est plus qu'à vous que je prétendrai plaire.

Ce sera pour tous deux une très-bonne affaire.

Pour vous conduire en tout avec discernement,

N'être point dans le monde un servile instrument

Avec quoi les fripons travailleraient pour nuire,

Je veux prendre sur moi le soin de vous instruire:

Je vous dirai d'abord....

NICODON.

Oui, vos sages avis, Chaque jour avec zèle écoutés et suivis, M'auront bientôt changé, grâce à votre science. Déjà même à présent j'en fais l'expérience : Mon esprit se dégage, et sans doute mon cœur Profite encore mieux sous un tel précepteur.

LAURE.

Oui, c'est bien profiter que me fermer la bouche, Lorsque pour votre bien....

NICODON.

Tant de bonté me touche;

L'attrait de vos leçons....

LAURE.

Trêve de compliments;

### L'ENVIEUX.

Au lieu de leur parler, laissez parler les gens.

Soit.

LAURE.

Ne présumez pas qu'en sortant du collège On ait de parler seul acquis le privilége, Ni que ce soit toujours au beau pays latin Qu'on puise un grand savoir, qu'on a l'esprit très-fin; On peut l'avoir très-faux : c'est à son verbiage Qu'on reconnaît d'abord un fâcheux personnage Qui se fait sottement mépriser ou haïr De ceux dont les bontés ont daigné l'accueillir. Faut-il vous répéter un conseil salutaire? Observez, écoutez, sachez longtemps vous taire.

NICODON.

C'est en vous écoutant que je veux être instruit.

Il y paraît!

NICODON.

Dans peu vous en verrez le fruit.

LAURE.

Vous le dites du moins, j'en accepte l'augure;
Mais l'art ne peut toujours corriger la nature.
Votre oncle, par exemple, est vieux, et cependant
Est-il moins qu'autrefois orgueilleux et pédant?
Jamais de ses défauts rien n'a pu le défaire.
S'il sait en imposer, et surtout au vulgaire,
C'est pure hypocrisie; il faut, pour être heureux,
Se former sur des gens plus vrais, plus vertueux.
Si mon futur époux s'en rapporte à mon zèle,
Je peux lui proposer un excellent modèle,
L'opposé de votre oncle.

NICODON.

Et c'est?...

LAURE.

C'est Ariston.

Ah! si vous acquériez ses manières, son ton, Dès lors jamais d'ennui, de froideur en ménage, Et l'on vous aimerait chaque jour davantage. En dépit du beau tour qu'il croyait nous jouer, Cet homme, malgré lui, me force à le louer.

NICODON.

Il est vrai, près de lui.... Mais j'aperçois Hortense.

LAURE.

Adieu, je cours la joindre.

NICODON, à part. Évitons sa présence. (Il sort précipitamment.)

### SCENE IV. — HORTENSE, LAURE

HORTENSE, sortant de son appartement.

Laure, il n'est plus pour moi de paix ni de bonheur, Je ne peux soutenir l'excès de ma douleur. Partons, fuyons ces lieux.

LAURE.

Eh! qui peut donc, madame, Troubler en ce moment le calme de votre âme? Rien ne semblait encor l'altérer ce matin.

#### HORTENSE.

Oui, chacun prenait part à notre heureux destin.

Ariston parmi nous répandait l'allégresse;

De l'époux qui m'est cher l'amitié, la tendresse,

Partageaient nos beaux jours et remplissaient mon cœur;

Sous nos yeux éclataient la joie et le bonheur.

Entourés des vertus, du travail, de l'aisance,

Et des accents si doux de la reconnaissance,

Au comble de nos vœux, quel démon en fureur

Jette ici tout à coup le désordre et l'horreur?

#### LAURE.

Des envieux peut-être, à l'ombre du mystère....

#### HORTENSE.

Écoute: tu connais ce noble monastère, Où, délaissant le monde et ses plaisirs trompeurs, D'un calme inaltérable on goûte les douceurs, Loin de la calomnie et de la médisance; Eh bien! j'ai résolu, connaissant ta constance, D'aller en cet asile, avec toi seulement, Cacher à tous les yeux ma honte et mon tourment. Je n'ai point d'autre espoir: échappée au naufrage, Dans ce port tutélaire, à l'abri de l'orage, Sans regrets, sans remords, j'irai vivre et mourir.

#### LAURE.

Mais, madame, avant tout ne peut-on découvrir Quels sont les ennemis dont la soudaine rage Avec tant d'injustice aujourd'hui nous outrage?

#### HORTENSE.

Du jour les malfaiteurs redoutent la clarté, Et c'est dans le silence et dans l'obscurité Qu'ils forgent sans danger leurs armes criminelles, Inventent des noirceurs, composent des libelles. Semés adroitement, ces écrits imposteurs Égarent le public au gré de leurs auteurs, Et trop souvent, hélas! timide et sans défense, Sous d'invincibles traits succombe l'innocence. LAURE.

Quelque vil scélérat, excité contre vous, Avec un art perfide abusant votre époux, Aurait-il réveillé sa triste jalousie?

HORTENSE.

Hélas! ce seul défaut empoisonne sa vie.

Mais ce défaut enfin, grâce à mes heureux soins,
S'il n'était pas détruit, s'était caché du moins.
Du sincère Ariston l'esprit doux, sympathique,
Cimentait chaque jour notre paix domestique.
Cette paix est rompue, et le sort ennemi
Vient m'ôter à la fois mon époux, mon ami,
Mon repos, mon bonheur, et ma gloire peut-être!
C'en est fait, je ne peux, je ne veux plus paraître;
Je mourrai de douleur.

LAURE.

Mais c'est mourir vraiment Que d'aller s'enterrer dans le fond d'un couvent. Il faudra vous y suivre, et j'en suis fort fâchée. HORTENSE.

Que des hommes, bon Dieu! l'âme est fausse et cachée! Aurais-tu pu penser que mon affection, Que mes calamités me viendraient d'Ariston?

LAURE.

Oui, je vous l'avais dit, et vous deviez l'entendre.

HORTENSE.

Non, cet événement ne saurait se comprendre. Honneur, raison, devoir, est-ce donc vainement Que mon cœur vous aima? qu'il suivit constamment Vos lois, celles du monde, et de la bienséance? Nos vertus, je le vois, sont en notre puissance; Notre félicité ne dépend pas de nous.

LAURE.

Laissez; je vais parler à monsieur votre époux.

HORTENSE.

Non, non, gardez-vous bien d'irriter sa colère.

TAURE.

Dites-moi, s'il vous plaît, ce qu'il convient de faire. Ce maudit Ariston pourrait tout éclaircir; Vous le cherchiez.

HORTENSE.

Qui, moi? ce serait me noircir.

J'ai promis à Cléon d'éviter sa présence. La vertu seule nuit; il en faut l'apparence. Les soupçons d'un époux manquaient à mon tourment!

## SCENE V. - HORTENSE, ARISTON, CLITANDRE, LAURE.

ARISTON, d Hortense.

Vous me voyez saisi d'un juste étonnement; Chez votre époux, madame, empressé de me rendre, Je venais vous prier d'y présenter Clitandre. On m'annonce un refus, on me dit que Cléon Me défend pour toujours l'accès de sa maison.

HORTENSE.
Cléon, et vous, et moi, je vous le dis sans feindre,
Plus que vous ne pensez nous sommes tous à plaindre.
Vous devez par raison, surtout par probité,
Rompre avec moi, monsieur, toute société.
Gardez-vous de venir chez Cléon davantage;
Evitez tout éclat, dans un silence sage.
A ces tristes conseils prompt à vous conformer,
Fuyez-moi, plaignez-moi, mais sachez m'estimer.

(Elle sort.)

## SCENE VI. - ARISTON, CLITANDRE, LAURE.

CLITANDRE.

Je suis confus pour vous d'une telle incartade. Quelle réception! quelle étrange boutade!

ARISTON.

Je suis épouvanté, saisi, pétrifié.

(A Laure qui sortait, et qu'il arrête.)
Ma belle enfant, parlez, dites-moi, par pitié,
Quel crime j'ai commis, ce que cela veut dire,
(Elle veut sortir.)

Ce que j'ai fait. Un mot.... arrêtez....! Quel délire Semble être répandu sur toute la maison! De grâce, instruisez-moi.

LAURE.

Vous êtes un fripon.

Il vous appartient bien de critiquer ma vie, De vouloir empêcher que l'on ne me marie! Ah! je me marierai, je vous braverai tous, Et je ferai très-bien mes affaires sans vous.

(Elle sort.)

### SCENE VII. - ARISTON, CLITANDRE.

ARISTON.

Elle est folle. On ne peut comprendre ce langage. Que veut-elle nous dire avec son mariage? Quelle sottise étrange, et quel galimatias! Hortense est en courroux....

CLITANDRE.

Cela ne s'entend pas.

Serait-ce une gageure, ou bien quelque méprise? Car, enfin, de tout temps Cléon vous favorise; On sait qu'Hortense et lui dans vous avaient trouvé Un ami tendre et sûr, et d'un zèle éprouvé. Quel ennemi secret, quelles sourdes menées Corrompraient en un jour le fruit de tant d'années?

Je m'examine à fond : j'ai beau tourner, fouiller C'est une énigme obscure à ne pas débrouiller. Je tâcherai pourtant d'en percer les mystères. Ah! s'ils étaient tous deux des amis ordinaires, Je pourrais justement, piqué de leur humeur, A leur caprice indigne opposer la froideur. Tranquille, et renfermé dans ma pure innocence, Je laisserais leurs cœurs à leur propre inconstance. Mais Hortense et Cléon m'ont cent fois protégé; De leurs nouveaux bienfaits je suis encor chargé. Ils ont toujours des droits à ma reconnaissance; Le souvenir du bien l'emporte sur l'offense. C'est à moi d'adoucir leur injuste courroux: Oui, je vais de ce pas embrasser leurs genoux. L'amour-propre se tait : j'écoute la tendresse. Ami, quand le cœur parle, il n'est pas de bassesse.

# ACTE TROISIÈME.

## SCENE I. — ARISTON, CLITANDRE.

ARISTON.

Ma disgrâce est complète autant qu'elle fut prompte. Tout mon cœur est siétri de douleur et de honte; Et je rougis surtout que ma crédulité Vous ait de cet emploi si faussement slatté. Je n'avais accepté cette charge honorable Que pour en revêtir un ami véritable. Hélas! de mon crédit j'étais trop prévenu. A cet honneur trop haut malgré moi parvenu, Soudain on me l'arrache, on m'outrage, et j'ignore Quel est l'heureux mortel que le prince en honore. Ami, ce n'est pas moi, c'est vous qu'on a perdu.

CLITANDRE.

Je reconnais en tout votre aimable vertu; Ariston, vous savez qu'à vous seul attachée, Des honneurs et du bien mon âme est peu touchée. Rien ne m'afflige ici que votre seul chagrin.

#### ARISTON.

De ce coup imprévu quelle est la cause? En vain Je veux la pénétrer; je m'y perds quand j'y pense.

CLITANDRE.

Ne vous rebutez point. Voyez Cléon, Hortense.
Songez qu'en s'expliquant on réussit bien mieux.
Croyez qu'un honnête homme a toujours dans les yeux
Un secret ascendant dont le pouvoir impose;
Un air de vérité sur ses lèvres repose;
Son cœur est sur sa bouche, et jusque dans son ton
Il a je ne sais quoi que n'a point un fripon.
En un mot, voyez-les; leurs caprices frivoles
Disparaîtront sans doute à vos seules paroles.

ARISTON.

Pour les revoir tous deux j'ai tout fait, tout tenté; L'humiliation ne m'a point rebuté; De deux refus cruels j'ai dévoré l'outrage; Cléon s'est détourné quand j'étais au passage; Enfin, de deux billets j'ai hasardé l'envoi: Je pleurais, je l'avoue, en écrivant. Je voi Que l'on a repoussé ma démarche importune.

CLITANDRE.

Que disent-ils au moins? quelle réponse?

Aucune.

#### CLITANDRE.

Il faut vous l'avouer, cette obstination

Jette au fond de mon cœur un étrange soupçon:

J'entrevois contre vous quelque orage sinistre.

Tout à l'heure on disait que contre un grand ministre

Il courait dans la ville un mémoire imposteur,

Ecrit très-offensant dont on vous fait auteur.

J'ai d'abord regardé cette absurde nouvelle

Comme un fruit avorté d'une folle cervelle,

Comme un discours en l'air des oisifs de Paris;

Mais ce discours commence à frapper mes esprits:

La chose est sérieuse, on ourdit votre perte,

Et je vois que la haine acharnée et couverte

De quelque scélérat, avec un art subtil,

D'une trame si noire aura tissu le fil.

#### ARISTON.

Voyons quels ennemis j'aurais donc lieu de craindre. Je crois qu'on ne m'a vu médire ni me plaindre, Nuire, ni cabaler, ni des traits d'un bon mot Blesser dans un souper l'amour-propre d'un sot. Ma seule ambition était celle de plaire; La haine est pour mon cœur une chose étrangère.

Quoi! je ne hais personne, et l'on peut me hair! CLITANDRE.

Quoi qu'il en soit, on cherche à vous faire périr : Moins vous le méritez, plus on veut vous détruire. Ariston, faut-il donc être ennemi pour nuire? Ah! c'est assez d'être homme. Un obscur envieux, Dont l'éclat qui vous suit importune les yeux, Sans qu'avec vous jamais il ait eu de querelle, Sans intérêt présent, sans haine personnelle, Osera bien souvent ce qu'un homme insulté A peine en sa colère aurait exécuté. Toujours la jalousie aux crimes aiguillonne; L'ennemi le plus fier avec le temps pardonne, Mais le lâche envieux ne pardonne jamais.

ARISTON.

Non, non; sur moi l'envie aurait perdu ses traits.

Jaloux de moi? comment? de quoi pourrait-on l'être?

CLITANDRE.

De ce goût que pour vous Hortense a fait paraître, De votre emploi nouveau, de cent traits généreux, De ce qu'on vous estime, et qu'on vous croit heureux. ARISTON.

Ah! vous mettez le comble à ma douleur profonde! La vie est un fardeau; je vois que dans le monde On est comme en un camp par des Turcs assiégé, Toujours guetté, surpris, au point d'être égorgé; Qu'il faut prévoir sans cesse une embûche nouvelle, Etre armé jusqu'aux dents, et vivre en sentinelle. O malheureux humains! un antre et des déserts Seraient cent fois plus doux que ce monde pervers.

SCÈNE II. - ARISTON, CLITANDRE, UN LAQUAIS.

LE LAQUAIS.

Venez, monsieur, venez; cachez-vous au plus vite, Changez d'habit, de train, gagnez un autre gite.

ARISTON.

Oue veux-tu?

CLITANDRE.

Que dis-tu?

LE LAQUAIS, à Ariston. D'un pas délibéré Esquivez-vous, vous dis-je; ou vous êtes coffré.

CLITANDRE.

O ciel!

ARISTON.

Mes ennemis auraient-ils bien la rage...?

LE LAQUAIS.

Vingt monstres bleus là-bas vous guettent au passage.
ARISTON.

Quelle horreur!

CLITANDRE.

Essayons si l'on peut vous cacher.

ARISTON.

Non, mon ami, sans doute on a su l'empêcher. Croyez qu'on y prend garde, et qu'une vaine fuite Servirait seulement à noircir ma conduite. Clitandre, je veux voir à quelle extrémité Un homme vertueux sera persécuté. Je connaîtrai du moins quel est mon caractère; Je n'étais point bouffi d'un sort assez prospère; Et, puisque le bonheur ne m'avait point gâté, Peut-être je saurai souffrir l'adversité.

CLITANDRE.

Je ne vous quitte point; il faut que je partage Dans l'horreur des prisons le sort qui vous outrage.

LE LAQUAIS, à part.

Voilà de sottes gens! quelle démangeaison Leur a pris à tous deux d'aller vivre en prison? (Il sort.)

ARISTON.

Je ne le peux souffrir. Autrefois ma fortune En me favorisant dut nous être commune: Il faut que mon malheur soit pour moi tout entier. Restez heureux au monde où l'on va m'oublier.

(Il aperçoit Nicodon.)

Ah! yous voici, jeune homme!

SCENE III. - ARISTON, CLITANDRE, NICODON.

NICODON, balbutiant, et les yeux baissés.

Oui, monsieur, on m'ordonne

De vous donner.... Je viens....

ARISTON.

Qu'est-ce qui vous étonne

De quoi rougissez-vous? pourquoi baisser les yeux? N'osez-vous voir en face un homme malheureux?

NICODON.

C'est que l'on m'a, monsieur, chargé de la réponse De monseigneur Cléon.

ARISTON.

Voyons ce qu'elle annonce.

MICODON, donnant la lettre.

Pardon, monsieur.

ARISTON, lit.

.... Rien ne pourra me désarmer;

Et mon cœur sait hair autant qu'il sait aimer.
CLITANDRE.

Je reconnais son style en cet aveu sincère; Il ne déguise rien, tel est son caractère. Son cœur est inflexible autant que généreux; Juge intègre, ami vif, ennemi dangereux. S'il est préoccupé, vous avez tout à craindre.

ARISTON.

Je vois de tous côtés combien je suis à plaindre.
Un de mes grands chagrins c'est qu'étant opprimé,
Je ne pourrai plus rien pour ceux qui m'ont aimé.
Voyez-vous ce jeune homme? il m'aimait, il m'inspire
Plus de compassion que je ne saurais dire.
Il est sans bien, sans père; il ferait quelque effort
Pour percer dans le monde, et corriger le sort.
C'est un plaisir bien doux d'animer la culture
D'un champ qu'on croit fertile, et d'aider la nature:
Je me fis un devoir de prendre soin de lui,
Je voulais lui servir et de père et d'appui;
Nous lui gardions tous deux une assez bonne place
Dans cet emploi nouveau ravi par ma disgrâce.
Sur mes secours encore il a droit de compter,
C'est une juste dette, il la faut acquitter.

(Il tire un porteseuille de sa poche.)

CLITANDRE, à part.

Faut-il qu'un tel mérite ait un sort si funeste!

ARISTON, à Clitandre.

Un seul instant, ami, peut-être ici me reste Pour vivre encore en homme, et pour faire du bien. En subissant mon sort, je veux pourvoir au sien.

(A Nicodon.)

Approchez-vous, prenez ces billets sur la place; Daignez les accepter, et sans me rendre grâce: C'est de l'argent comptant, il faut vous en servir Pour un travail utile, et non pour le plaisir.

NICODON.

Ah! monsieur!

ARISTON.

Achetez les livres nécessaires
Qui puissent de votre âme étendre les lumières.
Songez à vous instruire, et tâchez qu'à la fin
Votre propre vertu fasse votre destin.
Si vous voyez Cléon, si vous voyez Hortense,
Dites-leur, s'il vous plaît, que ma reconnoissance
Survivra dans mon cœur même à leur amitié
Excepté leurs bienfaits, le reste est oublié.
Adieu; mes compliments à votre oncle.

NICODON.

Ah! qu'entends-je?

A mon oncle?

ARISTON.

A lui-même.

NICODON.

Ah! Dieu! quel homme étrange!
(Il se jette aux pieds d'Ariston.)

Monsieur.... mon protecteur.... vertueux Ariston!...

ARISTON, le relevant.

Eh bien?

NICODOM.

Hélas l à qui faites-vous un tel don?

ARISTON.

A vous que j'aime.

NICODON, à part.

O ciel! qu'ai-je fait, misérable!

ARISTON.

Mon fils, quelle douleur à mes yeux vous accable?

NICODON, présentant les billets.

Reprenez....

CLITANDRE, à Ariston.

Son cœur parle, et sans nul intérêt

Il s'attendrit pour vous.

ARISTON, à Clitandre.

Et c'est ce qui me plaît:

D'un cœur noblement né c'est le vrai témoignage.

(A Nicodon.)

Tenez, prenez encor ce diamant, ce gage Du bien qu'avec raison je vous ai destiné.

NICODON, en pleurs.

Hélas! monsieur, je suis indigne d'être né. Je vais.... je vais d'ici, la tête la première, Me jeter loin de vous, au fond de la rivière.

ARISTON.

De sa naïveté mes sens sont pénétrés.

WICODON.

Si vous saviez, monsieur....

ARISTON.

Pauvre enfant, vous pleurez.

NICODON.

Je n'en peux plus, monsieur, il faut bien que je pleure;

Je suis désespéré.... Je m'en vais tout à l'heure....

Je vais.... Reprenez tout, billets et diamant.

Je suis.... Adieu, monsieur!

(Il pose tout sur les bras d'Ariston, et s'enfuit.)

ARISTON.

Mais il est sou vraiment.

CLITANDRE.

Pas si fou. Sa douleur, ce refus et ce trouble Me donnent à penser, et mon soupçon redouble.

ARISTON.

Point, point; les jeunes gens sont tous compatissants, Leur cœur est tout de feu : c'est le lot des beaux ans. L'âge endurcit notre âme; hélas! l'indifférence Est le premier effet de notre décadence.

LE LAQUAIS, qui en entrant a entendu les dernières paroles d'Ariston.

Bon, bon, moralisez; voici près de ce mur Des coquins, vieux ou non, dont le cœur est plus dur.

SCENE IV. — ARISTON, CLITANDRE, UN EXEMPT, GARDES, LE LAQUAIS.

L'EXEMPT.

Avec bien du regret, monsieur, je vous arrête.

ARISTON.

Monsieur, à cet assaut ma constance était prête. Allons.

CLITANDRE, embrassant Ariston.

Ah! mon ami!

ARISTON.

Je pars, et j'obéis.

(A l'exempt.)

Mais seulement, monsieur, me serait-il permis, Sans déroger en rien à vos ordres sévères, D'aller, pour un moment, mettre ordre à mes affaires, Escorté de vos gens, avec vous, sous vos yeux?

L'EXEMPT.

Non, monsieur; mon ordre est précis et rigoureux.

ARISTON.

Si la pitié pouvait toucher un peu votre âme! Je voudrais embrasser mes enfants et ma femme.

L'EXEMPT.

Non, monsieur.

ARISTON.

J'ai mon père au bord de son tombeau. Hélas! je suis trop sûr que ce malheur nouveau Suffit pour l'accabler, va lui coûter la vie.

L'EXEMPT.

Il faut marcher.

CLITANDRE, à l'exempt.

Au moins souffrez donc, je vous prie, Que j'aille de ce pas instruire et consoler Ses parents malheureux, si je puis leur parler; Et qu'en prison soudain je vienne me remettre Auprès de mon ami.

L'EXEMPT.

Je ne puis le permettre.

CLITANDRE.

Avec quel front d'airain et quelle dureté
Ces indignes humains traitent l'humanité!
Quoi! mon cher Ariston, de vos bras on m'entraîne?
ARISTON.

L'inflexible Cléon m'avait promis sa haine: Il me tient bien parole. Eh! qui peut deviner Où mon sort malheureux se pourra terminer? Adieu! partons.

(L'exempt et les gardes emmènent Ariston. Cléon paraît à leur rencontre.)

SCENE V. — CLEON, ARISTON, CLITANDRE, L'EXEMPT, GARDES dans le fond, LAQUAIS et diverses personnes de la suite de Cléon.

CLEON, à l'exempt et aux gardes. (A Ariston.) Cessez, arrêtez. Ah! de grâce,

Venez, cher Ariston, et que je vous embrasse.

CLITANDRE.

Quoi, c'est Cléon l

ARISTON.

Qui, vous!

CLITANDRE.

Rêvé-je?

ARISTON, à Cléon.

Hélas! monsieur,

Venez-vous insulter au comble du malheur?

CLÉON.

Non, non: nul n'est ici malheureux que moi-même, Moi que l'on a trompé, qui reviens, qui vous aime; Moi qui dans mon erreur ai pu vous outrager, Qui de moi-même enfin demande à me venger. Hélas! je ne pourrai réparer de ma vie Un trait si détestable et tant de calomnie.

ARISTON, d part.

O ciel! que tout geci me touche et me surprend!

(A Cléon, avec atténdrissement.)

Monsieur, qu'avez-vous fait?

CLÉON.

Le crime le plus grand

Que pût se reprocher jamais un homme en place: D'un homme vertueux j'ai causé la disgrâce, Je l'ai persécuté. Dans l'erreur affermi, J'ai fait bien plus encor, j'ai perdu mon ami.
ARISTON.

Pourquoi le perdiez-vous?

CLÉON.

Désormais l'imposture

N'osera plus ternir une vertu si pure. Tout est connu.

CLITANDRE, à Cléon.

Monsieur, de grâce, apprenez-nous....

SCENE VI. — ARISTON, CLEON, HORTENSE, CLITANDRE, L'EXEMPT, GARDES dans le fond, suite de Cléon.

HORTENSE.

Ariston, grâce au ciel, je viens, aux yeux de tous, Montrer cette amitié, cette estime épurée, Que l'infâme imposture avait déshonorée. Hélas! pardonnez-vous à mon époux, à moi?

ARISTON.

Eh! puis-je rien comprendre à tout ce que je voi?
J'ignore absolument quel trouble vous anime,
Quelle était votre erreur, votre soupçon, mon crime,
D'où vient ce prompt retour et ce grand changement.

CLÉON.

Vous allez de la chose être instruit pleinement; Et je vais faire voir aux yeux de l'innocence Quel crime l'attaquait, et quelle est la vengeance. Mettez-vous là, de grâce, et dans cet entretien Daignez ne point paraître.

(Cléon fait entrer Ariston dans un cabinet.)
On vient, écoutez bien.

(A l'exempt.)

Vous, monsieur, vous savez quel devoir est le vôtre. Rendez le premier ordre, et recevez cet autre. Il est signé du nom de notre souverain. Quand il en sera temps, obéissez soudain.

(L'exempt lit le nouvel ordre, et le referme.)

SCENE VII. — LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, ZOÏLIN.

CLÉON.

Çà, monsieur Zoilin, votre amitié prudente M'a demandé tantôt cette place importante Dont le prince honorait Ariston votre ami; Vous m'avez bien fait voir comme j'en suis trahi; Vous m'avez éclairci sur ses mœurs, sur ses vices: Je ne puis trop payer ces importants services.

ZOÏLIN.

Mes soins, mes sentiments, sont trop récompenses.

CLÉON.

Croyez qu'ils le seront; mais ce n'est point assez. Vous connaissez, je crois, quel est mon caractère; Je suis reconnaissant, mais je suis très-sévère.

ZOÏLIN.

Ah! monseigneur, il faut vous en estimer plus.

CLÉON.

C'est un devoir sacré de payer les vertus; Mais du public aussi l'inflexible service Exige sans pitié qu'un crime se punisse.

ZOILIN.

On n'en peut pas douter, c'est la première loi.

CLEON.

Yous le croyez?

ZOÏLIN.

J'en suis convaincu.

CLÉON.

Dites-moi,

Comment traiteriez-vous un ingrat dont l'envie Aurait voulu couvrir son ami d'infamie, Et qui, jusqu'en ces lieux répandant son poison, D'un bienfaiteur trop simple eût troublé la maison; Qui par d'affreux écrits, non moins plats que coupables, Eût perdu, sans remords, des hommes estimables; Un hypocrite enfin, dont la fausse candeur Du cœur le plus abject eût caché la noirceur?

zoilin, bas à part.

Tout va bien: d'Ariston il veut parler sans doute.

CLEON.

Eh bien, que feriez-vous?

zoilin, à part.

A bon droit je redoute

Qu'Ariston ne revienne ici me démasquer.

CLÉON.

Votre esprit là-dessus craint-il de s'expliquer?

zoïlin.

Je jugerais trop mal; et puis votre justice Sait assez bien, sans moi, comme on punit le vice.

CLÉON.

Mais répondez.

ZOILIN.

Le bien de la société

Veut le retranchement d'un membre si gâté. Peut-être la prison où l'on doit le conduire Le mettrait hors d'état de penser à nous nuire.

CLÉON.

C'est très-bien dit. Monsieur, c'est donc là votre avis, Qu'en un cachot obscur un tel fripon soit mis? ZOĪLIN.

Hélas! je suis toujours pour qu'on fasse justice.

(En indiquant Zoilin.)

Eh bien, moi, je la fais. Gardes, qu'on le saisisse; Que ce monstre perfide aille dans la prison Où son intrigue infâme entraînait Ariston.

zoilin, consterné.

Ah! pardon, monseigneur!

CLÉON.

Ame lâche et farouche,

Subis le jugement qu'a prononcé ta bouche; Et, pour te mieux punir, revois ton protecteur, Ton ami, dont l'aspect augmente ta rougeur.

(Ariston paraît.)

HORTENSE, d Zoilin.

Votre pauvre neveu, dont votre âme traîtresse Avait empoisonné l'imprudente jeunesse, Vient d'avouer, aux pieds de Cléon offensé, L'ingratitude horrible où vous l'avez forcé. Nous lui pardonnons tout; un vrai remords l'anime; Son cœur est étonné d'avoir pu faire un crime.

CLÉON.

(A l'exempt.)

Qu'il parte. Allons, monsieur, hâtez-vous d'obéir.

(On emmène Zoilin.)

ARISTON, à Cléon.

Dédaignez son offense, et laissez-vous fléchir.
Faut-il, malgré ses torts, qu'un homme méprisable,
Un homme tel qu'il soit, par moi soit misérable?
Cléon, vous me verrez demander à genoux
Sa grâce au souverain, si je ne l'ai de vous.
Il a souffert assez, puisqu'il connut l'envie;
Lui-même il s'est couvert de trop d'ignominie.
N'est-il pas bien puni, puisque je suis heureux?
Ah! ce seul châtiment suffit à l'envieux.

CLÉON.

Généreux Ariston, vous êtes trop facile.

Mon cœur admire en vous cette vertu tranquille.

Etant homme privé, vous pouvez pardonner;

Je suis homme public, je le dois condamner.

Un peuple renommé, dont les mœurs sont l'étude,

Fit autrefois des lois contre l'ingratitude:

Je suis ce grand exemple, et je dois vous venger

Des envieux ingrats qu'on ne peut corriger.

PIN DE L'ENVIEUX.

# ZULIME.

## TRAGEDIE EN CINQ ACTES.

(8 JUIN 1740.)

## **AVERTISSEMENT**

DES ÉDITEURS DE L'ÉDITION DE KEHL!.

Cette tragédie fut représentée, pour la Première fois, en 1740, reprise en 1762, et imprimée alors telle qu'on la trouve dans ce recueil. Il en a paru une édition furtive, que M. de Voltaire a désavouée. Les variantes ont été recueillies d'après cette édition.

Zulime est le même sujet que Bajazet et qu'Ariane. Dans Ariane, tout est sacrifié à ce rôle: Thésée, Phèdre, Œnarus, Pirithous, ne sont pas supportables; l'ingratitude de Thésée, la trahison de Phèdre, n'ont aucun motif: ils sont odieux et avilis; mais le rôle d'Ariane fait tout pardonner. Dans Bajazet, Roxane n'est point intéressante; elle trahit Amurat, son amant et son bienfaiteur. Sa passion est celle d'une esclave violente et intéressée; mais cette passion est peinte par un grand maître. Le rôle de Bajazet, quoique faible, est noble. C'est malgré lui qu'Acomat et Atalide l'ont engagé dans une intrigue dont il rougit. Celui d'Atalide est touchant, d'une sensibilité douce et vraie.

Racine est le premier qui ait mis sur le théâtre des femmes tendres sans être passionnées, telles qu'Atalide, Monime, Junie, Iphigénie, Bérénice. Il n'en avait trouvé de modèles, ni chez les Grecs, ni chez aucun peuple moderne, excepté dans les pastorales italiennes. L'art de rendre ces caractères dignes de la tragédie lui appartient tout entier. A la vérité, ces rôles ne sont point d'un grand effet au théâtre, à moins qu'ils ne soient joués par une actrice dont la figure et la voix soient dignes des vers de Racine; mais ils feront toujours les délices des âmes tendres, et des hommes sensibles aux charmes de la belle poésie.

M. de Voltaire admirait le rôle d'Acomat. Ce rôle et celui de Burrhus sont encore de ces beautés dont Racine n'avait point eu de modèles. En travaillant le même sujet que Racine et Corneille, M. de Voltaire voulut que ni l'amante abandonnée, ni le héros, ni l'amante préférée, ne fussent avilis. C'est d'après cette

idée que toute sa pièce a été combinée.

La fuite de Zulime, sa révolte contre son père, sont des crimes; mais il n'y a dans ces crimes ni trahison ni cruauté. Hermione, Roxane, Phèdre, intéressent par leurs malheurs, et surtout par l'excès de leur passion; mais les crimes qu'elles commettent ne sont pas de ces actions où la passion peut conduire des âmes vertueuses. Les emportements de Zulime, au contraire, sont

<sup>1.</sup> Cette préface est de Condorcet. (Ép.)

ceux d'une âme entraînée par son amour, mais née pour la vertu, que les passions ont pu égarer. mais qu'elles n'ont pu corrompre. Ce rôle est encore le seul rôle de femme de ce genre qu'il y ait dans nos tragédies; et M. de Voltaire est le premier qui ait marqué sur le théâtre la différence des fureurs de la passion aux véritables crimes.

On peut reprocher aux trois pièces un même défaut, celui de ne laisser au spectateur l'idée d'aucun dénoûment heureux. M. de Voltaire a cherché à éviter ce défaut autant que le sujet le permettait. Du moins sa pièce, comme celle de Bajazet, estelle susceptible de plusieurs dénoûments. Le cinquième acte, et la catastrophe de Zulime, telle qu'elle est dans cette édition, est d'une grande beauté; et ce vers de Zulime, en arrachant le poignard à sa rivale:

C'est à moi de mourir, puisque c'est toi qu'on aime, vaut mieux lui seul que beaucoup de tragédies.

## A MADEMOISELLE CLAIRON.

Cette tragédie vous appartient, mademoiselle; vous l'avez sait supporter au théâtre. Les talents comme les vôtres ont un avantage assez unique, c'est celui de ressusciter les morts: c'est ce qui vous est arrivé quelquesois. Il saut avouer que, sans les grands acteurs, une pièce de théâtre est sans vie; c'est vous qui lui donnez l'âme. La tragédie est encore plus saite pour être représentée que pour être lue: et c'est sur quoi je prendrai la liberté de dire qu'il est bien singulier qu'un ouvrage qui est innocent à la lecture puisse devenir coupable aux yeux de certaines gens, en acquérant le mérite qui lui est propre, celui de paraître sur le théâtre. On ne comprendra pas un jour qu'on ait pu saire des reproches à Mlle de Champmêlé de jouer Chimène, lorsque Augustin Courbé et Mabre Cramoisy, qui l'imprimaient, étaient marguilliers de leur paroisse; et l'on jouera peut-être un jour sur le théâtre ces contradictions de nos mœurs.

Je n'ai jamais conçu qu'un jeune homme qui réciterait en public une Philippique de Cicéron dût déplaire mortellement à certaines personnes qui prétendent lire avec un plaisir extrême les injures grossières que ce Cicéron dit éloquemment à Marc-Antoine. Je ne vois pas non plus qu'il y ait un grand mal à prononcer tout haut des vers français que tous les homnètes gens lisent, ou même des vers qu'on ne lit guère : c'est un ridicule qui m'a souvent frappé parmi bien d'autres; et ce ridicule, tenant à des choses sérieuses, pourrait quelquesois mettre de sort mauvaise humeur.

Quoi qu'il en soit, l'art de la déclamation demande à la fois tous les talents extérieurs d'un grand orateur, et tous ceux d'un grand peintre. Il en est de cet art comme de tous ceux que les hommes ont inventés pour charmer l'esprit, les oreilles, et les yeux; ils sont tous enfants du génie, tous devenus nécessaires à la société perfectionnée; et ce qui est commun à tous, c'est qu'il ne leur est pas permis d'être médiocres. Il n'y a de véritable

gloire que pour les artistes qui atteignent la perfection; le reste

n'est que toléré.

Un mot de trop, un mot hors de sa place, gâte le plus beau vers; une belle pensée perd tout son prix, si elle est mal exprimée; elle vous ennuie, si elle est répétée: de même des inflexions de voix ou déplacées, ou peu justes, ou trop peu variées, dérobent au récit toute sa grâce. Le secret de toucher les cœurs est dans l'assemblage d'une infinité de nuances délicates, en poésie, en éloquence, en déclamation, en peinture; la plus légère dissonance en tout genre est sentie aujourd'hui par les connaisseurs; et voilà peut-être pourquoi l'on trouve si peu de grands artistes, c'est que les défauts sont mieux sentis qu'autrefois. C'est faire votre éloge que de veus dire ici combien les arts sont difficiles. Si je vous parle de mon ouvrage, ce n'est que pour admirer vos talents.

Cette pièce est assez faible. Je la fis autrefois pour essayer de fléchir un père rigoureux qui ne voulait pardonner ni à son gendre, ni à sa fille, quoiqu'ils fussent très-estimables, et qu'il n'eût à leur reprocher que d'avoir fait sans son consentement un

mariage que lui-même aurait dû leur proposer.

L'aventure de Zulime, tirée de l'histoire des Maures, présentait au spectateur une princesse bien plus coupable; et Bénassar son père, en lui pardonnant, ne devait qu'inviter davantage à la clémence ceux qui pourraient avoir à punir une faute plus graciable

que celle de Zulime.

Malheureusement la pièce paraît avoir quelque ressemblance avec Bajazet; et, pour comble de malheur, elle n'a point d'Acomat; mais aussi cet Acomat me paraît l'effort de l'esprit humain. Je ne vois rien dans l'antiquité ni chez les modernes qui soit dans ce caractère, et la beauté de la diction le relève encore: pas un seul vers ou dur ou faible; pas un mot qui ne soit le mot propre; jamais de sublime hors d'œuvre, qui cesse alors d'être sublime; jamais de dissertation étrangère au sujet; toutes les convenances parfaitement observées: enfin ce rôle me paraît d'autant plus admirable, qu'il se trouve dans la seule tragédie où l'on pouvait l'introduire, et qu'il aurait été déplacé partout ailleurs.

Le père de Zulime a pu ne pas déplaire, parce qu'il est le premier de cette espèce qu'on ait osé mettre sur le théâtre. Un père qui a une fille unique à punir d'un amour criminel est une nouveauté qui n'est pas sans intérêt; mais le rôle de Ramire m'a toujours paru très-faible, et c'est pourquoi je ne voulais plus hasarder cette pièce sur la scène française. Tout n'est qu'amour dans cet ouvrage: ce n'est pas un défaut de l'art, mais ce n'est pas aussi un grand mérite. Cet amour ne pèche pas contre la vraisemblance, il y a cent exemples de pareilles aventures et de semblables passions; mais je voudrais que, sur le théâtre, l'amour fût toujours tragique.

Il est vrai que celui de Zulime est toujours annoncé par ellemême comme une passion très-condamnable; mais ce n'est pas

assez;

Et que l'amour, souvent de remords combattu, Paraisse une faiblesse, et non une vertu: les autres personnages doivent concourir aux essets terribles que toute tragédie doit produire. La médiocrité du personnage de Ramire se répand sur tout l'ouvrage. Un héros qui ne joue d'autre rôle que celui d'être aimé ou amoureux ne peut jamais émouvoir; il cesse dès lors d'être un personnage de tragédie : c'est ce qu'on peut quelquesois reprocher à Racine, si l'on peut reprocher quelque chose à ce grand homme, qui, de tous nos écrivains, est celui qui a le plus approché de la persection dans l'élégance et la beauté continue de ses ouvrages. C'est surtout le grand vice de la tragédie d'Ariane, tragédie d'ailleurs intéressante, remplie des sentiments les plus touchants et les plus naturels, et qui devient excellente quand vous la jouez.

Le malheur de presque toutes les pièces dans lesquelles une amante est trahie, c'est qu'elles retombent toutes dans la situation d'Ariane; et ce n'est presque que la même tragédie sous des

noms différents.

J'ose croire en général que les tragédies qui peuvent subsister sans cette passion sont sans contredit les meilleures, non-seulement parce qu'elles sont beaucoup plus difficiles à faire, mais parce que, le sujet étant une fois trouvé, l'amour qu'on introdurait y paraîtrait une puérilité, au lieu d'y être un ornement.

Figurez-vous le ridicule qu'une intrigue amoureuse ferait dans Athalie, qu'un grand prêtre fait égorger à la porte du temple; dans cet Oreste qui venge son père, et qui tue sa mère; dans Mérope, qui, pour venger la mort de son fils, lève le bras sur son fils même; enfin dans la plupart des sujets vraiment tragiques de l'antiquité. L'amour doit régner seul, on l'a déjà dit; il n'est pas fait pour la seconde place. Une intrigue politique dans Ariane serait aussi déplacée qu'une intrigue amoureuse dans le parricide d'Oreste. Ne confondons point ici avec l'amour tragique les amours de comédie et d'églogue, les déclarations, les maximes d'élégie, les galanteries de madrigal: elles peuyent faire dans la jeunesse l'amusement de la société; mais les vraies passions sont faites pour la scène, et personne n'a été ni plus digne que vous de les inspirer, ni plus capable de les bien peindre.

## PERSONNAGES.

BÉNASSAR, shériff de Trémizène. ZULIME, sa fille. MOHADIR, ministre de Bénassar. RAMIRE, esclave espagnol. ATIDE, esclave espagnole. IDAMORE, esclave espagnol. SÉRAME, attachée à Zulime. SUITE.

La scène est dans un château de la province de Trémizène, sur le bord de la mer d'Afrique.

## ACTE PREMIER.

## SCENE L - ZULIME, ATIDE, MOHADIR.

ZULIME, d'une voix basse et entrecoupée, les yeux baissés, et regardant à peine Mohadir.

Allez, laissez Zulime aux remparts d'Arsénie:
Partez; loin de vos yeux je vais cacher ma vie;
Je vais mettre à jamais, dans un autre univers,
Entre mon père et moi la barrière des mers.
Je n'ai plus de patrie, et mon destin m'entraîne.
Retournez, Mohadir, aux murs de Trémizène,
Consoler les vieux ans de mon père affligé:
Je l'outrage, et je l'aime; il est assez vengé.
Puissent les justes cieux changer sa destinée!
Puisse-t-il oublier sa fille infortunée!

## MOHADIR.

Qui? lui, vous oublier! grand Dieu, qu'il en est loin!
Que vous prenez, Zulime, un déplorable soin!
Outragez-vous ainsi le père le plus tendre,
Qui pour vous de son trône était prêt à descendre;
Qui, vous laissant le choix de tant de souverains,
De son sceptre avec joie aurait orné vos mains?
Quoi! dans vous, dans sa fille, il trouve une ennemie!
Dans cet affreux dessein seriez-vous affermie?
Ah! ne l'irritez point, revenez dans ses bras.
Mes conseils autrefois ne vous révoltaient pas;
Cette voix d'un vieillard qui nourrit votre enfance
Quelquefois de Zulime obtint plus d'indulgence.
Bénassar votre père espérait aujourd'hui
Que mes soins plus heureux pourraient vous rendre à lui.
A son cœur ulcéré que faut-il que j'annonce?

## ZULIME.

Porte-lui mes soupirs et mes pleurs pour réponse; C'est tout ce que je puis; et c'est t'en dire assez.

### MOHADIR.

Vous pleurez, vous, Zulime! et vous le trahissez!

### ZULIME.

Je ne le trahis point. Le destin qui l'outrage Aux cruels Turcomans livrait son héritage; Par ces brigands nouveaux pressé de toutes parts, De Trémizène en cendre il quitta les remparts; Et, quel que soit l'objet du soin qui me dévore, J'ai suivi son exemple. MOHADIR.

Hélas! suivez-le encore.

Il revient; revenez, dissipez tant d'ennuis: Remplissez vos devoirs, croyez-moi.

ZULIME.

Je ne puis.

MOHADIR.

Vous le pouvez. Sachez que nos tristes rivages
Ont vu fuir à la fin nos destructeurs sauvages,
Dispersés, affaiblis, et lassés désormais
Des maux qu'ils ont soufferts et des maux qu'ils ont faits.
Trémizène renaît, et va revoir son maître:
Sans sa fille, sans vous, le verrons-nous paraître?
Vous avez dans ce fort entraîné ses soldats;
Des esclaves d'Europe accompagnent vos pas;
Ces chrétiens, ces captifs, le prix de son courage,
Dont jadis la victoire avait fait son partage,
Ont arraché Zulime à ses bras paternels.
Avec qui fuyez-vous?

ZÜLIME.

Ah! reproches cruels!

Arrêtez, Mohadir.

MOHADIR.

Non, je ne puis me taire; Le reproche est trop juste, et vous m'êtes trop chère; Non, je ne puis penser sans honte et sans horreur Que l'esclave Ramire a fait votre malheur.

ZULIME.

Ramire esclave!

MOHADIR.

Il l'est, il était fait pour l'être: Il naquit dans nos fers; Bénassar est son maître. N'est-il pas descendu de ces Goths odieux, Dans leurs propres foyers vaincus par nos aïeux? Son père à Trémizène est mort dans l'esclavage, Et la bonté d'un maître est son seul héritage.

ZULIME.

Ramire esclave! lui?

MOHADIR.

C'est un titre qui rend
Notre affront plus sensible, et son crime plus grand.
Quoi donc! un Espagnol ici commande en maître!
A peine devant vous m'a-t-on laissé paraître;
A peine ai-je percé la foule des soldats
Qui veillent à sa garde, et qui suivent vos pas.
Vous pleurez malgré vous; la nature outragée
Déchire, en s'indignant, votre âme partagée.
A vos justes remords n'osez-vous vous livrer?

Quand on pleure sa faute, on va la réparer.

ATIDE.

Respectez plus ses pleurs, et calmez votre zèle: Il ne m'appartient pas de répondre pour elle; Mais je suis dans le rang de ces infortunés Qu'un maître redemande, et que vous condamnez. Je fus comme eux esclave, et de leur innocence Peut-être il m'appartient de prendre la désense. Oui, Ramire a d'un maître éprouvé les bienfaits; Mais vous lui devez plus qu'il ne vous dut jamais. C'est Ramire, c'est lui dont l'étonnant courage, Dans vos murs pris d'assaut et fumants de carnage, Délivra votre émir, et lui donna le temps De dérober sa tête au fer des Turcomans; C'est lui qui, comme un Dieu veillant sur sa famille, Ayant sauvé le père, a défendu la fille : C'est par ses seuls exploits enfin que vous vivez. Quel prix a-t-il reçu? Seigneur, vous le sayez. Loin des murs tout sanglants de sa ville alarmée, Bénassar avec peine assemblait une armée; Et quand vos citoyens, par nos soins respirants, A quelque ombre de paix ont porté vos tyrans, Ces Turcs impérieux, qu'aucun devoir n'arrête, De Ramire et des siens ont demandé la tête; Et de votre divan la basse cruauté Souscrivait en tremblant à cet affreux traité. De Zulime pour nous la bonté généreuse Vous épargna du moins une paix si honteuse. Elle acquitte envers nous ce que vous nous devez. N'insultez point ici ceux qui vous ont sauvés : Respectez plus Ramire et ces guerriers si braves; Ils sont vos défenseurs, et non plus vos esclaves.

MOHADIR, à Zulime.

Votre secret, Zulime, est enfin révélé: Ainsi donc par sa voix votre cœur a parlé?

ZULIME.

Oui, je l'avoue.

MOHADIR.

Ah! Dieu!

ZULIME.

Coupable, mais sincère,

Je ne puis vous tromper..... Tel est mon caractère.

MOHADIR.

Vous voulez donc charger d'un affront si nouveau Un père infortuné qui touche à son tombeau?

ZULIME.

Vous me faites frémir.

## MOHADIR.

Repentez-vous, Zulime.
Croyez-moi, votre cœur n'est point né pour le crime.
ZULIME.

Je me repens en vain; tout va se déclarer: Il est des attentats qu'on ne peut réparer. Il ne m'appartient pas de soutenir sa vue; J'emporte, en le quittant, le remords qui me tue. Allez: votre présence en ces funestes lieux Augmente ma douleur, et blesse trop mes yeux. Mohadir.... ah! partez....

## MOHADIR.

Hélas! je vais peut-être Porter les derniers coups au sein qui vous fit naître!

## SCENE II. — ZULIME, ATIDE.

## ZULIME.

Ah! je succombe, Atide; et ce cœur désolé Ne soutient plus le poids dont il est accablé. Vous voyez ce que j'aime, et ce que je redoute; Une patrie, un père; Atide! ah! qu'il en coûte!. Que de retours sur moi! que de tristes efforts! Je n'ai dans mon amour senti que des remords. D'un père infortuné vous concevez l'injure; Il est affreux pour moi d'offenser la nature : Mais Ramire expirait, vous étiez en danger. Est-ce un crime, après tout, que de vous protéger? Je dois tout à Ramire; il a sauvé ma vie. A ce départ enfin vous m'avez enhardie : Vos périls, vos vertus, vos amis malheureux, Tant de motifs puissants, et l'amour avec eux L'amour qui me conduit; hélas! si l'on m'accuse, Voilà tous mes forfaits : mais voilà mon excuse. Je tremble cependant; de pleurs toujours noyés, De l'abîme où je suis mes yeux sont effrayés. ATIDE.

Hélas! Ramire et moi nous vous devons la vie; Vous rendez un héros, un prince à sa patrie; Le ciel peut-il haïr un soin si généreux? Arrachez votre amant à ces bords dangereux. Ma vie est peu de chose; et je ne suis encore Qu'une esclave tremblante en des lieux que j'abhorre. Quoique d'assez grands rois mes aïeux soient issus, Tout ce que vous quittez est encore au-dessus. J'étais votre captive, et vous ma protectrice; Je ne pouvais prétendre à ce grand sacrifice: Mais Ramire! un héros du ciel abandonné, Lui qui, de Bénassar esclave infortuné, A prodigué son sang pour Bénassar lui-même; Enfin, que vous aimez....

ZULIME.

Atide, si je l'aime!

C'est toi qui découvris, dans mes esprits troublés,

De mon secret penchant les traits mal démêlés;

C'est toi qui les nourris, chère Atide; et peut-être

En me parlant de lui c'est toi qui les fis naître:

C'est toi qui commenças mon téméraire amour;

Ramire a fait le reste en me sauvant le jour.

J'ai cru fuir nos tyrans, et j'ai suivi Ramire.

J'abandonne pour lui parents, peuples, empire;

Et, frémissant encor de ses périls passés,

J'ai craint dans mon amour de n'en point faire assez.

Cependant loin de moi se peut-il qu'il s'arrête?

Quoi! Ramire aujourd'hui, trop sûr de sa conquête,

Ne prévient point mes pas, ne vient point consoler

Ce cœur trop asservi, que lui seul peut troubler!

Eh! ne voyez-vous pas avec quelle prudence De l'envoyé d'un père il fuyait la présence?

J'ai tort, je te l'avoue : il a dû s'écarter; Mais pourquoi si longtemps?

ATIDE.

A ne vous point flatter, Tant d'amour, tant de crainte et de délicatesse, Conviennent mal peut-être au péril qui nous presse; Un moment peut nous perdre, et nous ravir le prix De tant d'heureux travaux par l'amour entrepris; Entre cet Océan, ces rochers, et l'armée, Ce jour, ce même jour peut vous voir enfermée. Trop d'amour vous égare; et les cœurs si troublés Sur leurs vrais intérêts sont toujours aveuglés.

ZULIME.

Non, sur mes intérêts c'est l'amour qui m'éclaire; Ramire va presser ce départ nécessaire: L'ordre dépend de lui; tout est entre ses mains; Souverain de mon âme, il l'est de mes destins. Que fait-il? est-ce vous, est-ce moi qu'il évite?

ATIDE.

Le voici.... Ciel, témoin du trouble qui m'agite, Ciel, renferme à jamais dans ce sein malheureux Le funeste secret qui nous perdrait tous deux!

## SCENE III. - ZULIME, ATIDE, RAMIRE.

## RAMIRE.

Madame, enfin des cieux la clémence suprême
Semble en notre défense agir comme vous-même;
Et les mers et les vents, secondant vos bontés,
Vont nous conduire aux bords si longtemps souhaités.
Valence, de ma race autrefois l'héritage,
A vos pieds plus qu'aux miens portera son hommage.
Madame, Atide et moi, libres par vos secours,
Nous sommes vos sujets, nous le serons toujours.
Quoi! vos yeux à ma voix répondent par des larmes!

### ZULIME.

Et pouvez-vous penser que je sois sans alarmes?
L'amour veut que je parte, il lui faut obéir:
Vous savez qui je quitte, et qui j'ai pu trahir.
J'ai mis entre vos mains ma fortune, ma vie;
Ma gloire encor plus chère, et que je sacrifie.
Je dépends de vous seul.... Ah! prince, avant ce jour,
Plus d'un cœur a gémi d'écouter trop d'amour;
Plus d'une amante, hélas! cruellement séduite,
A pleuré vainement sa faiblesse et sa fuite.

## RAMIRE.

Je ne condamne point de si justes terreurs.

Vous faites tout pour nous; oui, madame, et nos eœurs
N'ont, pour vous rassurer dans votre défiance,
Qu'un hommage inutile, et beaucoup d'espérance.

Esclave auprès de vous, mes yeux à peine ouverts
Ont connu vos grandeurs, ma misère, et des fers;
Mais j'atteste le Dieu qui soutient mon courage,
Et qui donne à son gré l'empire et l'esclavage,
Que ma reconnaissance et mes engagements....

## ZULIME.

Pour me prouver vos feux vous faut-il des serments?

En ai-je demandé quand cette main tremblante

A détourné la mort à vos regards présente?

Si mon âme aux frayeurs se peut abandonner,

Je ne crains que mon sort : puis-je vous soupçonner?

Ah! les serments sont faits pour un cœur qui peut feindre.

Si j'en avais besoin, nous serions trop à plaindre.

### RAMIRE.

Que mes jours, immolés à votre sûreté...

### ZULIME.

Conservez-les, cher prince, ils m'ont assez coûté. Peut-être que je suis trop faible et trop sensible; Mais enfin tout m'alarme en ce séjour horrible:

## ACTE I, SCÈNE III.

Vous-même, devant moi, triste, sombre, égáré, Vous ressentez le trouble où mon cœur est livré.

ATIDE.

Vous vous faites tous deux une pénible étude
De nourrir vos chagrins et votre inquiétude.
Dérobez-vous, madame, aux peuples irrités
Qui poursuivent sur nous l'excès de vos bontés.
Ce palais est peut-être un rempart inutile;
Le vaisseau vous attend, Valence est votre asile.
Calmez de vos chagrins l'importune douleur:
Vous avez tant de droits sur nous.... et sur son cœur
Vous condamnez sans doute une crainte odieuse.
Votre amant vous doit tout; vous êtes trop heureuse!

ZULIME.

Je dois l'être, et l'hymen qui va nous engager....

SCENE IV. — ZULIME, ATIDE, RAMIRE, IDAMORE.

IDAMORE.

Dans ce moment, madame, on vient vous assiéger.

ATIDE.

Ciel !

### IDAMORE

On entend de loin la trompette guerrière; On voit des tourbillons de flamme, de poussière; D'étendards menaçants les champs sont inondés. Le peu de nos amis dont nos murs sont gardés, Sur ces bords escarpés qu'a formés la nature, Et qui de ce palais entourent la structure, En défendront l'approche, et seront glorieux De chercher un trépas honoré par vos yeux.

RAMIRE.

Dans ce malheur pressant je goûte quelque joie.
Eh bien! pour vous servir le ciel m'ouvre une voie:
De vos peuples unis je brave le courroux;
l'ai combattu pour eux, je combattrai pour vous
Pour mériter vos soins je puis tout entreprendre;
Et mon sort en tout temps sera de vous défendre.

ZULIME.

Que dis-tu? contre un père! arrête, épargne-moi. L'amour n'entraîne-t-il que le crime après soi? Tombe sur moi des cieux l'éternelle colère, Plutôt que mon amant ose attaquer mon père! Avant que ses soldats environnent nos tours, Les flots nous ouvriront un plus juste secours. Mon séjour en ces lieux me rendrait trop coupable; D'un père courroucé fuyons l'œil respectable: Je vais hâter ma fuite, et j'y cours de ce pas.

RAMIRE, d Atide.

Moi, je vais fuir la honte, et hâter mon trépas.

## SCÈNE V. - RAMIRE, ATIDE.

### ATIDE.

Vous n'irez point sans moi : non, cruel que vous êtes, Je ne souffrirai point vos fureurs indiscrètes. Cher objet de ma crainte, arbitre de mon sort, Cher époux, commencez par me donner la mort. Au nom des nœuds secrets qu'à son heure dernière De ses mourantes mains vient de former mon père, De ces nœuds dangereux dont nous avons promis De dérober l'étreinte à des yeux ennemis, Songez aux droits sacrés que j'ai sur votre vie; Songez qu'elle est à moi, qu'elle est à la patrie; Que Valence dans vous redemande un vengeur. Allez la délivrer de l'Arabe oppresseur; Quittez, sans plus tarder, cette rive fatale; Partez, vivez, règnez, fût-ce avec ma rivale

## RAMIRE.

Non, désormais ma vie est un tissu d'horreurs;
Je rougis de moi-même, et surtout de vos pleurs;
Je suis né vertueux, j'ai voulu toujours l'être!
Voulez-vous me changer? chéririez-vous un traître?
J'ai subi l'esclavage et son poids rigoureux;
Le fardeau de la feinte est cent fois plus affreux.
J'ai connu tous les maux, la vertu les surmonte;
Mais quel cœur généreux peut supporter la honte?
Quel supplice effroyable alors qu'il faut tromper,
Et que tout mon secret est prêt à m'échapper!

ATIDE.

Eh bien! allez, parlez, armez sa jalousie, J'y consens; mais, cruel, n'exposez que ma vie; N'immolez que l'objet pour qui vous rougissez, Qui vous forçait à feindre, et que vous haïssez.

### RAMIRE.

Je vous adore, Atide, et l'amour qui m'enflamme Ferme à tout autre objet tout accès dans mon âme: Mais plus je vous adore, et plus je dois rougir De fuir avec Zulime, afin de la trahir. Je suis bien malheureux, si votre jalousie Joint ses poisons nouveaux aux horreurs de ma vie! Entouré de forfaits et d'infidélités, Je les commets pour vous, et vous seule en doutez. Ah! mon crime est trop vrai, trop affreux envers elle! Ce cœur est un perfide, et c'est pour vous, cruelle!

Non, il est généreux; le mien n'est point jaloux:
La fraude et les soupçons ne sont point faits pour vous.
Zulime, en écoutant son amour malheureuse,
N'a point reçu de vous de promesse trompeuse.
Idamore a parlé: sûre de ses appas,
Elle a cru des discours que vous ne dictiez pas.
Eh! peut-on s'étonner que vous ayez su plaire?
Peut-on vous reprocher ce charme involontaire
Qui vous soumit un cœur prompt à se désarmer?
Ah! le mien m'est témoin que l'on doit vous aimer.

### RAMIRE.

Eh! pourquoi, profanant de si saintes tendresses, De Zulime abusée enhardir les faiblesses? Pourquoi, déshonorant votre amant, votre époux, Promettre à d'autres yeux un cœur qui n'est qu'à vous? Dans quel piége Idamore a conduit l'innocence! Des bienfaits de Zulime affreuse récompense! Ah! cruelle, à quel prix le jour m'est conservé!

ATIDE.

Eh bien! punissez-moi de vous avoir sauvé. Idamore, il est vrai, n'est pas le seul coupable, J'ai parlé comme lui; comme lui condamnable, J'engageai trop Ramire, et sans le consulter. Je n'y survivrai pas, vous n'en pouvez douter. Je sens qu'à vos vertus je faisais trop d'injure; Je vous épargnerai la honte d'un parjure: Vivez, il me suffit.... Ciel! quel tumulte affreux!

RAMIRE.

Il m'annonce un combat moins grand, moins douloureux: Le ciel m'y peut au moins accorder quelque gloire; J'y vole....

ATIDE

Je vous suis; la chute ou la victoire, Les fers ou le trépas, je sais tout partager. Puis-je être loin de vous? vous êtes en danger.

RAMIRE.

Ah! ne laissez qu'à moi le destin qui m'opprime. Chère épouse, craignez....

ATIDE.

Je ne crains que Zulime.

## ACTE SECOND.

## SCÈNE I. - RAMIRE, IDAMORE.

## IDAMORE.

Oui, Dieu même est pour nous; oui, ce Dieu de la guerre Nous appelle sur l'onde et désarme la terre. Vous voyez les sujets du triste Bénassar Suspendre leurs fureurs au pied de ce rempart : Ils ont quitté ces traits, ces funestes machines Qui des murs d'Arsénie apportaient les ruines, Tout ce grand appareil qui, dans quelques moments, Pouvait de ce palais briser les fondements. Cependant l'heure approche où la mer favorable Va quitter avec nous ce rivage effroyable. Seigneur, au nom d'Atide, au nom de nos malheurs Et de tant de périls, et de tant de douleurs, Par le salut public devant qui tout s'efface, Par ce premier devoir des rois de notre race, Ne songez qu'à partir, et ne rougissez pas Des bontés de Zulime et de ses attentats : Ne fuyez point les dons de sa main bienfaisante, Envers les siens coupable, envers nous innocente, Intouré d'ennemis dans ce séjour d'horreur, Craignez....

### RAMIRE.

Mes ennemis sont au fond de mon cœur. Atide l'a voulu; c'est assez, Idamore.

## IDAMORE.

Comment! quel repentir peut vous troubler encore? Qui vous retient?

## RAMIRE.

L'honneur. Crois-tu qu'il soit permis D'être injuste, infidèle, et traître à ses amis?

## IDAMORE.

Non, sans doute, seigneur, et ce crime est infâme.

## RAMIRE.

Est-il donc plus permis de trahir une femme, De la conduire au piège, et de l'abandonner?

## IDAMORE.

Un plus grand intérêt doit vous déterminer. Voudriez-vous livrer à l'horreur des supplices Ceux qui vous ont voué leur vie et leurs services? Entre Zulime et nous il est temps de choisir.

## RAMIRE.

Eh bien! qui de vous tous me faut-il donc trahir?
Faut-il que, malgré nous, il soit des conjonctures
Où le cœur égaré flotte entre les parjures?
Où la vertu sans force, et prête à succomber,
Ne voit que des écueils, et tremble d'y tomber?
Tu sais ce que pour nous Zulime a daigné faire;
Elle renonce à tout, à son trône, à son père,
A sa gloire, en un mot; il faut en convenir.
Armé de ses bienfaits, moi j'irais l'en punir!
C'est trop rougir de moi : plains ma douleur mortelle.

IDAMORE.

Rougissez de tarder, Valence vous appelle; Les moments sont bien chers; et si vous hésitez....

RAMIRE.

Non; je vais m'expliquer, et lui dire....

IDAMORE.

Arrêtez;

Gardez-vous d'arracher un voile nécessaire: Laissez-lui son erreur, cette erreur est trop chère. Pour entraîner Zulime à ses égarements, Vous n'employâtes point l'art trompeur des amants. Sensible, généreuse, et sans expérience, Elle a cru n'écouter que la reconnaissance; Elle ne savait pas qu'elle écoutait l'amour. Tous vos soins empressés la perdaient sans retour; Dans son illusion nous l'avons confirmée : Enfin elle vous aime, elle se croit aimée. De quel jour odieux ses yeux seraient frappés! Il n'est de malheureux que les cœurs détrompés. Réservez pour un temps plus sûr et plus tranquille De ces droits délicats l'examen difficile. Lorsque vous serez roi, jugez et décidez: Ici Zulime règne, et vous en dépendez.

### RAMIRE.

Je dépends de l'honneur; votre discours m'offense. Je crains l'ingratitude, et non pas sa vengeance. Quoi qu'il puisse arriver, un cœur tel que le mien Lui tiendra sa parole, ou ne promettra rien.

## IDAMORE.

Tremblez donc : son amour peut se tourner en rage. Atide de son sang peut payer cet outrage.

## RAMIRE.

Cher Idamore, au bruit de son moindre danger, De ces lieux ennemis va, cours la dégager. Sois sûr que de Zulime arrêtant la poursuite, Avant que d'expirer j'assurerai sa fuite.

### IDAMORE.

Vous vous connaissez mal en ces extrémités;
Atide et vos amis mourront à vos côtés.
Mais non, votre prudence et la faveur céleste
Ne nous annoncent point une fin si funeste.
Zulime est encor loin de vouloir se venger;
Peut-elle craindre, hélas! qu'on la veuille outrager?
Son âme tout entière à son espoir livrée,
Aveugle en ses bontés, et d'amour enivrée,
Goûte d'un calme heureux le dangereux sommeil....

## RAMIRE.

Que je crains le moment de son affreux réveil!

Cachez donc à ses yeux la vérité cruelle, Au nom de la patrie...! On approche, c'est elle.

Va, cours après Atide, et reviens m'avertir Si les mers et les vents m'ordonnent de partir.

## SCENE II. - ZULIME, RAMIRE, SERAME.

### ZULIME.

Oui, nous touchons, Ramire, à ce moment prospère Qui met en sûreté cette tête si chère. En vain nos ennemis (car j'ose ainsi nommer Qui voudrait désunir deux cœurs nés pour s'aimer), En vain tous ces guerriers, ces peuples que j'offense, De mon malheureux père ont armé la vengeance. Profitons des instants qui nous sont accordés: L'amour nous conduira, puisqu'il nous a gardés; Et je puis dès demain rendre à votre patrie Ce dépôt précieux qu'à moi seule il confie. Il ne me reste plus qu'à m'attacher à vous Par les nœuds éternels et de femme et d'époux. Grâce à ces noms si saints, ma tendresse épurée En est plus respectable, et non plus assurée. Le père, les amis, que j'ose abandonner, Le ciel, tout l'univers, doivent me pardonner, Si de tant de héros la déplorable fille Pour un époux si cher oublia sa famille. Prenons donc à témoin ce Dieu de l'univers, Que nous servons tous deux par des cultes divers; Attestons cet auteur de l'amour qui nous lie, Non que votre grande âme à la mienne est unie (Nos cœurs n'ont pas besoin de ces vœux solennels), Mais que bientôt, seigneur, aux pieds de vos autels Vos peuples béniront, dans la même journée,

Et votre heureux retour, et ce grand hyménée. Mettons près des humains ma gloire en sûreté; Du Dieu qui nous entend méritons la bonté; Et cessons de mêler, par trop de prévoyance, Le poison de la crainte à la douce espérance.

RAMIRE.

Ah! vous percez un cœur destiné désormais A d'éternels tourments, plus grands que vos bienfaits.

ZULIME.

Eh! qui peut vous troubler quand vous m'avez su plaire? Les chagrins sont pour moi : la douleur de mon père, Sa vertu, cet opprobre à ma fuite attaché, Voilà les déplaisirs dont mon cœur est touché; Mais vous qui retrouvez un sceptre, une couronne, Vos parents, vos amis, tout ce que j'abandonne, Qui de votre bonheur n'avez point à rougir; Vous qui m'aimez enfin....

RAMIRE.

Pourrais-je vous trahir?

Non, je ne puis.

ZULIME.

Hélas! je vous en crois sans peine: Vous sauvâtes mes jours, je brisai votre chaîne; Je vois en vous, Ramire, un vengeur, un époux: Vos bienfaits et les miens, tout me répond de vous.

RAMIRE.

Sous un ciel inconnu le destin vous envoie.

ZULIMB.

Je le sais, je le veux, je le cherche avec joie; C'est vous qui m'y guidez.

RAMIRE.

C'est à vous de juger Qu'on a tout à souffrir chez un peuple étranger; Coutumes, préjugés, mœurs, contraintes nouvelles, Abus devenus droits, et lois souvent cruelles.

ZULIME.

Qu'importe à notre amour ou leurs mœurs ou leurs droits? Votre peuple est le mien, vos lois seront mes lois. J'en ai quitté pour vous, hélas! de plus sacrées; Et qu'ai-je à redouter des mœurs de vos contrées; Quels sont donc les humains qui peuplent vos États? Ont-ils fait quelques lois pour former des ingrats?

RAMIRE.

Je suis loin d'être ingrat; non, mon cœur ne peut l'être.

ZULIME.

Sans doute....

RAMIRE.

Mais en moi vous ne verriez qu'un traître, Si, tout prêt à partir, je cachais à vos yeux Un obstacle fatal opposé par les cieux.

ZULIME.

Un obstacle!

RAMIRE.

Une loi formidable, éternelle.

ZULIME.

Vous m'arrachez le cœur; achevez, quelle est-elle?

RAMIRE.

C'est la religion.... Je sais qu'en vos climats, Où vingt peuples mêlés ont changé tant d'États, L'hymen unit souvent ceux que leur loi divise. En Espagne autrefois cette indulgence admise Désormais parmi nous est un crime odieux: La loi dépend toujours et des temps et des lieux. Mon sang dans mes États m'appelle au rang suprême, Mais il est un pouvoir au-dessus de moi-même.

ZULIME.

Je t'entends; cher Ramire, il faut t'ouvrir mon cœur Pour ma religion j'ai connu ton horreur, J'en ai souvent gémi; mais, s'il ne faut rien taire, A mon âme en secret tu la rendis moins chère. Soit erreur ou raison, soit ou crime ou devoir, Soit du plus tendre amour l'invincible pouvoir, (Puisse le juste ciel excuser mes faiblesses!) Du sang en ta faveur j'ai bravé les tendresses; Je pourrai t'immoler, par de plus grands efforts, Ce culte mal connu de ce sang dont je sors : Puisqu'il t'est odieux, il doit un jour me l'être. Fidèle à mon époux, et soumise à mon maître, J'attendrai tout du temps et d'un si cher lien. Mon cœur servirait-il d'autre Dieu que le tien? Je vois couler tes pleurs; tant de soin, tant de slamme. Tant d'abandonnement, ont pénétré ton âme. Adressons l'un et l'autre au Dieu de tes autels Ces pleurs que l'amour verse, et ces vœux solennels. Qu'Atide y soit présente; elle approche; elle m'aime: Que son amitié tendre ajoute à l'amour même! Atide !

RAMIRE.

C'en est trop; et mon cœur déchiré....

## SCÈNE III. - ZULIME, RAMIRE, ATIDE, SÉRAME.

ATIDE.

Madame, dans ces murs votre père est entré.

ZULIME.

Mon père!

RAMIRE.

Lui!

ZULIME.

Grand Dieu!

ATIDE.

Sans soldats, sans escorte,

Sa voix de ce palais s'est fait ouvrir la porte. A l'aspect de ses pleurs et de ses cheveux blancs, De ce front couronné, respecté si longtemps, Vos gardes interdits, baissant pour lui les armes, N'ont pas cru vous trahir en partageant ses larmes. Il approche, il vous cherche.

ZULIME.

O mon père! ô mon roi!

Devoir, nature, amour, qu'exigez-vous de moi?

ATIDE.

Il va, n'en doutez point, demander notre vie.

RAMIRE.

Donnez-lui tout mon sang, je vous le sacrifie; Mais conservez du moins....

ZULIME.

Dans l'état où je suis,

Pouvez-vous bien, cruel, irriter mes ennuis?
Tombent, tombent sur moi les traits de sa vengeance!
Allez, Atide; et vous, évitez sa présence.
C'est le premier moment où je puis souhaiter
De me voir sans Ramire, et de vous éviter.
Allez, trop digne époux de la triste Zulime;
Ce titre si sacré me laisse au moins sans crime.

ATIDE

Qu'entends-je? son époux?

RAMIRE

On vient, suivez mes pas;

Plaignez mon sort, Atide, et ne m'accusez pas.

SCÈNE IV. - ZULIME, BÉNASSAR, SÉRAME.

ZULIME.

Le voici, je frissonne, et mes yeux s'obscurcissent. Terre, que devant lui tes gouffres m'engloutissent! Sérame, soutiens-moi.

BÉNASSAR.

C'est elle!

ZULIME.

O désespoir !

BÉNASSAR.

Tu détournes les yeux, et tu crains de me voir!

Je me meurs! Ah! mon père!

BÉNASSAR.

O toi, qui fus ma fille!

Cher espoir autrefois de ma triste famille, Toi qui dans mes chagrins étais mon seul recours, Tu ne me connais plus?

zuline, à genoux.

Je vous connais toujours;

Je tombe en frémissant à ces pieds que j'embrasse, Je les baigne de pleurs, et je n'ai point l'audace De lever jusqu'à vous un regard criminel, Qui ferait trop rougir votre front paternel.

BÉNASSAR.

Sais-tu quelle est l'horreur dont ton crime m'accable?

Je sais trop qu'à vos yeux il est inexcusable.

BÉNASSAR.

J'aurais pu te punir, j'aurais pu dans ces tours Ensevelir ma honte et tes coupables jours.

ZULIME.

Voire colère est juste, et je l'ai méritée.

BÉNASSAR.

Tu vois trop que mon cœur ne l'a point écoutée. Lève-toi; ta douleur commence à m'attendrir, (Elle se relève.)

Et le cœur de ton père attend ton repentir.
Tu sais si dans ce cœur, trop indulgent, trop tendre,
Les cris de la nature ont su se faire entendre.
Je vivais en toi seule; et jusques à ce jour
Jamais père à son sang n'a marqué plus d'amour.
Tu sais si j'attendais qu'au bout de ma carrière
Ma bouche en expirant nommât mon héritière,
Et cédât, malgré moi, par des soins superflus,
Ce qui dans ces moments ne nous appartient plus.
Je n'ai que trop vécu: ma prodigue tendresse
Prévenait par ses dons ma caduque vieillesse;
Je te donnais pour dot, en engageant ta foi,
Ces trésors, ces États que je quittais pour toi,
Et tu pouvais choisir entre les plus grands princes
Qui des bords syriens gouvernent les provinces:

Et c'est dans ces moments que, suyant de mes bras, Toi seule à la révolte excites mes soldats, M'arraches mes sujets, m'enlèves mes esclaves, Outrages mes vieux ans, m'abandonnes, me braves! Quel démon t'a conduite à cet excès d'horreur? Quel monstre a corrompu les vertus de ton cœur? Veux-tu ravir un rang que je te sacrisse? Veux-tu me dépouiller de ce reste de vie? Ah! Zulime! ah! mon sang! par tant de cruauté Veux-tu punir ainsi l'excès de ma bonté?

ZULIMR.

Seigneur, mon souverain, j'ose dire mon père, Je vous aime encor plus que je ne vous fus chère. Régnez, vivez heureux, ne vous consumez plus Pour cette criminelle en regrets superflus. De mon aveuglement moi-même épouvantée, Expirant des regrets dont je suis tourmentée, Et de votre tendresse, et de votre courroux, Je pleure ici mon crime à vos sacrés genoux; Mais ce crime si cher a sur moi trop d'empire; Vous n'avez plus de fille, et je suis à Ramire.

BÉNASSAR.

Que dis-tu? malheureuse! opprobre de mon sort!
Quoi! tu joins tant de honte à l'horreur de ma mort!
Qui? Ramire! un captif! Ramire t'a séduite!
Un barbare t'enlève, et te force à la fuite!
Non, dans ton cœur séduit, d'un fol amour atteint,
Tout l'honneur de mon sang n'est pas encore éteint;
Tu ne souilleras point d'une tache si noire
La race des héros, ma vieillesse, et ma gloire:
Quelle honte, grand Dieu, suivrait un sort si beau!
Veux-tu déshonorer ma vie et mon tombeau?
De mes folles bontés quel horrible salaire!
Ma fille, un suborneur est-il donc plus qu'un père?
Repens-toi, suis mes pas, viens sans plus m'outrager.

ZULIMR.

Je voudrais obéir; mon sort ne peut changer.
Approuvée en Europe, en vos climats flétrie,
Il n'est plus de retour pour moi dans ma patrie.
Mais si le nom d'esclave aigrit votre courroux,
Songez que cet esclave a combattu pour vous;
Qu'il vous a délivré d'une main ennemie;
Que vos persécuteurs ont demandé sa vie;
Que j'acquitte envers lui ce que vous lui devez;
Qu'à d'assez grands honneurs ses jours sont réservés;
Qu'il est du sang des rois; et qu'un héros pour gendre,
Un prince vertueux....

## BÉNASSAR.

Je ne veux plus t'entendre, Barbare! Que les cieux partagent ma douleur! Que ton indigne amant soit un jour mon vengeur! Il le sera sans doute, et j'en reçois l'augure. Tous les enlèvements sont suivis du parjure. Puisse la perfidie et la division Etre le digne fruit d'une telle union! J'espère que le ciel, sensible à mon outrage, Accourcira bientôt dans les pleurs, dans la rage, Tes jours infortunés que ma bouche a maudits, Et qu'on te trahira comme tu me trahis. Coupable de la mort qu'ici tu me prépares, Lâche, tu périras par des mains plus barbares: Je le demande aux cieux; perfide, tu mourras Aux pieds de ton amant qui ne te plaindra pas. Mais avant de combler son opprobre et sa rage, Avant que le cruel t'arrache à ce rivage, J'y cours; et nous verrons si tes lâches soldats Seront assez hardis pour t'ôter de mes bras, Et si, pour se ranger sous les drapeaux d'un traître, Ils fouleront aux pieds, et ton père, et leur maître.

## SCÈNE V. - ZULIME, SÉRAME.

## ZULIME.

Seigneur.... Ah! cher auteur de mes coupables jours! Voilà quel est le fruit de mes tristes amours! Dieu qui l'as entendu, Dieu puissant que j'irrite, Aurais-tu confirmé l'arrêt que je mérite? La mort et les enfers paraissent devant moi: Ramire, avec plaisir j'y descendrais pour toi. Tu me plaindras sans doute.... Ah! passion funeste! Quoi! les larmes d'un père, et le courroux céleste, Les malédictions prêtes à m'accabler, Tout irrite les feux dont je me sens brûler! Dieu! je me livre à toi: si tu veux que j'expire, Frappe; mais réponds-moi des larmes de Ramire.

## ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I. - ZULIME, ATIDE.

ZULIME.

Hélas! vous n'aimez point : vous ne concevez pas Tous ces soulèvements, ces craintes, ces combats, Ce reflux orageux du remords et du crime. Que je me hais! j'outrage un père magnanime, Un père qui m'est cher, et qui me tend les bras. Que dis-je? l'outrager! j'avance son trépas: Malheureuse!

### ATIDE.

Après tout, si votre âme attendrie Craint d'accabler un père, et tremble pour sa vie, Pardonnez; mais je sens qu'en de tels déplaisirs Un grand cœur quelquefois commande à ses soupirs, Qu'on peut sacrifier....

### ZULINE.

Que prétends-tu me dire?
Sacrifier l'amour qui m'enchaîne à Ramire!
A quels conseils, grand Dieu! faut-il s'abandonner?
Ai-je pu les entendre? ose-t-on les donner?
Toute prête à partir, vous proposez, barbare,
Que, moi qui l'ai conduit, de lui je me sépare!
Non, mon père en courroux, mes remords, ma douleur,
De ce conseil affreux n'égalent point l'horreur.

### ATIDE.

Mais vous-même à l'instant, à vos devoirs fidèle, Vous disiez que l'amour vous rend trop criminelle.

## ZULIME.

Non, je ne l'ai point dit, mon trouble m'emportait; Si je parlais ainsi, mon cœur me démentait.

### ATIDE.

Qui ne connaît l'état d'une âme combattue? J'éprouve, croyez-moi, le chagrin qui vous tue; Et ma triste amitié....

### ZULIME.

Vous m'en devez, du moins.

Mais que cette amitié prend de funestes soins!

Ne me parlez jamais que d'adorer Ramire,

Redoublez dans mon cœur tout l'amour qu'il m'inspire.

Hélas! m'assurez-vous qu'il réponde à mes vœux

Comme il le doit, Atide, et comme je le veux?

### ATIDE

Ce n'est point à des cœurs nourris dans l'amertume, Que la crainte a glacés, que la douleur consume; Ce n'est point à des yeux aux larmes condamnés. De lire dans les cœurs des amants fortunés. Est-ce à moi d'observer leur joie et leur caprice? Ne vous suffit-il pas qu'on vous rende justice, Qu'on soit à vos bontés asservi pour jamais?

### ZULIME.

Non; il semble accablé du poids de mes bienfaits;

Son âme est inquiète, et n'est point attendrie.

Atide, il me parlait des lois de sa patrie.

Il est tranquille assez, maître assez de ses vœux,

Pour voir en ma présence un obstacle à nos feux.

Ma tendresse un moment s'est sentie alarmée.

Chèré Atide, est-ce ainsi que je dois être aimée?

Après ce que j'ai fait, après ma fuite, hélas!...

Atide, il me trahit, s'il ne m'adore pas;

Si de quelque intérêt son âme est occupée,

Si je n'y suis pas seule, Atide, il m'a trompée.

## SCÈNE II. — ZULIME, ATIDE, IDAMORE.

IDAMORE.

Madame, votre père appelle ses soldats:
Résolvez votre fuite, et ne différez pas.
Déjà quelques guerriers, qui devaient vous défendre,
Aux pleurs de Bénassar étaient prêts à se rendre.
Honteux de vous prêter un sacrilége appui,
Leurs fronts en rougissant se baissaient devant lui.
De ces murs odieux je garde le passage;
Ce sentier détourné nous conduit au rivage.
Ramire impatient, de vous seule occupé,
De vos bontés rempli, de vos charmes frappé,
Et prêt pour son épouse à prodiguer sa vie,
Dispose en ce moment votre heureuse sortie.

ZULIME.

Ramire, dites-vous?

IDAMORE.

Ardent, rempli d'espoir, Il revient vous servir, surtout il veut vous voir.

ZULIME.

Ah! je renais, Atide, et mon àme est en proie A tout l'emportement de l'excès de ma joie. Pardonne à des soupçons indignement conçus; Ils sont évanouis, ils ne renaîtront plus. J'ai douté, j'en rougis; je craignais, et l'on m'aime! Ah! prince!:...

SCÈNE III. - ZULIME, ATIDE, RAMIRE, IDAMORE.

IDAMORE, à Ramire.

J'ai parlé, seigneur, comme vous-même; J'ai peint de votre cœur les justes sentiments; Zulime en est bien digne : achevez, il est temps. Pressons l'heureux instant de notre délivrance; Rien ne nous retient plus : je cours, je vous devance. (Il sort.) RAMIRE.

Nous voici parvenus à ce moment fatal Où d'un départ trop lent on donne le signal. Bénassar de ces lieux n'est point encor le maître; Pour peu que nous tardions, madame, il pourrait l'être. Vous voulez de l'Afrique abandonner les bords; Venez, ne craignez point ses impuissants efforts.

ZULIME.

Moi craindre! ah! c'est pour vous que j'ai connu la crainte, Croyez-moi; je commande encor dans cette enceinte; La porte de la mer ne s'ouvre qu'à ma voix. Sauvez ma gloire au moins pour la dernière fois. Apprenons à l'Espagne, à l'Afrique jalouse, Que je suis mon devoir en partant votre épouse.

RAMIRE.

C'est braver votre père, et le désespérer; Pour le salut des miens je ne puis différer....

ZULIME.

Ramire 1

RAMIRE.

Si le ciel me rend mon héritage, Valence est à vos pieds.

ZULIME.

Tu promis davantage.

Que m'importait un trône?

ATIDE.

Eh! madame, est-il temps

De s'oublier ici dans ces périls pressants? Songez....

ZULIME.

De ce péril soyez moins occupée; Il en est un plus grand. Ciel! serais-je trompée Ah! Ramire!

RAMIRE.

Attendez qu'au sein de ses États L'infortuné Ramire ait pu guider vos pas.

ZULIME.

Qu'entends-je? Quel discours à tous les trois funeste! Ramire! attendais-tu qu'immolant tout le reste, Perfide à ma patrie, à mon père, à mon roi, Je n'eusse en ces climats d'autre maître que toi? Sur ces rochers déserts, ingrat, m'as-tu conduite Pour traîner en Europe une esclave à ta suite?

RAMIRE.

Je vous y mène en reine, et mon peuple à genoux Avec son souverain fléchira devant vous.

ATIDE.

Croyez que vos bienfaits....

### ZULIME.

Ah! c'en est trop, Atide;

C'est trop vous efforcer d'excuser un perfide; Le voile est déchiré: je vois mon sort affreux. Quel père j'offensais! et pour qui? malheureux! Des plus sacrés devoirs la barrière est franchie: Mais il reste un retour à ma vertu trahie; Je revole à mon père: il a plaint mes erreurs, Il est sensible, il m'aime, il vengera mes pleurs: Et de sa main du moins il faudra que j'obtienne, Dirai-je, hélas! ta mort? non, ingrat, mais la mienne. Tu l'as voulu, j'y cours.

ATIDE.

Madame....

RAMIRE.

Atide! ô ciel!

ATIDE.

Madame, écoutez-vous ce désespoir mortel? C'est votre ouvrage, hélas! que vous allez détruire. Vous vous perdez! Eh quoi! vous balancez, Ramire!

## ZULIME.

Madame, épargnez-vous ces transports empressés:
Son silence et vos pleurs m'en ont appris assez.
Je vois sur mon malheur ce qu'il faut que je pense,
Et je n'ai pas besoin de tant de confidence,
Ni des secours honteux d'une telle pitié.
J'ai prodigué pour vous la plus tendre amitié:
Vous m'en payez le prix; je vais le reconnaître.
Sortez, rentrez aux fers où vous avez dû naître;
Esclaves, redoutez mes ordres absolus;
A mes yeux indignés ne vous présentez plus:
Laissez-moi.

### RAMIRE.

Non, madame, et je perdrai la vie Avant d'être témoin de tant d'ignominie. Vous ne flétrirez point cet objet malheureux, Ce cœur digne de vous, comme vous généreux. Si vous le connaissiez, si vous saviez....

## ZULIME.

Parjure,

Ta fureur à ce point insulte à mon injure!
Tu m'outrages pour elle! Ah! vil couple d'ingrats!
Du fruit de mes douleurs vous ne jouirez pas;
Vous expierez tous deux mes feux illégitimes:
Tremblez, ce jour affreux sera le jour des crimes.
Je n'en ai commis qu'un, ce fut de vous servir,
Ce fut de vous sauver; je cours vous en punir....

Tu me braves encore, et tu présumes, traître, Que des lieux où je suis tu t'es rendu le maître, Ainsi que tu l'étais de mes vœux égarés; Tu te trompes, barbare.... A moi, gardes! courez, Suivez-moi tous, ouvrez aux soldats de mon père; Que mon sang satisfasse à sa juste colère; Qu'il efface ma honte, et que mes yeux mourants Contemplent deux ingrats à mes pieds expirants!

## SCÈNE IV. - ATIDE, RAMIRE.

RAMIRE.

Ah! fuyez sa vengeance, Atide, et que je meure!

ATIDE.

Non, je veux qu'à ses pieds vous vous jetiez sur l'heure: Ramire, il faut me perdre et vous justifier, Laisser périr Atide, et même l'oublier.

RAMIRE.

Vous!

ATIDE.

Vos jours, vos devoirs, votre reconnaissance, Avec ce triste hymen n'entrent point en balance. Nos liens sont sacrés, et je les brise tous:

Mon cœur vous idolâtre.... et je renonce à vous.

RAMIRE.

Yous, Atide!

ATIDE.

Il le faut; partez sous ces auspices: Ma rivale aura fait de moindres sacrifices; Mes mains auront brisé de plus puissants liens, Et mes derniers bienfaits sont au-dessus des siens.

RAMIRE.

Vos bienfaits sont affreux; l'idée en est un crime. O chère et tendre épouse! ô cœur trop magnanime! Il faut périr ensemble, il faut qu'un noble effort Assure la retraite, ou nous mène à la mort.

ATIDE.

Je mourrai, j'y consens; mais espérez encore;
Tout est entre vos mains, Zulime vous adore:
Ce n'est pas votre sang qu'elle prétend verser.
Pensez-vous qu'à son père elle osât s'adresser?
Vous voyez ces remparts qui ceignent notre asile:
Sout-ils pleins d'ennemis? tout n'est-il pas tranquille?
A-t-elle seulement marché de ce côté?
Sa colère trompait son esprit agité.
Confiez-vous à moi; mon amour le mérite.

250

Je vous réponds de tout, souffrez que je vous quitte; Souffrez....

(Elle sort.)

RAMIRE

Non.... je vous suis.

SCÈNE V. - RAMIRE, BÊNASSAR.

BÉNASSAR.

Demeure, malheureux!

Demeure.

RAMIRE.

Que veux-tu?

BÉNASSAR.

Cruel! ce que je veux?

Après tes attentats, après ta fuite infâme, L'humanité, l'honneur, entrent-ils dans ton âme?

RAMIRE.

Crois-moi, l'humanité règne au fond de ce cœur, Qui pardonne à ton doute, et qui plaint ton malheur: L'honneur est dans ce cœur qui brava la misère.

BÉNASSAR.

Tu ne braves, ingrat, que les larmes d'un père : Tu laisses le poignard dans ce cœur déchiré; Tu pars, et cet assaut est encor différé. La mer t'ouvre ses flots pour enlever ta proie: Eh bien! prends donc pitié des pleurs où je me noie; Prends pitié d'un vieillard trahi, déshonoré, D'un père qui chérit un cœur dénaturé. Je te crus vertueux, Ramire, autant que brave; Je corrigeai le sort qui te fit mon esclave : Je te devais beaucoup, je t'en donnais le prix, J'allais avec les tiens te rendre à ton pays. Le ciel sait si mon cœur abhorrait l'injustice Qui voulait de ton sang le fatal sacrifice. Ma fille a cru, sans doute, une indigne terreur; Et son aveuglement a causé son erreur. Je t'adresse, cruel, une plainte impuissante : Ton fol amour insulte à ma voix expirante. Contre les passions que peut mon désespoir? Que veux-tu? je me mets moi-même en ton pouvoir : Accepte tous mes biens, je te les sacrisse; Rends-moi mon sang, rends-moi mon honneur et ma vie. Tu ne me réponds rien, barbare!

RAMIRE.

Ecoute-moi.

Tes trésors, tes bienfaits, ta fille, sont à toi. Soit vertu, soit pitié, soit intérêt plus tendre, Au péril de sa gloire elle osa nous défendre; Pour toi, de mille morts elle eût bravé les coups. Elle adore son père, et le trahit pour nous; Et je crois la payer du plus noble salaire, En la rendant aux mains d'un si vertueux père.

BÉNASSAR.

Toi, Ramire?

RAMIRE.

Zulime est un objet sacré
Que mes profanes yeux n'ont point déshonoré.
Tu coûtas plus de pleurs à son âme séduite
Que n'en coûte à tes yeux sa déplorable fuite.
Le temps fera le reste; et tu verras un jour
Qu'il soutient la nature, et qu'il détruit l'amour:
Et si dans ton courroux je te croyais capable
D'oublier pour jamais que ta fille est coupable,
Si ton cœur généreux pouvait se désarmer,
Chérir encor Zulime....

BÉNASSAR.

Ah! si je puis l'aimer!
Que me demandes-tu? conçois-tu bien la joie
Du plus sensible père au désespoir en proie,
Qui, noyé si longtemps dans des pleurs superflus,
Reprend sa fille enfin, quand il ne l'attend plus?
Moi, ne la plus chérir! Va, ma chère Zulime
Peut avec un remords effacer tout son crime;
Va, tout est oublié, j'en jure mon amour:
Mais puis-je à tes serments me fier à mon tour?
Zulime m'a trompé! Quel cœur n'est point parjure?
Quel cœur n'est point ingrat?

RAMIRE.

Que le tien se rassure.

Atide est dans ces lieux; Atide est, comme moi,
Du sang infortuné de notre premier roi:
Nos captifs malheureux, brûlants du même zèle,
N'ont tout fait avec moi, tout tenté que pour elle;
Je la livre en otage, et la mets dans tes mains.
Toi, si je fais un pas contraire à tes desseins,
Sur mon corps tout sanglant verse le sang d'Atide:
Mais si je suis fidèle, et si l'honneur me guide,
Toi-même arrache Atide à ces bords ennemis,
Appelle tous les tiens, délivre nos amis.
Le temps presse: peux-tu me donner ta parole?
Peux-tu me seconder?

BÉNASSAR.

Je le puis, et j'y vole.

Dejà quelques guerriers, honteux de me trahir.

Reconnaissent leur maître, et sont prêts d'obéir. Mais aurais-tu, Ramire, une âme assez cruelle Pour abuser encor mon amour paternelle? Pardonne à mes soupçons.

RAMIRE.

Va, ne soupçonne rien;

Mon plus cher intérêt s'accorde avec le tien. Je te vois comme un père.

BÉNASSAR.

A toi je m'abandonne.

Dieu voit du haut des cieux la foi que je te donne.

Adieu; reçois la mienne.

## SCENE VI. - RAMIRE, ATIDE.

ATIDE.

Ah! prince, on yous attend.

Il n'est plus de danger, l'amour seul vous défend.

Zulime est apaisée, et tant de violence,

Tant de transports affreux, tant d'apprêts de vengeance,

Tout cède à la douceur d'un repentir profond;

L'orage était soudain, le calme est aussi prompt.

J'ai dit ce que j'ai dû pour adoucir sa rage;

Et l'amour à son cœur en disait davantage.

Ses yeux, auparavant si fiers, si courroucés,

Mêlaient des pleurs de joie aux pleurs que j'ai versés

J'ai saisi cet instant favorable à la fuite,

Jusqu'au pied du vaisseau soudain je l'ai conduite;

J'ai hâté vos amis: la moitié suit mes pas,

L'autre moitié s'embarque, ainsi que vos soldats;

On n'attend plus que vous, la voile se déploie.

RAMIRE.

Ah! ciel! qu'avez-vous fait?

ATIDE.

Les pleurs où je me noie Seront les derniers pleurs que vous verrez couler. C'en est fait, cher amant, je ne veux plus troubler Le bonheur de Zulime, et le vôtre peut-être. Vous êtes trop aimé, vous méritez de l'être. Allez, de ma rivale heureux et cher époux, Remplir tous les serments qu'Atide a faits pour vous.

RAMIRE.

Quoi! vous l'avez conduite à ce vaisseau funeste?

Elle vous y demande.

RAMIRE.
O puissance céleste!

Elle part, dites-vous?

ATIDE.

Oui; sauvez-la, seigneur,

Des lieux que pour vous seul elle avait en horreur.

RAMIRE.

Atide! en ce moment c'est fait de votre vie.

ATIDE.

Eh! ne savez-vous pas que je la sacrifie?

RAMIRE.

Vous êtes en otage auprès de Bénassar. Il n'est plus d'espérance, il n'est plus de départ; Tout est perdu.

ATIDE.

Comment?

RAMIRE.

Où courir? et que faire?

Et comment réparer mon crime involontaire?

ATIDE.

Que dites-vous? quel crime, et quel engagement?

Ah! ciel!

ATIDE.

Qu'ai-je donc fait?

SCÈNE VII. - RAMIRE, ATIDE, IDAMORE.

IDAMORE.

En ce même moment Bénassar vous poursuit, vous, Atide, et Zulime. Le péril le plus grand est celui qui m'anime. Seigneur, je viens combattre et mourir avec vous. J'ai vu ce Bénassar, enflammé de courroux, Aux siens qui l'attendaient lui-même ouvrir la porte, Rentrer accompagné de leur fatale escorte, Courir à ses vaisseaux la flamme dans les mains; Il attestait le ciel vengeur des souverains; Sa fureur échauffait les glaces de son âge. Déjà de tous côtés commençait le carnage; Je me fraye un chemin, je revole en ces lieux. Sortons.... Entendez-vous tous ces cris furieux? D'où vient que Bénassar, au fort de la mêlée, Accuse votre foi lâchement violée? Des soldats de Zulime ont quitté ses drapeaux; Ils ont suivi son père, ils marchent aux vaisseaux. D'où peut naître un revers si prompt et si funeste?

RAMIRE

Allons le réparer, le désespoir nous reste; Sauvons du moins Atide; et, le fer à la main, Parmi ces malheureux ouvrons-nous un chemin: Suivez-moi. Dieu puissant, daignez enfin défendre La vertu la plus pure, et l'amour le plus tendre! Suivez-moi, dis-je.

ATIDE.

O ciel! Ramire! Ah! jour affreux!

RAMIRE.

Si vous vivez, ce jour est encor trop heureux.

# ACTE QUATRIÈME.

SCENE I. - ZULIME, SÉRAME

SÉRAME.

Remerciez le ciel, au comble des tourments, D'avoir longtemps perdu l'usage de vos sens; Il vous a dérobé, propice en sa colère, Ce combat effrayant d'un amant et d'un père.

ZULIME, jetée dans un fauteuil, et revenant de son évanouissement.

O jour, tu luis encore à mes yeux alarmés, Qu'une éternelle nuit devrait avoir fermés! O sommeil des douleurs! mort douce et passagère! Seul moment de repos goûté dans ma misère! Que n'es-tu plus durable? et pourquoi laisses-tu Rentrer encor la vie en ce cœur abattu?

(Se relevant.)

Où suis-je? qu'a-t-on fait? ô crime! ô perfidie! Ramire va périr! quel monstre m'a trahie? J'ai tout fait, malheureuse! et moi seule, en un jour, J'ai bravé la nature, et j'ai frahi l'amour. Quoi! mon père, dis-tu, défend que je l'approche!

SÉRAME.

Plus le combat, madame, et le péril est proche, Plus il veut vous sauver de ces objets d'horreur, Qui, présentés de près à votre faible cœur, Et redoublant les maux dont l'excès vous dévore, Peut-être vous rendraient plus criminelle encore.

ZULIME.

Qu'est devenu Ramire?

SÉRAME.

Ai-je donc pu songer,
Dans ces malheurs communs, qu'à votre seul danger?
Ai-je pu m'occuper que du mal qui vous tue?

### ŽULIMB.

Qu'est-ce qui s'est passé? quelle erreur m'a perdue?

Ah! n'ai-je pas tantôt, dans mes transports jaloux,

Des miens contre Ramire allumé le courroux?

J'accusais mon amant; j'eus trop de violence;

On m'a trop obéi: je meurs de ma vengeance.

Va, cours, informe-toi des funestes effets

Et des crimes nouveaux qu'ont produits mes forfaits.

Juste ciel! je partais, et sur la foi d'Atide!

M'aurait-elle trahie? On m'arrête. Ah! perfide!...

N'importe, apprends-moi tout, ne me déguise rien;

Rapporte-moi ma mort: va, cours, vole, et revien.

Je vous laisse à regret dans ces horreurs mortelles. zulime.

Va, dis-je. Ah! j'en mérite encor de plus cruelles!

## SCÈNE II. — ZULIME.

M'as-tu trompée, Atide, avec tant de noirceur?
Quoi! les pleurs quelquesois ne partent point du cœur
Mais non; en me perdant tu te perdrais toi-même,
Toi, tes amis, ton peuple, et ce cruel que j'aime.
Non, trop de vérité parlait dans tes douleurs:
L'imposture, après tout, ne verse point de pleurs.
Ton âme m'est connue; elle est sans artifice:
Et qui m'eût fait jamais un pareil sacrifice?
Loin de moi, loin de lui tu voulais demeurer.
Ah! de Ramire ainsi se peut-on séparer?
Atide n'aime point: j'étais peut-être aimée;
Ma jalouse fureur s'est trop tôt allumée.
J'assassine Ramire.

SCÈNE III. - ZULIME, SÉRAME

Eh bien! que t'a-t-on dit?

Parle.

SÉRAME.

Un désordre horrible accable mon esprit:
On ne voit, on n'entend que des troupes plaintives,
Au dehors, au dedans, aux portes, sur les rives,
Au palais, sur le port, autour de ce rempart;
On se rassemble, on court, on combat au hasard;
La mort vole en tous lieux. Votre esclave perfide
Partout oppose au nombre une audace intrépide.
Pressé de tous côtés, Ramire allait périr;

Croiriez-vous quelle main vient de le secourir?

ZULIME.

Atide! ô ciel!

SÉRAME.

Au milieu du carnage, D'un pas déterminé, d'un œil plein de courage, S'élançant dans la foule, étonnant les soldats, Sa beauté, son audace, ont arrêté leurs bras. Vos guerriers, qui pensaient venger votre querelle, Unis avec les siens, se rangent autour d'elle. Voilà ce qu'on m'a dit, et j'en frémis d'effroi.

ZULIME.

Ramire vit encore, et ne vit point pour moi!
Ramire doit la vie à d'autres qu'à moi-même!
Une autre le défend; c'est une autre qu'il aime!
Et c'est Atide!... Allons, le charme est dissipé:
Je déchire un bandeau de mes larmes trempé;
Je revois la lumière, et je sors de l'abîme
Où me précipitaient ma faiblesse et leur crime.
Ciel! quel tissu d'horreurs! ah! j'en avais besoin;
De guérir ma blessure ils ont pris l'heureux soin.
Va, je renonce à tout, et même à la vengeance:
Je verrai leur supplice avec l'indifférence
Qu'inspirent des forfaits qui ne nous touchent pas.
Que m'importe en effet leur vie ou leur trépas?
C'en est fait.

## SCÈNE IV. - ZULIME, MOHADIR, SÉRAME.

ZULIME.

Mohadir, parlez, que fait mon père Puisse sur moi le ciel, épuisant sa colère, Sur ses jours vertueux prodiguer sa faveur! Qu'il soit vengé surtout!

MOHADIR.

Madame, il est vainqueur.

ZULIME.

Ah! Ramire est donc mort?

MOHADIR.

Sa valeur malheureuse

A cherché vainement une mort glorieuse:
Lassé, couvert de sang, l'esclave révolté
Est tombé dans les mains de son maître irrité.
Je ne vous nierai point que son cœur magnanime
Semblait justifier les fautes de Zulime.
Madame, je l'ai vu, maître de son courroux,
Respecter votre père, en détourner ses coups

Je l'ai vu, des siens même arrêtant la vengeance, Abandonner le soin de sa propre défense.

ZULIME.

Lui !

MOHADIR.

Cependant on dit qu'il nous a trahis tous; Qu'il trompait à la fois et Bénassar et vous. Mais, sans approfondir tant de sujets d'alarmes, Sans plus empoisonner la source de vos larmes, Il faut de votre père obtenir un pardon; Il le faut mériter. Je vais en votre nom Des rebelles armés poursuivre ce qui reste: Terminons sans retour un trouble si funeste. Zulime, avec un père il n'est point de traité; Votre repentir seul est votre sûreté: La nature dans lui reprendra son empire, Quand elle aura dans vous triomphé de Ramire.

ZULIME.

Il me suffit : je sais tout ce que j'ai commis, Et combien de devoirs en un jour j'ai trahis. Aux pieds de Bénassar il faut que je me jette : Hâtons-nous.

MOHADIR.

Retenez cette ardeur indiscrète; Gardez en ce moment de vous y présenter.

ZULIME.

Mohadir, et c'est vous qui m'osez arrêter!

MOHADIR.

Respectez la défense heureuse et nécessaire D'un père au désespoir, et d'un maître en colère: Vous devez obéir, et surtout épargner Sa blessure trop vive, et trop prompte à saigner. Il vous aime, il est vrai; mais, après tant d'injures, Si vos ressentiments s'échappaient en murmures, Frémissez pour vous-même; un affront si cruel Serait le dernier coup à ce cœur paternel; Dans Ramire et dans vous il confondrait peut-être....

ZULIME.

Osez-vous bien penser que je protége un traître?
NOHADIR.

Madame, pardonnez un injuste soupçon; Votre âme détrompée a repris sa raison: Je le vois, et je cours, en serviteur fidèle, Apprendre à Bénassar le succès de mon zèle: Daignez de sa justice attendre ici l'effet. SCENE V. - ZULIME, SERAME.

ZULIME.

Ah! j'attends le trépas. Juste ciel, qu'ai-je fait?

SÉRAME.

Vous laissez un perfide au destin qui l'accable: Vos jours sont à ce prix.

ZULIME.

Dieu! qu'Atide est coupable! sérame.

Tous deux seront punis : ne songez plus qu'à vous; D'un père infortuné désarmez le courroux; Détournez....

ZULIME.

Il ne voit en moi qu'une ennemie; Il ne sait point, hélas! combien je suis punie: Mon châtiment, Sérame, est dans mes attentats; J'étais dénaturée, et j'ai fait des ingrats.

SÉRAME.

Eh bien! de leurs forfaits séparez votre cause:
Quelque punition qu'un père se propose,
Aux traits de son courroux son sang doit échapper;
Et sa main s'amollit sur le point de frapper.
Obtenez qu'il vous voie, et votre grâce est sûre;
Unissez-vous à lui pour venger son injure;
Abandonnez les jours justement menacés
De ce parjure amant qu'enfin vous haïssez.

ZULIME.

De Ramire!

SÉRAME.

De lui. Son indigne artifice Vous faisait sa victime, ainsi que sa complice.

ZULIME.

Je ne le sais que trop. Hélas! que de forfaits! SÉRAME.

Que j'aime à voir vos yeux dessillés pour jamais! Des pleurs que vous versiez sa vanité s'honore: Il vous trompe, il vous hait.

ZULIME.

Sérame, je l'adore.

SÉRAME.

Qui? yous!

ZULIME.

Un dieu barbare assemble dans mon cœur L'excès de la faiblesse et celui de l'horreur : C'est en vain que j'ai cru triompher de moi-même; Je déteste mon crime, et je sens que je l'aime. Je n'y résiste plus : ce poison détesté,

Par mes tremblantes mains aujourd'hui rejeté, De toutes les fureurs m'embrase et me déchire : Au bord de mon tombeau j'idolâtre Ramire. Tel est dans les replis de ce cœur dévoré Ce pouvoir malheureux de moi-même abhorré, Que si, pour couronner sa lâche perfidie, Ramire en me quittant cût demandé ma vie; S'il m'eût aux pieds d'Atide immolée en fuyant; S'il eût insulté même à mon dernier moment, Je l'eusse aimé toujours, et mes mains défaillantes Auraient cherché ses mains de mon sang dégouttantes. Quoi! c'est ainsi que j'aime, et c'est moi qu'il trahit! Et c'est moi qui le perds! c'est par moi qu'il périt! Non... je le sauverai, le parjure que j'aime, Dût-il me détester, et m'en punir lui-même. Mais Atide est aimée!

SCENE VI. — ZULIME, ATIDE, amenée par des gardes.

ZULIME.

Ah! qu'est-ce que je voi? Ma rivale à mes yeux! Atide devant moi!

ATIDE.

Oui, madame, il est vrai, je suis votre rivale; Le malheur nous rejoint, le destin nous égale: Je sens les mêmes feux, je meurs des mêmes coups; Et Ramire est perdu pour moi comme pour vous.

ZULIME.

Avez-vous vu Ramire?

ATIDE.

Oui, je l'ai vu combattre, Et braver son destin qui ne pouvait l'abattre; Mais je ne l'ai point vu depuis qu'il est chargé De ces indignes fers où vous l'avez plongé. On prépare pour lui la mort la plus sanglante; Vous le voulez, madame, et vous serez contente; Il ne vous reste ici qu'à terminer mon sort, Avant d'avoir appris s'il vit ou s'il est mort.

ZULIME.

S'il est mort, je sais trop le parti qu'il faut prendre.

Ah! si vous le vouliez, vous pourriez le défendre, Madame: vous l'aimez et je connais l'amour; Vous périrez des coups dont il perdra le jour; Et, quelque sentiment qu'un père vous inspire. Le plus grand des forfaits est de trahir Ramire. Il n'eut jamais que vous et le ciel pour appui;

Et n'est-ce pas à vous d'avoir pitié de lui? Quelques amis encore échappés au carnage Vendent bien cher leur vie, et marchent au rivage: Vous êtes mal gardée; on peut les réunir.

ZULIME.

Et vous me commandez encor de vous servir?

Quand je vous l'ai cédé, quand, vous donnant ma vie, Je me suis immolée à votre jalousie, Quand j'osais en ces lieux vous presser à genoux De m'abandonner seule, et de suivre un époux, Puis-je encor mériter vos fureurs inquiètes? Que vous faut-il? parlez, cruelle que vous êtes! Quel fruit recueillez-vous de toutes vos erreurs? Et qui peut contre moi vous irriter?

ZULIME.

Votre attendrissement, votre excès de courage,
Votre crainte pour lui, vos yeux, votre langage,
Vos charmes, mon malheur, et mes transports jaloux;
Tout m'irrite, cruelle, et m'arme contre vous.
Vous avez mérité que Ramire vous aime;
Vous me forcez enfin d'immoler pour vous-même
Et l'amour paternel, et l'honneur de mes jours.
Je vous sers, vous, madame; il le faut, et j'y cours;
Mais vous me répondrez....

ATIDE.

Ah! c'en est trop, barbare! Eh bien! j'aime Ramire: oui, je vous le déclare; Je l'aime, je le cède, et vous vous indignez! J'ai sauvé votre amant, et vous vous en plaignez! Quel temps pour les fureurs de votre jalousie! Quel temps pour le reproche! il s'agit de sa vie. Je jure ici par lui, par ce commun effroi, J'en atteste le jour, ce jour que je vous doi, Que vous n'aurez jamais à redouter Atide. Ne vous figurez pas que ma douleur timide S'exhale en vains serments qu'arrache le danger; Je jure encor ce ciel, lent à nous protéger, Que, s'il me permettait de délivrer Ramire, S'il osait me donner son cœur et son empire, Si du plus tendre amour il écoutait l'erreur, Je vous sacrifierais son empire et son cœur. Conservez-le à ce prix, au prix de mon sang même. Que voulez-vous de plus, s'il vit et s'il vous aime? Je ne dispute rien, madame, à votre amour; Non, pas même l'honneur de lui sauver le jour.

Vous en aurez la gloire, ayez-en l'avantage.
zuline.

Non, je ne vous crois point, je vois tout mon outrage:
Je vois jusqu'en vos pleurs un triomphe odieux;
La douceur d'être aimée éclate dans vos yeux.
Mais cessez de prétendre au superbe partage,
A l'honneur insultant d'exciter mon courage;
Ce courage, intrépide autant qu'il est jaloux,
Pour braver cent trépas n'a pas besoin de vous.
Suivez-moi seulement; je vous ferai connaître
Que je sais tout tenter, et même pour un traître.
Je devrais l'oublier, je devrais le punir,
Et je cours le sauver, le venger, ou périr.
Sérame, quelle horreur a glacé ton visage?

SCÈNE VII. — ZULIME, ATIDE, SÉRAME

SÉRAME.

Madame, il faut du sort dévorer tout l'outrage, Il faut d'un cœur soumis souffrir ce coup affreux. Vainement Mohadir, sensible et généreux, Du coupable Ramire a demandé la grâce; Tous les chefs, irrités de sa perfide audace, L'ont condamné, madame, à ces tourments cruels, Réservés en ces lieux pour les grands criminels. Il vous faut oublier jusqu'au nom de Ramire.

ZULIME.

Il ne mourra pas seul; et devant qu'il expire.... sérame.

Madame, ah! gardez-vous d'un téméraire effort!

Vous l'abandonneriez à cette indigne mort? Oublieriez-vous ainsi la grandeur de votre âme? ZULIME.

Je préviens vos conseils, n'en doutez point, madame; Ne les prodiguez plus. Et toi, nature, et toi, Droits éternels du sang, toujours sacrés pour moi, Dans cet égarement dont la fureur m'anime, Soutenez bien mon cœur, et gardez-moi d'un crime!

# ACTE CINQUIÈME.

## SCENE I. - BENASSAR, MOHADIR.

MOHADIR.

Ce dernier trait, sans doute, est le plus criminel.

Je sens le désespoir de ce cœur paternel:

Je partage en pleurant son trouble et sa colère.

Mais vous avez toujours des entrailles de père;

Et tous les attentats de ce funeste jour

Ne sont qu'un même crime, et ce crime est l'amour.

Dans son aveuglement Zulime ensevelie

Mérite d'être plainte, encor plus que punie;

Et si votre bonté parlait à votre cœur....

BÉNASSAR.

Ma bonté fit son crime, et fit tout mon malheur. Je me reproche assez mon excès d'indulgence; Ciel! tu m'en as donné l'horrible récompense. Ma fille était l'idole à qui mon amitié, Cette amitié fatale, a tout sacrifié. Je lui tendais les bras quand sa main ennemie Me plongeait au tombeau chargé d'ignominie. Ah! l'homme inexorable est le seul respecté: Si j'eusse été cruel, on eût moins attenté. La dureté de cœur est le frein légitime Qui peut épouvanter l'insolence et le crime. Ma facile tendresse enhardit aux forfaits: Le temps de la clémence est passé pour jamais. Je vais, en punissant leurs fureurs insensées, Égaler ma justice à mes bontés passées.

### MOHADIR.

Je frémis comme vous de tous ces attentats
Que l'amour fait commettre en nos brûlants climats.
En tout lieu dangereux, il est ici terrible;
Il rend plus furieux, plus on est né sensible.
Ramire cependant, à ses erreurs livré,
De leurs cruels poisons semble moins enivré:
Vous-même l'avez dit, et j'ose le redire,
Que ce même ennemi, ce malheureux Ramire,
Est celui dont le bras vous avait défendu;
Qu'il n'a point aujourd'hui démenti sa vertu;
Que vous l'avez vu même, en ce combat horrible,
Dans ces moments cruels où l'homme est inflexible,
Où les yeux, les esprits, les sens, sont égarés,
Détourner loin de vous ses coups désespérés,

Respecter votre sang, vous sauver, vous défendre, Et d'un bras assuré, d'un cri terrible et tendre, Arrêter, désarmer ses amis emportés, Qui levaient contre vous leurs bras ensanglantés. Oui, j'ai vu le moment où, malgré sa colère, Il semblait en effet combattre pour son père.

BÉNASSAR.

Ah! que n'a-t-il plutôt dans ce malheureux slanc Recherché, de ses mains, le reste de mon sang! Que ne l'a-t-il versé, puisqu'il le déshonore! Mais ma cruelle fille est plus coupable encore. Ce cœur, en un seul jour à jamais égaré, Est hardi dans sa honte, est faux, dénaturé; Et, se précipitant d'abîmes en abîmes, Elle a contre son père accumulé les crimes. Que dis-je? au moment même où tu viens en son nom De tant d'iniquités implorer le pardon, Son amour furieux la fait courir aux armes. Les suborneurs appas de ses trompeuses larmes Ont séduit les soldats à sa garde commis; Sa voix a rassemblé ses perfides amis. Elle vient m'arracher son indigne conquête; Les armes dans les mains, elle marche à leur tête. Cet amour insensé ne connaît plus de frein; Zulime contre un père ose lever sa main! Au comble de l'outrage on joint le parricide! Ah! courons, et nous-même immolons la perfide.

SCENE II. — BENASSAR, ZULIME, suivie de ses soldats dans l'enfoncement, MOHADIR, suite.

Non, n'allez pas plus loin, frappez; et vous, soldats, Laissez périr Zulime, et ne la vengez pas. Il suffit : votre zèle a servi mon audace. J'ai mérité la mort, méritez votre grâce. Sortez, dis-je.

BÉNASSAR.
Ah! cruelle! est-ce toi que je voi?
zulime.

Pour la dernière fois, seigneur, écoutez-moi. Oui, cette fille indigne, et de crime enivrée, Vient d'armer contre vous sa main désespérée: J'allais vous arracher, au péril de vos jours, Ce déplorable objet de mes cruels amours. Oui, toutes les fureurs ont embrasé Zulime; La nature en tremblait; mais je volais au crime.

Je vous vois : un regard a détruit mes fureurs, Le fer m'est échappé; je n'ai plus que des pleurs; Et ce cœur, tout brûlant d'amour et de colère, Tout forcené qu'il est, voit un dieu dans son père. Que ce dieu tonne enfin, qu'il frappe de ses coups L'objet, le seul objet d'un si juste courroux. Faut-il pour mes forfaits que Ramire périsse? Ah! peut-être il est loin d'en être le complice; Peut-être, pour combler l'horreur où je me voi, Si Ramire est un traître, il ne l'est qu'envers moi. Etouffez dans mon sang ce doute que j'abhorre, Qui déchire mes sens, qui vous outrage encore. J'idolâtre Ramire, et je ne puis, seigneur, Vivre un moment sans lui, ni vivre sans honneur. J'ai perdu mon amant, et mon père, et ma gloire : Perdez de tant d'erreurs la honteuse mémoire; Arrachez-moi ce cœur que vous m'avez donné, De tous les cœurs, hélas! le plus infortuné. Je baise cette main dont il faut que j'expire; Mais pour prix de mon sang, pardonnez à Ramire; Ayez cette pitié pour mon dernier moment, Et qu'au moins votre fille expire en vous aimant.

BÉNASSAR.

O ciel, qui l'entendez! ô faiblesse d'un père! Quoi! ses pleurs à ce point fléchiraient ma colère! Me faudra-t-il les perdre ou les sauver tous deux? Faut-il, dans mon courroux, faire trois malheureux? Ciel, prête tes clartés à mon âme attendrie! L'une est ma fille, hélas! l'autre a sauvé ma vie; La mort, la seule mort peut briser leurs liens. Gardes, que l'on m'amène et Ramire et les siens.

MOHADIR.

Seigneur, vous la voyez à vos pieds éperdue, Soumise, désarmée, à vos ordres rendue; Vous l'avez trop aimée, hélas! pour la punir. Mais on conduit Ramire, et je le vois venir.

SCÈNE III. — BÉNASSAR, ZULIME, ATIDE, RAMIRE.
MOHADIR, SUITE.

RAMIRE, enchainé.

Achève de m'ôter cette vie importune.

Depuis que je suis né, trahi par la fortune,

Sorti du sang des rois, j'ai vécu dans les fers;

Et je meurs en coupable au fond de ces déserts.

Mais de mon triste état l'outrage et la bassesse

N'ont point de mon courage avili la noblesse;

Ce cœur impénétrable aux coups qui l'ont frappé,
Ne t'ayant jamais craint, ne t'a jamais trompé.
Pour otage en tes mains je remettais Atide.
Ni son cœur, ni le mien ne peut être perfide.
Va, Ramire était loin de te manquer de foi;
Bénassar, nos serments m'étaient plus chers qu'à toi,
Je sentais tes chagrins, j'effaçais ton injure;
De ce cœur paternel je fermais la blessure.
Tout était réparé. Mes funestes destins
Ont tourné contre moi mes innocents desseins.
Tu m'as trop mal connu; c'est ta seule injustice:
Que ce soit la dernière, et que dans mon supplice
Des cœurs pleins de vertus ne soient point entraînés.

BÉNASSAR. Le ciel à d'autres soins nous a tous destinés. Je devrais te haîr : tu me forces, Ramire,

A reconnaître en toi des vertus que j'admire.

Je n'ai point oublié tes services passés;

Et, quoique par ton crime ils fussent effacés, J'ai trop vu, malgré moi, dans ce combat funeste,

Que de ce sang glacé tu respectais le reste.

Un amour emporté, source de nos malheurs,

Plus fort que mes bontés, plus puissant que mes pleurs,

M'arracha par tes mains et ma gloire et ma fille;
C'est par toi que mon nom mon fitat ma famille

C'est par toi que mon nom, mon Etat, ma famille, Sont accablés de honte; et, pour comble d'horreur,

Il faut verser mon sang pour venger mon honneur.

Après l'horrible éclat d'une amour effrénée,

Il ne reste qu'un choix, la mort ou l'hyménée. Je dois tous deux vous perdre, ou la mettre en tes bras

Sois son époux, Ramire, et règne en mes États.

RAMIRE.

Moi!

ZULIME.

Mon père!

ATIDE.

Ah! grand Dieu!

BÉNASSAR.

Souvent dans nos provinces

On a vu nos émirs unis avec nos princes; L'intérêt de l'État l'emporta sur la loi, Et tous les intérêts parlent ici pour toi. J'ai besoin d'un appui, combats pour nous défendre; Vis pour elle et pour moi; sois mon fils, sois mon gendre.

Ah! seigneur! ah! Ramire! ah! jour de mon bonheur!

O jour affreux pour tous!

RAMIRE.

Vous me voyez, seigneur, Accablé de surprise, et confus d'une grâce Qui ne semblait pas due à ma coupable audace. Votre fille sans doute est d'un prix à mes yeux Au-dessus des Etats conquis par mes aïeux : Mais, pour combler nos maux, apprenez l'un et l'autre Le secret de ma vie, et mon sort, et le vôtre. Quand Zulime a daigné, par un si noble effort, Sauver Atide et moi des fers et de la mort, Idamore, un ami qu'aveuglait trop de zèle, Séduisait sa pitié qui la rend criminelle. Il promettait mon cœur, il promettait ma foi; Il n'en était plus temps, je n'étais plus à moi; Le ciel mit entre nous d'éternelles barrières. En vain j'adore en vous le plus tendre des pères, En vain vous m'accablez de gloire et de bienfaits, Je ne puis réparer les malheurs que j'ai faits, Madame, ainsi le veut la fortune jalouse. Vengez-vous sur moi seul, Atide est mon épouse.

ZULIME.

Ton épouse? perfide!

RAMIRE.

Elevés dans vos fers, Nos yeux sur nos malheurs à peine étaient ouverts; Quand son père, unissant notre espoir et nos larmes, Attacha pour jamais mes destins à ses charmes. Lui-même a resserré dans ses derniers moments Ces nœuds chers et sacrés, préparés dès longtemps; Et la loi du secret nous était imposée.

ZULIME.

Ton épouse! à ce point ils m'auraient abusée!
Ils auront triomphé de ma crédulité!
Seigneur, à vos bienfaits ils auront insulté!
Vous souffrirez qu'Atide, à ma honte, jouisse
Du fruit de tant d'audace et de tant d'artifice?
Vengez-moi, vengez-vous de ses traîtres appas,
De cet affreux tissu de fourbes, d'attentats.
Les cruels ont nourri mes feux illégitimes.
Mon heureuse rivale a commis tous mes crimes:
Vous ne punissez pas cet objet odieux?

ATIDE.

Vous devez me punir : mais connaissez-moi mieux; Avant de me hair, entendez ma réponse. Votre père est présent; qu'il juge, et qu'il prononce.

ZULIME.

O ciel!

#### ATIDE.

Ramire et moi, seigneur, si nous vivons, C'est votre auguste fille à qui nous le devons.

(A Zulime.)

Je l'avoue à vos pieds : et moi, pour récompense, Je vous coûte à la fois la gloire et l'innocence. Trahissant l'amitié, combattant vos attraits, Je m'armais contre vous de vos propres bienfaits; J'arrachais de vos bras, j'enlevais à vos charmes L'objet de tant de soins, le prix de tant de larmes : Et lorsque vous sortez de ce gouffre d'horreur, Ma main vous y replonge, et vous perce le cœur. Tout semble s'élever contre ma perfidie : Mais j'aimais comme vous; ce mot me justifie; Et d'un lien sacré l'invincible pouvoir Accrut cet amour même, et m'en fit un devoir. Il faut dire encor plus; yous le savez, on m'aime. Mais malgré mon hymen, et malgré l'amour même, Je vous immolai tout; je vous ai fait serment, Ce jour même, en ces lieux, de céder mon amant: J'ai promis de servir votre fatale flamme: Le serment est affreux, vous le sentez, madame! Renoncer à Ramire, et le voir en vos bras, C'est un effort trop grand, vous ne l'espérez pas: Mais je vous ai juré d'immoler ma tendresse; Il n'est qu'un seul moyen de tenir ma promesse, Il n'est qu'un seul moyen de céder mon époux. Le voici.

(Elle tire un poignard pour se tuer.)

RAMIRE, la désarmant avec Zulime.
Chère Atide!

ZULIME, se saisissant du poignard.
O ciel! que faites-vous?
BÉNASSAR.

Hélas! vivez pour lui.

ZULIME.

Suis-je assez confondue? Tu l'emportes, cruelle, et Zulime est vaincue. Oui, je le suis en tout. J'avoue avec horreur Que ma rivale enfin mérite son bonheur.

(A Atide.)

J'admire en périssant jusqu'à ton amour même: C'est à moi de mourir, puisque c'est toi qu'on aime.

(A Ramire et à Atide.)

Eh bien l soyez unis; eh bien l soyez heureux, Aux dépens de ma vie, aux dépens de mes feux. Éloignez-vous, fuyez, dérobez à ma vue. Ce spectacle effrayant d'un bonheur qui me tue. Votre joie est horrible, et je ne puis la voir: Fuyez, craignez encor Zulime au désespoir. Mon père, ayez pitié du moment qui me reste; Sauvez mes yeux mourants d'un spectacle funeste.

(Elle tombe sur sa confidente.)

ATIDE.

Nos deux cœurs sont à vous.

RAMIRE.

Vivez sans nous haïr.

ZULIME.

Moi, te haïr, cruel! ah! laisse-moi mourir. Va, laisse-moi.

BÉNASSAR.

Ma fille, objet funeste et tendre, Mérite enfin les pleurs que tu nous fais répandre.

ZULIME.

Mon père, par pitié, n'approchez point de moi. J'abjure un lâche amour qui vous ravit ma foi : Hélas! vous n'aurez plus de reproche à me faire.

BÉNASSAR.

Mon amitié t'attend, mon cœur s'ouvre.

ZULIME.

O mon père!

J'en suis indigne.

(Elle se frappe.)

BÉNASSAR.

· O ciel l

RAMIRE ET ATIDE.

Zulime! ô désespoir!

BÉNASSAR

Ah! ma fille!

ZULIME.

A la fin j'ai rempli mon devoir. Je l'aurais dû plus tôt.... Pardonnez à Zulime.... Souvenez-vous de moi, mais oubliez mon crime.

# **VARIANTES**

RECUEILLIES DE L'ÉDITION DE 1761 1.

## ACTE PREMIER.

## SCÈNE I.

ZULIME.

Je l'outrage et je l'aime, il est assez vengé. Je ne demande point le pardon de mon crime : Puisse-t-il oublier jusqu'au nom de Zulime l

Noble et cher rejeton des héros et des rois, Quel ordre imposez-vous à ma tremblante voix? Faudra-t-il rapporter des réponses si dures? D'un cœur désespéré déchirer les blessures? Irai-je empoisonner ses chagrins paternels? ZULIME.

Épargne, épargne-moi ces reproches cruels : Je ne m'en fais que trop. Coupable, mais sincère, Ma douleur est égale aux douleurs de mon père.

MOHADIR.

Et vous l'abandonnez!

ZULIME.
Que dis-tu?
MOHADIR.

Ses soldats,
Par vous-même séduits, ont donc guidé vos pas
Nos captifs espagnols, ce prix de son courage,
Dont jadis la victoire avait fait son partage,
Ces trésors des héros, vous les lui ravissez!
Vous l'aimez? vous, madame! et vous le trahissez!
Pressé de tous côtés dans ces troubles funestes
Qui de son faible État ont déchiré les restes,
Redoutant à la fois et les Européans,
Et les divisions des tristes musulmans,
Opprimé de l'Égypte, et craignant la Castille,
Faut-il qu'il ait encore à combattre sa fille?

Me préserve le ciel de m'armer contre lui!

De sa triste vieillesse unique et cher appui, Pourquoi donc fuyez-vous le père le plus tendre, Qui pour vous de son trône était prêt à descendre; Qui, vous laissant le choix de tant de souverains, De son sceptre avec joie allait orner vos mains?

1. Cette édition fut désavouée par Voltaire. (ÉD.)

Hélas! si la vertu, si la gloire vous guide....

Mais il n'appartient point à ma bouche timide

D'oser d'un tel reproche affliger vos appas:

Mes conseils autrefois ne vous révoltaient pas;

Cette voix d'un vieillard qui sauva votre enfance

Flattait de votre cœur la docile indulgence;

Et Bénassar encore espérait aujourd'hui

Que mes soins plus heureux pourraient vous rendre à lui.

Ah! princesse, ordonnez, que faut-il que j'annonce?

ZULDME.

Porte-lui mes soupirs et mes pleurs pour réponse. Mon destin que je hais me force à l'outrager; Mes remords sont affreux, mais je ne puis changer. Pars; adieu, c'en est fait.

MOHADIR.

Hélas! je vais peut-être Porter les derniers coups au sein qui vous fit naître.

## SCÈNE II.

ZULIME.

Ah! je succombe, Alide, et ce cœur désolé Cède aux tourments honteux dont il est accablé. Tu sais ce que j'ai fait et ce que je redoute; Tu vois ce que Ramire et mon penchant me coûte. L'amour qui me conduit sur ces sunestes bords Ne m'a fait jusqu'ici sentir que des remords. Je ne me cache point ma honte et mon parjure; J'outrage mes aïeux, j'offense la nature : Mais Ramire expirait, et vous alliez périr; Quoi qu'il en ait coûté, j'ai dû vous secourir. Le fier Egyptien, dont l'orgueil téméraire Domine insolemment dans l'Etat de mon père, Sur Ramire et sur vous était prêt à venger Nos soldats, qu'à Valence on venait d'égorger. Des nations, dit-on, tel est le droit horrible. La vengeance parlait; mon père, en vain sensible, Laissait ployer bientôt sa saible autorité Sous le poids malheureux de ce droit détesté. Les autels et les lois demandaient votre vie : Vous savez si la mienne à la vôtre est unie! L'amitié dont mon cœur au vôtre était lié, L'amour, plus fort que tout, plus grand que l'amité, Votre danger, ma crainte, hélas! si l'on m'accuse, Voilà tous mes forfaits, mais voilà mon excuse. Si j'ai trahi mon père et quitté ses Etats, Ciel, qui me connaissez, ne m'en punissez pas!

ALIDE.

Mais Ramire en est digne, il pourra désormais
Payer d'un digne prix vos augustes bienfaits.
Son destin chez les siens l'appelle au rang suprême;
Et puisque vous l'aimez....

#### TULIME.

Alide, si je l'aime!
Tu ne l'ignorais pas: t'ai-je jamais caché
Les secrets de ce cœur que lui seul a touché?
Je corrigeai le sort qui te fit ma captive;
Tu sais si j'enhardis ton amitié craintive;
Si, fuyant de mon rang la dure austérité,
Ma tendresse entre nous remit l'égalité.
Nos cœurs se confondaient; tu vis naître en mon ame
Les traits mal démèlés de ma secrète fiamme.
Ton œil vit avant moi de tant d'égarements
La première étincelle et les embrasements.
Que n'eussé-je point fait pour conserver Ramire!
J'abandonne pour lui, etc.

J'ai tort, je te l'avoue : il a dû s'écarter. Mais pourquoi si longtemps se plaire à m'éviter? Je ne l'accuse point, mais mon cœur en murmure.

ALIDE.

Je sais trop qu'un conseil est souvent une înjure;
Mais n'est-il point permis de vous représenter
Que sur ces bords affreux, qu'il est temps de quitter,
Tant d'amour, tant de crainte, et de délicatesse,
Conviennent mal peut-être au péril qui nous presse;
Qu'un moment peut nous perdre, et ravir tout le prix
De tant d'heureux travaux par l'amour entrepris;
Qu'entre cet Océan, ces rochers, et l'armée,
Ce jour, ce même jour peut vous voir ensermée;
Et que de tant d'amour un cœur toujours troublé
Sur ses vrais intérêts est souvent aveuglé?

## SCÈNE III.

### RAMIRE.

Vont nous conduire aux bords si longtemps souhaités. J'ai vu, de ces rochers dont la cime élevée Commande à ces deux mers dont l'Europe est lavée, Un vaisseau que les vents font voler vers ces lieux. Les pavillons d'Espagne éclataient à mes yeux. Bientôt l'heureux reflux des mers obéissantes Apportera vers lui nos dépouilles flottantes. Une barque légère est auprès de ces bords; Mes mains la chargeront de nos plus chers trésors.

(A Zulime.)

Vous y serez, Alide.... Et vous, princesse auguste,

Vous dont la seule main changea le sort injuste,

Vous par qui nos captifs ne portent désormais

Que les heureux liens formés par vos biensaits....

Quoi! vos yeux, à ma voix, semblent mouillés de larmes?

ZULIME.

Dans de pareils moments on n'est point sans alarmes, etc.

RAMIRE.

Que mes jours immolés à votre sûreté....

ZULIME.

Conservez-les, cher prince, ils m'ont assez coûté.

Mais quel discours, grands dieux, que je ne puis comprendre!

Pourquoi me parlez-vous de sang prêt à répandre

Est-ce ainsi que mon cœur doit être rassuré?

ALIDE.

Eh! madame, à quels soins votre amour est livré! Prête à voir avec nous les rives de Valence, Contre le sort jaloux faut-il d'autre assurance? Partons, dérobons-nous aux peuples irrités Qui poursuivent sur nous l'excès de vos bontés.

## SCÈNE V.

ALIDE.

Ah! le mien m'est témoin que l'on doit vous aimer. Peut-être cet amour nous sera bien funeste; Mais vivez, mais régnez; le ciel fera le reste: Fermez les yeux, cher prince, aux pleurs que je répands.

Je ne vois que ces pleurs, ils font tous mes tourments. Tous trois pleins de remords, et punis l'un par l'autre, J'ai causé malgré moi son malheur et le vôtre. Je vais....

ALIDE.

Ah! demeurez. Quel est ce bruit affreux?

Il m'annonce du moins des combats moins honteux. C'est l'ennemi sans doute, et je vole à la gloire. Adicu.

ALIDE.

Je vous suivrai; la chute ou la victoire, Les fers ou le trépas, je sais tout partager : Et je vous aime trop pour craindre le danger.

## ACTE SECOND.

## SCÈNE I.

MÉNODORK.

. . . . . . . .

Envers les siens coupable, envers vous innocente, Je sais combien de lois et combien de raisons Ont banni l'alliance entre vos deux maisons. Plus puissant que les lois, le préjugé sépare Les peuples de l'Espagne et ce peuple barbare. Mais d'une loi plus juste entendez mieux la voix; Que tout préjugé cède à l'intérêt des rois : Que vous, l'État, Alide....

### RAMIRE.

Arrêtez, Ménodore.

Faut-il pour vivre heureux que je me déshonore? Eh! le trône et la vie ont-ils donc tant d'appas? MÉNODORE.

Vous vous trompez, seigneur, et ne m'entendez pas. Quel est donc cet opprobre, et quel est donc le crime De payer dignement les bontés de Zulime? Vos jours à la servir doivent se consacrer, Et l'oubli des bienfaits peut seul déshonorer.

RAMIRE.

Je le sais comme toi : juge de mes supplices.

Le premier des liens est celui des services,

C'est celui d'un cœur juste; et, malgré tous mes seux,

Celui de l'amour même est moins sort à mes yeux.

Mais tu sais quels saints nœuds ont enchaîné ma vie,

Quels serments j'ai sormés, quel tendre hymen me lie.

Que je rentre à jamais aux sers où je suis né,

Tombe en cendre le trône où je suis destiné,

Si je trahis jamais la malheureuse Alide!

Mais aussi que la soudre écrase le perside,

Que je sois en horreur aux siècles à venir,

S'il saut tromper Zulime et s'il saut la trahir!

Ménodore.

Ah! seigneur, croyez-moi, son erreur est trop chère: N'arrachez point un voile à tous trois nécessaire: Il n'est de malheureux que les cœurs détrompés. D'un jour trop odieux ses yeux seraient frappés: Cessez....

### RAMIRE.

Ah! fallait-il que ta funeste adresse

De Zulime à ce point égarât la faiblesse?

Fallait-il lui promettre et ma main et mon cœur?

Ils n'étaient point à moi : tu m'as perdu d'honneur.

MÉNODORE.

C'est moi qui vous sauvai, vous, Alide, et Valence. Un trône vous appelle, et votre esprit balance Et d'un vain repentir vous écoutez la voix!

RAMIRE.

J'écoute mon devoir.

MÉNODORE.

Il est celui des rois.

RAMIRE.

Je suis bien loin de l'être, et c'est un triste augure D'être exclave en Afrique, et d'en fuir en parjure. MÉNODORE.

Feignez un jour du moins.

RAMIRE.

C'en est trop pour mon cœur.

Avec ses ennemis on feint sans déshonneur; Mais tromper une femme et tendre et magnanime, L'entraîner dans le piége, et la conduire au crime; De ce crime si cher la punir de ma main, M'armer de ses bienfaits pour lui percer le sein; Prendre à la fois les noms de monarque et de traitre!...

Dans vos États rendu, seigneur, vous serez maître: Vous pourrez accorder l'intérêt, la grandeur, Et la reconnaissance, et l'amour, et l'honneur. Remettez à ce temps, plus sûr et plus tranquille, De ces droits délicats l'examen difficile. Lorsque vous serez roi, jugez et décidez: Ici Zulime règne, et vous en dépendez.

RAMIRE.

Elle est ma bienfaitrice; il me faudra la craindre!
M'avilir par frayeur à la honte de feindre!

Je la respecte trop; un cœur tel que le mien
Lui tiendra sa parole, ou ne promettra rien, etc.

## SCÈNE II.

#### ZULIME.

Mettons près des humains ma gloire en sûreté, Et du Dieu qui m'entend méritons la bonté. Eh quoi! vous soupirez! quel trouble vous agite?

Pleine de vos bontés, mon âme est interdite. Je suis un malheureux, destiné désormais A d'éternels chagrins plus grands que vos biensaits.

. . . . Tout nous unit, mais le ciel nous divise. Ignorez-vous les lois où l'Espagne est soumise?

Je ne crains point ces lois : leur triste dureté Cède aux rois, à l'amour, à la nécessité. Des plus austères lois que puis-je avoir à craindre? Si nos droits sont sacrés, qui pourrait les enfreindre? Quels sont donc les humains qui peuplent vos États? Ont-ils fait quelques lois pour former des ingrats?

FAMIRE.

Je suis loin d'être ingrat, et mon cœur ne peut l'être.

ZULIME.

Sans doute.

### RAMIRE.

Mais le sang dont le ciel nous fit naître Mit entre nos aïeux, entre nos nations, Tant de mépris, de haine, et de divisions! Mon peuple avec dépit verrait parmi ses reines La fille des tyrans dont il reçut des chaînes.

ZULIME.

Votre peuple verra sans haine et sans effroi Cette main qui brisa les chaînes de son roi.

RAMIRE.

Oni, vous adoucirez leur courage inflexible. Quel cœur à vos vertus pourrait être insensible? Mais malgré ces vertus, malgré tant de liens, Malgré les vœux du peuple unis avec les miens, Il est une barrière invincible, éternelle....

ZULIME.

Vous m'arrachez le cœur : achevez, quelle est-elle?

C'est la religion, la première des lois, Souveraine immortelle et du peuple et des rois. Ce puissant Mahomet, auteur de votre race, De la moitié du monde a pu changer la face; De l'Inde au mont Atlas il est presque adoré; Mais chez nos nations son culte est abhorré. De nos autels jaloux l'inflexible puissance Entre Zulime et moi proscrit toute alliance.

ZULIME.

Je t'entends, cher Ramire, etc.

## SCÈNE IV.

ZULIME.

Il n'est plus de retour pour moi dans ma patrie. Je n'ose vous prier de pardonner mon choix, D'excuser un hymen condamné par nos lois, D'accepter un héros, un souverain pour gendre, Dont l'alliance un jour....

BÉNASSAR.

Je no veux plus t'entendre, etc.

## ACTE TROISIÈME.

### SCĖNE I.

ZULIME.

Hélas! m'assurez-vous qu'il réponde à mes vœux Comme il le doit, Alide, et comme je le veux?

De notre prompt départ tout entière occupée, Lorsque de nos frayeurs mon âme possédée Soupire après l'Espagne et des climats plus doux; Quand je me vois, peut-être, à plaindre autant que vous; Que puis-je vous répondre, et comment puis-je lire Dans les secrets du cœur du malheureux Ramire? Il est à vos bontés enchaîné pour jamais.

ZULIME.

Son cœur semble accablé du poids de mes bienfaits. Je lui parlais d'hymen....

ALIDE.

Mais, madame....

ZULIME.

Et Ramire

Osait bien me parier des lois de son empire! Il était maître assez de ses vœux amoureux. Pour voir en ma présence un obstacle à mes seux! Ma tendresse un moment s'est sentie alarmée: Chère Alide! est-ce ainsi que je dois être aimée? Alide, il me trahit s'il ne m'adore pas, S'il pense à la grandeur autant qu'à mes appas; Si de quelque intérêt son âme est occupée, Si je n'y suis pas seule, Alide, il m'a trompée.

ALIDE.

Il ne vous trompe point: tant d'amour, tant d'appas,
Tant d'amitié surtout, ne feront point d'ingrats.

## ·SCÈNE II. — ZULIME, ALIDE, RAMIRE.

#### AT TOR.

Venez, prince; il est temps qu'un aveu légitime Efface devant moi les soupçons de Zulime. Seigneur, immolez tout, quoi qu'il puisse en coûter. Ses bienfaits sont trop grands, il les faut mériter. Votre devoir....

#### RAMIRE.

Madame, en ce moment funeste
Mon devoir est de vaincre, et d'oublier le reste.
Votre père à grands cris appelle ses soldats,
Je viens pour vous sauver; volez, suivez mes pas.
Déjà quelques guerriers, qui devaient vous désendre,
Aux pleurs de Bénassar étaient prêts à se rendre;
Honteux de vous prêter un sacrilége appui,
Leurs fronts, en rougissant, s'abaissaient devant lui.
Ne perdons point de temps, courez vers le rivage;
Je puis avec les miens désendre le passage.
Déjà des matelots entendez les clameurs;
Venez, ne craignez rien de vos persécuteurs.

### ZULIME.

Moi, craindre? Ah! c'est pour vous que j'ai connu la crainte! Croyez-moi: je commande encor dans cette enceinte; La porte de la mer ne s'ouvre qu'à ma voix. Voyons mon père au moins pour la dernière fois. Apprenez à mon père, à l'Afrique jalouse, Que je fais mon devoir en partant votre épouse.

### RAMIRE.

Eh! pouvez-vous, madame, en ces moments d'horreur, D'un amour qu'il déteste écouter la douceur? Si le ciel qui m'entend me rend mon héritage, Valence est à vos pieds : je ne puis davantage; Et je ne réponds point....

### ZULIME.

Ciel! qu'est-ce que j'entends?

De quelle bouche, hélas! en quels lieux! dans quel temps!

Pour m'éclaircir un doute à tous deux si funeste,

Ramire, attendais-tu qu'immolant tout le reste,

Perside à ma patrie, à mon père, à mon roi,

Je n'eusse en ces climats d'autre mattre que toi?

Sur ces rochers déserts, hélas! m'as-tu conduite

Pour trainer en Europe une esclave à ta suite?

#### RAMIRE.

Je vous y mêne en reine; et mon peuple à genoux, En imitant son roi, siéchira devant vous.

#### ZULIME.

Ton peuple, tes respects! quel prix de ma tendresse! Va, périssent les noms de reine, de princesse! Le nom de ton épouse est le seul qui m'est dû, Le seul qui me rendrait l'honneur que j'ai perdu, . Le seul que je voulais. Ah! barbare que j'aime, Peux-tu me proposer d'autre prix que toi-même?

Triste et soudain effet, où j'aurais dû penser,
Des malédictions qu'on vient de prononcer.
Loin de me rassurer, tu gardes le silence?
Est-ce confusion, repentir, innocence?
Ramire, Alide, eh quoi! vous détournez les yeux
Vous, pour qui j'ai tout fait, me trompez-vous tous deux?
Je te rends grâce, ô ciel! dont la main salutaire
Au-devant de mon crime a fait courir mon père,
Un père que pour eux j'avais déshonoré,
Et qui n'a pu haïr ce cœur dénaturé.
Du devoir, il est vrai, la barrière est franchie, etc.

## SCÈNE III,

ET LA QUATRIÈME DE L'ÉDITION DE 1775.

#### ALIDE.

. . . . . . . .

Mon cœur vous idolâtre.... et je renonce à vous....

Yous, Alide!

#### ALIDE.

Acceptez ce fatal sacrifice;
Zulime en est trop digne, et je me rends justice.
Vous devez à ses soins la liberté, le jour;
Zulime a tous les droits, je n'ai que mon amour.
Cet amour est pour vous le don le plus funeste:
Autant il me fut cher, autant je le déteste.
Si je vous vois partir, je bénirai mon sort:
Qu'on me rende à mes fers, qu'on me rende à la mort.
N'importe, au gré des vents fuyez sous ses auspices.
Ma rivale aura fait de moindres sacrifices:
Mes mains auront brisé de plus puissants liens,
Et mes derniers bienfaits sont au-dessus des siens.

#### RAMIRE.

Gardez-vous de m'offrir un bienfait si barbare. Périssent des bontés dont l'excès vous égare! Venez, votre péril est tout ce que je vois.

AL DE.

Non, je cours lui parler; je le veux, je le dois.

Je ne vous quit'e point.

ALIDE.

Vous vous perdez, Ramire.

Arrêtez, je l'ordonne.

RAMIRE.

Ah! plutôt que j'expire!

Je vous suis, chère Alide.

SCÈNE IV. — RAMIRE, BÉNASSAR.

BÉNASSAR.

Arrête, malheureux!

RAMIRE.

Que vois-je! Que veux-tu?

BÉNASSAR.

Cruel, ce que je veux!

Après les attentats de cette fuite infame,

Quelque reste d'honneur entre-t-il dans ton âme?

RAMIRE.

C'est à toi d'en juger quand tu vois que mon bras Pardonne à cet outrage et ne t'en punit pas. L'honneur est dans un cœur qui brava la misère.

BÉNASSAR.

Tu ne braves, ingrat, que les larmes d'un père; Ta barbarie insulte à ce cœur déchiré. Tu pars, et cet assaut est encor disséré. J'ai craint, tu le vois trop, qu'en vengeant ma samille, Quelque trait malheureux ne tombat sur ma sille. Je t'avone encor plus : sur ce triste rempart, Mes soldats, tu le vois, arriveraient trop tard. La mer t'ouvre ses flots pour enlever ta proie. Eh bien! prends donc pitié des pleurs où je me noie : Connais le cœur d'un père, et conçois sa douleur: Je m'abaisse à prier jusqu'à son ravisseur. Tu m'enlèves mon sang : ta détestable adresse Déshonore à la sois ma fille et ma vieillesse. Suborneur malheureux, ma funeste bonté Adoucissait le poids de ta captivité: Je t'aimais, et tu sais qu'aux murs de Trémizène De mes voisins pour toi j'avais cherché la haine. Je t'ai traité quinze ans comme mon propre fils, J'ai protégé ton sang contre tes ennemis. Ah! si; malgré la loi qui toujours nous sépare, La loi des nations parle à ton cœur barbare; Si la mourante voix d'un père au désespoir, Si l'horreur de ton crime a de quoi t'émouvoir, Sois sensible à mes pleurs plutôt qu'à ma colère: Mes trésors sont à toi, je suis ton tributaire, Rends-moi mon sang, rends-moi ce trésor précieux. Sans qui pour moi la vie est un poids odieux; Et ne déchire point ces blessures mortelles Qu'au plus tendre des cœurs ont fait tes mains cruelles. Tu ne me réponds rien, barbare!

RAMIRE.

Écoute-moi.

En la rendant aux mains d'un si vertueux père.... BÉNASSAR.

Toi, Ramire?

#### RAMIRE,

Zulime est un objet sacré, Que mes profanes yeux n'ont point déshonoré: Et si dans ton courroux je te croyais capable D'oublier pour jamais que ta fille est coupable; Si ton cœur généreux pouvait se désarmer, Chérir encor Zulime....

### BÉNASSAR.

Ah! si je puis l'aimer! Que me demandes-tu? conçois-tu bien la joie D'un malheureux vieillard à sa douleur en proie, A qui l'on a ravi le plus pur de son sang, Un bien plus précieux que l'éclat de son rang, L'unique et cher objet qui, dans cette contrée, Soutenait de mes ans la saiblesse honorée; Et qui, poussant au ciel tant de cris superflus, Reprend sa fille enfin quand il ne l'attend plus? Moi ne la plus chérir! jeune et noble infidèle, Crois les emportements d'une âme paternelle : Crois mes serments, Ramire, et ces pleurs que tu vois. Parmi les Africains, je tiens le rang des rois: Je le dois à sa mère, et ma chère Zulime N'a point perdu ses droits, quel qu'ait été son crime. Et toi, de tous mes maux cruel mais cher auteur, Va, Bénassar en toi ne voit qu'un biensaiteur. Je te crois, je me livre au transport qui m'anime.

### RAMIRE.

Goûte un plaisir plus pur, et vois quelle est Zulime. Autant que ta bonté te presse en sa faveur, Autant la voix du sang sollicitait son cœur. Tu coûtas plus de pleurs à son âme séduite Que n'en coûte à tes yeux sa déplorable suite. Le temps sera le reste, et tu verras un jour Qu'il soutient la nature, et qu'il détruit l'amour. Entre son père et moi son âme déchirée Dans ses sacrés devoirs sera bientôt rentrée. Mais dis, peux-tu toi-même à ces bords ennemis Arracher à l'instant Alide et mes amis? Ta fille les guidait; peux-tu devancer l'heure? Nous n'avons qu'un instant.

### BÉNASSAR.

J'y vole, et que je meure Si je n'assure ici leur départ et leurs jours. Je vais tout disposer en ces secrets détours; Vers la porte du nord qui conduit au rivage Les soldats de ma fille ont respecté mon âge; Et déjà quelques-uns, honteux de me trahir, Se sentant mes sujets, et nés pour m'obéir, A mes pieds en secret ont demandé leur grâce. Aux miens en un moment on peut ouvrir la place. Mais j'attends encor plus de ton cœur et du mien; Mon plus cher intérêt s'unit avec le tien : Et je ne puis te croire une âme assez cruelle Pour abuser encor mon amour paternelle.

RAMIRE.

Je vais chercher Alide, et la mettre en tes mains. Et toi, si je trahis tes généreux desseins, Égorge devant moi la malheureuse Alide. Est-ce assez, Bénassar, et me crois-tu perfide? Quel prix plus précieux te donner de ma foi? Parle, es-tu satisfait?

BÉNASSAR.

Oui, puisque je te croi; Oui, sûr de ta parole, à toi je m'abandonne; Dieu voit du haut des cieux la foi que je te donne.

RAMIRE.

Adieu, reçois la mienne.

## SCÈNE V. — RAMIRE, ALIDE.

ALIDE.

Ah! prince, on vous attend: Il n'est plus de dangers, l'amour seul nous défend. Zulime est apaisée, et tant de désiance, De transports, de courroux, de desseins de vengeance, Tout cède à la douceur d'un repentir prosond; L'orage était soudain, le calme est aussi prompt. J'ai juré d'épargner à sa douleur mortelle Un objet malheureux qui s'immole pour elle : J'ai promis votre amour, j'ai promis cette foi Que vous m'aviez donnée, et qui n'est plus pour moi : J'ai dit ce que j'ai dû pour adoucir sa rage, Et son cœur éperdu s'en disait davantage. L'amour attendrissait ses esprits offensés; Elle a mélé ses pleurs aux pleurs que j'ai versés. Partez, votre devoir loin de moi vous appelle : Ce n'est qu'en me suyant que je vous crois sidèle. Allez, de ma rivale auguste et cher époux, Dégager les serments qu'Alide a saits pour vous.

RAMIRE.

Venez, il saut me suivre.

ALIDE.

Ah! courez vers Zulime: Portez à ses genoux tout l'amour qui m'anime; Mais ne balancez pas, achevez à ses pieds De terminer mes jours déjà sacrissés. Le temps presse.

RAMIRE.

Oui, sans doute, et le ciel me délivre Du malheur d'être ingrat, de celui de la suivre. Tout est changé.

ALIDR.

Seigneur!

RAMIRE.

Vous ne la craindrez plus.

ALIDE.

Que dites-vous? gardez de trahir vos vertus.

Si je trahis jamais l'honneur et la justice, Dieu qui savez punir, qu'Alide me haïsse! Venez; à Bénassar mes mains vous vont livrer: En otage un moment il vous faut demeurer. J'irai trouver Zulime, oui, j'y cours, et j'espère Assurer son repos et celui de son père, Mon bonheur et le vôtre, et partir votre époux.

ALIDE.

Hélas! s'il était vrai! je m'abandonne à vous.

## ACTE QUATRIÈME.

## SCÈNE I. - RAMIRE.

Alide ne vient point : quel dieu trompeur me guide? C'est ici qu'en mes mains on doit remettre Alide : Elle ne paraît point à mes yeux égarés! Où courir? où porter mes pas désespérés?

## SCÈNE II. - RAMIRE, MÉNODORE.

RAMIRE.

Qu'as-tu vu? qu'a-t-on fait?

MÉNODORE.

Une aveugle puissance Détruit tous vos desseins, et confond l'innocence. La fureur en ces lieux conduisit à la fois Zulime, Alide, et vous, pour vous perdre tous trois. Le destin de Zulime était d'être trompée. Des promesses d'Alide aveuglément frappée, Et surtout de vos pleurs répandus à ses pieds, De ces pleurs qu'arrachaient les maux que vous causicz, Elle se croit aimée : elle a droit d'y prétendre. Seigneur, jamais un cœur plus séduit et plus tendre D'un mouvement si prompt ne parut emporté De l'excès des terreurs à la sécurité. Libre de ses soupçons, sans crainte de rivale, Elle vole avec joie à la rive satale, Fait déployer la voile, et n'attend plus que vous, Vous qu'elle ose appeler du nom sacré d'époux. Son père en sait bientôt la suneste nouvelle; Il vous croit son complice, il veut se venger d'elle : Il veut vous perdre, il court, et sa prompte sureur De ses sens éperdus ranime la vigueur. De ceux qu'il a gagnés il rassemble l'escorte; Il ordonne, on le suit, il sait ouvrir la porte: Les siens entrent en soule à pas précipités,

On se mêle, on s'égare, on fuit de tous côtés, On combat, on n'entend que des clameurs plaintives Au dehors, au dedans, aux portes, sur les rives. Alide suit en pleurs le triste Bénassar; Vingt fois sa main sur elle a levé le poignard : Il ne l'écoute pas, il la nomme perfide; Il la menace....

RAMIRE.

O ciel! allons sauver Alide.

## SCÈNE III. - RAMIRE, ZULIME, MÉNODORE, SÉRAME.

#### ZULIME.

Quel nom prononcez-vous? Où portez-vous vos pas? Je vous appelle en vain, vous ne me voyez pas. N'ai-je pas expié mon injuste colère? Vous m'aviez pardonné: puis-je encor vous déplaire? Au nom du tendre amour qui nous unit tous deux.... Tout est prêt....

#### RAMIRE.

Oubliez cet amour malheureux.

C'en est fait....

## SCÈNE IV. - ZULIME, SÉRAME

ZULIME.

Il me fuit, et le jour m'abandonne! sérame.

Dans ce péril qui presse et qui vous environne, Suivez l'heureux conseil que Ramire a donné; Chassez de votre cœur ce trait empoisonné. Croyez-moi, jetez-vous entre les bras d'un père: A son cœur éperdu sa fille est toujours chère. Cet amour malheureux, dont il aura pitié, N'égale point l'ardeur de sa tendre amitié. Votre faiblesse enfin, de vos remords suivie, Lui rendrait à la fois et la gloire et la vie.

ZULIME.

Je le sais, je l'avoue, il avait mérité Et plus d'obéissance, et moins de cruauté. Je vois toute ma faute et mon ignominie. Il ne sait point, hélas! combien je suis punie. Mon châtiment, Sérame, est dans mes attentals: Je sus dénaturée, et j'ai sait des ingrats! Ramire ingrat! Ramire! au moment où mon âme Eul pensé que mes seux n'égalaient point sa slamme; Quand ses yeux, d'un regard apaisant mes douleurs, Ont arrosé mes mains des trésors de ses pleurs, Il méditait, le làche, un complot si perside! Il préparait ma mort, il adorait Alide! « Oubliez-moi, » dit-il, Cœur sarouche et sans soi, Mon cœur, malgré ton ordre, est encor plein de toi! Je ne t'oublierai point; ma rivale adorée, Par mes mourantes mains devant toi déchirée,

Fera voir que du moins je n'oublierai jamais, Infidèle Ramire, à quel point je t'aimais. SÉRAME.

Mais Alide en effet est-elle sa complice?
Ne la traitez-vous pas avec trop d'injustice?
Son cœur tranquille et simple, à vous plaire occupé,
Vous fut toujours ouvert, et n'a jamais trompé.
Elle a de vos soupçons souffert en paix l'outrage,
Elle est prête à rester sur ce fatal rivage;
Loin de Ramire même elle veut demeurer.

ZULIME.

Ah! de Ramire ainsi se peut-on séparer? Cependant il m'échappe, et ma crainte redouble. sérame.

Ah! que je crains, madame, un plus funeste trouble! Vous nourrissez ici d'impuissantes douleurs: Sans doute on vous attaque; entendez ces clameurs; Ce bruit confus, affreux...

#### ZULIME.

Je n'entends point Ramire.

Peut-être on le poursuit; peut-être qu'il expire!

Il faut mourir pour lui, puisqu'il veut mon trépas.

Allons.... Quoi! l'on m'arrète! Ah! barbares soldats,

Laissez-moi dans vos rangs me frayer un passage:

Respectez ma douleur, respectez mon courage,

Ou terminez des jours que je dois détester!

## SCÈNE V. - ZULIME, MOHADIR, SÉRAME, SOLDATS.

ZULIME.

Mohadir!... est-ce vous qui m'osez arrêter? Vous!...

MOHADIR.

Recevez, madame, un ordre salutaire

• D'un père encor sensible à travers sa colère:
Il prend soin de vos jours, il épargne à vos yeux
D'un combat effrayant le spectacle odieux.

ZULIME.

On combat! mon amant s'arme contre mon père!

MOHADIR.

C'est le suneste fruit d'un amour téméraire.

Laissez-moi l'expier, s'il en est encor temps; Laissez-moi me jeter entre les combattants: Après tous mes forfaits, que je prévienne un crime. Je vais les séparer, ou tomber leur victime. Tu dédaignes mes pleurs, et je vois tout mon sort: Je suis ta prisonnière, et mon amant est mort! MOHADIR.

ll vit, et j'avouerai que son cœur magnanime Semblait justifier les fautes de Zulime. Madame, je l'ai vu, maître de son courroux,

Respecter votre père, en détourner ses coups.

Je l'ai vu des siens même arrêter la vengeance, Et dédaigner le soin de sa propre défense. Enfin, pressé par nous, Ramire allait périr : Croiriez-vous quelle main vient de le secourir? Alide, Alide même, au milieu du carnage, D'un pas déterminé, d'un œil plein de courage, S'élançait dans la foule, étonnait les soldats : Sa voix et son audace ont arrêté leurs bras. Elle seule, en un mot, vient de sauver Ramire : Il la suit vers la rive : il marche, il se retire. Sauvé par elle seule, il combat à ses yeux, Et peut-être à nos mains ils échappent tous deux.

ZULIME.

Il vit: il doit le jour à d'autres qu'à moi-même! Sérame, une autre main conserve ce que j'aime! Et c'est Alide! Ah! dieux! N'importe, il voit le jour; Et du moins ma rivale a servi mon amour. Qu'elle est heureuse, ô ciel! elle marche à sa suite: Elle va partager son trépas ou sa suite.

( A Mohadir.)

Je ne le puis souffrir : va, cours les arrêter,
Aux pieds de ce vaisseau qui devait nous porter.

Mohadir, prends encor pitié de ma faiblesse;
Si jamais tu m'aimas, et si le péril presse, Cours aux pieds de mon père, et ne perds point de temps;
Mesure tous tes soins à mes égarements :
Réveille sa tendresse, autrefois prodiguée,
Que dans son cœur blessé mon crime a fatiguée :
Je ne yeux que le voir, je ne yeux que mourir.

MOHADIR.

Je doute que son cœur puisse encor s'attendrir : Je vous obéirai.

ZULIME.

Si ma douleur te touche, Fais retirer de moi cette troupe farouche. Épargne à mes douleurs leur aspect odieux; Qu'ils me gardent du moins sans offenser mes yeax.

MOHADIR.

Gardes, éloignez-vous.

SCÈNE VI. - ZULIME, SERAME.

ZULIME.

Enfin à la lumière

L'indigne trahison se montre tout entière.

SÉRAME.

Remerciez le ciel qui vous ouvre les yeux; Il veut vous délivrer d'un amant odieux, Qui trouble votre vie et qui la déshonore, Qui vous perd, qui vous fuit, qui vous hait....

ZULIME.

Je l'adoro

Telle est, dans les replis de mon cœur déchiré, La sorce du poison dont il est pénétré, Que si, pour couronner sa lâche perfidie,
Ramire en me quittant eût demandé ma vie,
S'il m'eût aux pieds d'Alide immolée en fuyant,
S'il eût insulté même à mon dernier moment,
Je l'eusse aimé toujours, et mes mains défaillantes
Auraient cherché ses mains de mon sang dégouttantes.
Quoi! c'est ainsi que j'aime, et c'est moi qu'on trahit!
Ma voix n'a plus d'accents, tout mon cœur se flétrit.
Je veux marcher en vain, mes genoux s'affaiblissent;
Sur moi d'un dieu vengeur les coups s'appesantissent,
Je meurs.

SÉRAME.

On vient à nous.

## SCÈNE VII. - ZULIME, ALIDE.

ZULIME.

Ciel! qu'est-ce que je voi?

Ramire est-il vivant? dissipez mon effroi.

ALIDE.

J'y viens mettre le comble, ainsi qu'à nos misères; Toutes deux en ces lieux nous sommes prisonnières. Ramire est dans les fers.

ZULIME.

Lui!

ALIDE.

Tout couvert de coups. Et baigné dans son sang, qu'il prodiguait pour vous; Pressé de tous côtés, et las de se désendre. A ses cruels vainqueurs il a fallu se rendre. Plus mourante que lui, j'ignore encor son sort, Hélas! et je ne sais s'il vit ou s'il est mort.

ZULIME.

S'il est mort, je sais trop le parti qu'il faut prendre.

S'il est encor vivant, vous pourriez le désendre. Il n'eut jamais que vous et le ciel pour appui. Eh! n'est-ce pas à vous d'avoir pitié de lui? Quelques amis encore, échappés au carnage, Sont avec vos soldats sur ce sanglant rivage. Vous êtes mal gardée, on peut les réunir.

ZULIME.

Pouvez-vous bien douter que j'ose le servir?

Madame, en me parlant quel front triste et sévère Avec tant de pitié marque tant de colère? Vous aviez condamné vos jalouses erreu s. Eh! qui peut contre moi vous irriter?

ZULIME.

Vos pleurs,

Votre attendrissement, votre excès de courage, Votre crainte pour lui, vos yeux, votre langage, Vos charmes, mes malheurs, et mes transports jaloux; Tout m'irrite, cruelle, et m'arme contre yous. Vous avez mérité que Ramire vous aime; Vous me forcez enfin d'immoler pour vous-même Et l'amour paternel et l'honneur de mes jours. Je vous sers, vous, perfide; il le faut, et j'y cours. Mais vous me répondrez....

ALIDE.

Ah! c'en est trop, Zulime!

Connaissez, respectez la vertu qui m'anime. Quoi! j'ai sauvé Ramire, et vous me condamnez! Percez cent sois ce cœur, si vous le soupçonnez. Quelle indigne fureur votre tendresse épouse Il s'agit de sa vie, et vous êtes jalouse! Je jure ici par vous, par ce commun effroi, J'en atteste le jour, ce jour que je vous dei, Que vous n'aurez jamais à redouter Alide. Ne vous figurez pas que ma douleur timide S'exhale en vains serments qu'arrache le danger; Sachez que si le ciel, prompt à nous protéger, Permettait à mes mains de délivrer Ramire, S'il osait me donner son cœur et son empire, Si du plus tendre amour il payait mon ardeur, Je vous sacrifierais son empire et son cœur. Conservez-le à ce prix, au prix de mon sang même. Que voulez-vous de plus, s'il vit et s'il vous aime? Je ne dispute rien, madame, à votre amour, Non pas même l'honneur de lui sauver le jour. Vous en aurez la gloire, ayez-en l'avantage.

ZULIME.

Non, je ne vous crois point; je vois tout mon outrage; Je vois jusqu'en vos pleurs un triomphe odieux: La douceur d'être aimée éclate dans vos yeux. Suivez-moi seulement; je vous ferai connaître Que je sais tout tenter, et même pour un traître. Au milieu du danger vous me verrez courir. Obéissez, venez le venger, ou mourir. Sérame, quelle horreur a glacé ton visage?

# SCÈNE VIII. — ZULIME, ALIDE, SÉRAME.

SÉRAME.

Madame, il faut du sort dévorer tout l'outrage; Il faut boire à longs traits dans ce calice affreux Que vous a préparé cet amour malheureux. Au plus cruel supplice on condamne Ramire.

ZULIME.

Il ne mourra pas seul; et devant qu'il expire.... sérame.

Ah! fuyez, croyez-moi, faites-vous cet effort: Vous le pouvez.

ALIDE,

Nous, fuir! Allons chercher la mort; Soutenez bien surtout la grandeur de votre âme. ZULIME.

Je suivrai vos conseils, n'en doutez point, madame;

Vous pourrez en juger. Et toi, nature, et toi, Droits éternels du sang, toujours sacrés pour moi! Dans cet égarement dont la fureur m'anime, Soutenez bien mon cœur, et sauvez-moi d'un crime!

## ACTE CINQUIÈME.

## SCÈNE I. — BÉNASSAR. MOHADIR.

#### MOHADIR.

Oul, seigneur, il est vrai, ce nouvel attentat Outrage la nature, et le trône, et l'État. Courir à la prison, braver votre colère! C'est on excès de plus; mais vous êtes son père.

### BÉNASSAR.

Ma bonté sit son crime, et sit tout mon malheur. Ils ont trop méprisé mes pleurs et ma vieillesse; Ma clémence, à leurs yeux, a passé pour faiblesse.

#### MOHADIR.

Me préserve le ciel d'excuser devant vous Cet amas de forfaits que je déteste tous! Permettez seulement que j'ose encor vous dire Qu'avec trop de rigueur en a traité Ramire. Fidèle à ses serments, fidèle à vos desseins, Il a remis Alide en vos augustes mains. Il n'a point au rivage accompagné Zulime. Peut-être a-t-il un cœur et juste et magnanime; Du moins il me jurait, entre mes mains remis, Qu'il vous avait tenu tout ce qu'il a promis. Enfin mes yeux l'ont vu, dans ce combat horrible,

## SCÈNE II. - BÉNASSAR, ZULIME, MCHADIR, SUITE.

#### ZULIME.

Non, n'allez pas plus loin, frappez, et vengez-vous; Ce cœur, plein de respect, se présente à vos coups. Je ramène à vos pieds tous ceux qui m'ont suivie; Mattre absolu de tout, arrachez-moi la vie.

DÉNASSAR.
Fille indigne du jour, est-ce toi que je voi?

ZULIME.

Pour la dernière sois, seigneur, écoutez-moi. Le triste emportement d'une amour criminelle N'arma point contre vous votre sille rebelle; Pour vous contre Ramire elle aurait combattu, Et jusqu'en sa saiblesse elle a de la vertu. Ramire autant que moi vous révère et vous aime. Ce héros, il est vrai, né pour le rang suprême,

Dans des fers odieux voyait slétrir ses jours: On les menaçait même, et j'offris mon secours. De lui, de ses amis, je réglai la conduite; Je dirigeai leurs pas, je préparai leur fuite; J'ai tout sait, tout tenté: n'imputez rien à lui. Hélas! ee n'est qu'à moi de m'en plaindre aujourd'hui. Je sais qu'à vos douleurs il faut une victime : Frappez, mais choisissez. Son malheur fit son crime: L'adorer est le mien. C'est à vous de venger Ce crime, que peut-être il n'a pu partager. Mon père (car ce nom, ce saint nom qui me touche, Est toujours dans mon cœur, ainsi que dans ma bouche), Par ce lien du sang, si cher et si sacré, Par tous les sentiments que je vous inspirai, Par nos malheurs communs, dont le fardeau m'accable, Percez ce cœur trop saible; il est le seul coupable. Répandez tout ce sang que vous m'avez donné. Des fureurs de l'amour ce sang empoisonné, Ce sang dégénéré dans votre fille impie : Trop d'horreur en ces lieux assiégerait ma vie. Après un tel éclat, s'il n'est point mon époux, L'opprobre seul me reste, et retombe sur vous. Pour sauver votre gloire, à ce point profanée, ll me faut de vos mains la mort, ou l'hyménée. Mais l'une est le seul bien que je doive espérer, Le seul que je mérite, et que j'ose implorer; Le seul qui puisse éteindre un seu qui vous outrage. Ah! ne détournez point votre auguste visage : Voyez-moi, laissez-moi, pour comble de faveurs, Baiser encor vos mains, les baigner de mes pleurs, Vous bénir, vous aimer, au moment que j'expire; Mais pardonnez, mon père, au malheureux Ramtre: Et, si ce cœur sanglant vous touche de pitié, Laissez vivre de moi la plus chère moitié.

SCÈNE III. — BÉNASSAR, ZULIME, ALIDE, RAMIRE, MOHADIR, suite.

#### RAMIRE.

J'ai mérité la mort, et je sais qu'elle est prête:
C'est trop laisser le ser suspendu sur ma tête.
Frappe, mais que ton cœur, de vengeance occupé,
Apprenne que le mien ne t'a jamais trompé.
Pour otage en tes mains j'avais remis Alide;
Avec un tel garant pouvais-je être perside?
Va, Ramire était loin de te manquer de soi:
Bénassar, mes serments m'étaient plus chers qu'à toi:
Tu m'as trop mal connu, c'est ta seule injustice;
Que ce soit la dernière, et que dans mon supplice
Des cœurs pleins de vertu ne soient point entraînés.

BÉNASSAR.

Le ciel à d'autres soins nous a tous destinés. Je ne suis point barbare; et jamais ma furie Ne perdra le héros qui conserva ma vie.
Un amour emporté, source de nos malheurs,
Plus fort que mes bontés, plus fort que mes rigueurs,
T'asservit pour jamais ma fille infortunée.
Je dois ou détester sa tendresse effrénée,
Vous en punir tous deux, ou la mettre en tes bras.
Sois son époux, Ramire, et règne en mes États.
Vis pour elle et pour moi, combats pour nous défendre.
Soyons tous trois heureux, sois mon fils, sois mon gendre

ZULIMR.

Ah! mon père! ah, Ramire! ah, jour de mon bonheur!

O jour affreux pour tous!

RAMIRE.

Vous me voyez, seigneur, Accablé, consondu de cette grace insigne Que vous daignez me faire, et dont je suis indigne. Votre fille, sans doute, est d'un prix à mes yeux Au-dessus des Etats fondés par ses aïeux; Mais le ciel nous sépare. Apprenez l'un et l'autre Le secret de ma vie, et mon sort, et le vôtre. Quand Zulime a daigné, par un si noble effort Sauver Alide et moi des fers et de la mort, Ménodore, un ami qu'aveuglait trop de zèle, Séduisait sa pitié, qui la rend criminelle; Il promettait mon cœur, il promettait ma foi; Il n'en était plus temps, je n'étais plus à moi. Les nœuds les plus sacrés, les lois les plus sévères, Ont mis entre nous deux d'éternelles barrières: Je ne puis accepter vos augustes bienfaits, Je ne puis réparer les malheurs que j'ai faits; Madame, ainsi le veut la fortune jalouse; Vengez-vous sur moi seul : Alide est mon épouse.

ZULIME.

Ton épouse? perfide!

RAMIRE.

Elevés dans vos fers,
Nos yeux sur nos malheurs étaient à peine ouverts,
Quand son père, unissant notre espoir et nos larmes,
Attacha pour jamais mes destins à ses charmes.
Lui-même a resserré dans ses derniers moments
Ces nœuds infortunés, préparés dès longtemps:
Nous gardions l'un et l'autre un secret nécessaire.

ZULIME,

Ton épouse! à ce point il brave ma colère!
Ah! c'est trop essuyer de mépris et d'horreur.
Seigneur, souffrirez-vous ce nouveau déshonneur?
Souffrirez-vous qu'Alide à ma honte jouisse
Du fruit de tant d'audace et de tant d'artifice?
Vengez-moi, vengez-vous de ses traîtres appas,
De cet affreux tissu de fourbes, d'attentats:
Alide tiendra lieu de toutes les victimes.
Mon indigne rivale a commis tous mes crimes;

Punissez cet objet exécrable à mes yeux.

Vous pouvez me punir; mais connaissez-moi mieur. Avant de me haïr, entendez ma réponse. Votre père est présent, qu'il juge, et qu'il prononce BÉNASSAR.

O ciel!

ALIDE.

Ramire et moi, seigneur, si nous vivons, C'est vous, c'est votre fille, à qui nous le devons. Zulime, en nous sauvant, voulait pour tout salaire Un cœur digne de vous, et digne de lui plaire. C'était.de tous ses soins le noble et le seul prix; Sa gloire en dépendait, et je la lui ravis. Sans mon amour, sans moi, n'en doutez point, madame, Autant l'heureux Ramire a pu toucher votre ame, Autant vous régneriez sur son cœur généreux. J'étais le seul obstacle au succès de vos vœux; J'ai causé de tous trois les malheurs et les larmes; J'ai bravé vos biensaits, j'ai combattu vos charmes; Et, lorsque vous touchez au comble du bonheur, Ma main, ma triste main, vous perce encor le cœur. Je vous ai sait serment de vous céder Ramire; Vous connaissez trop bien tout l'amour qu'il inspire Pour croire que la vie ait sans lui quelque appas : L'effort serait trop grand, vous ne l'espérez pas. Je dois (je l'ai juré) servir votre tendresse; Il n'est qu'un seul moyen de tenir ma promesse, Le voici.

(Elle se frappe.)

BAMIRE, courant vers Alide.

Ciel: Alide!

ALIDE, aux gardes.
Arrêtez son transport.

(A Zulime,)

Je n'ai pu le céder qu'en me donnant la mort.

(A Ramire.)

Adieu; puisse du ciel la sureur adoucie Pardonner mon trépas, et veiller sur ta vie! RAMIRE, entre les bras des gardes.

Je me meurs!

BÉNASSAR.

Ah! courez, qu'on voie à leur secours.

RAMIRE.

Achevez mon trépas, ayez soin de ses jours.

ALIDE, à Zulime.

Eh bien! ai-je apaisé votre injuste colère? Vos bienfaits sont payés, le prix doit vous en plaire Nos cœurs des mêmes seux avaient dù s'enstammer; Mais jugez qui des deux a su le mieux aimer. C'en est fait.

ZULIME.

Malheureuse et trop chère victime!

Mon père, que je sens tout le poids de mon crime! De Ramire et de vous j'ai tissu tous les maux; Mes mains de toutes parts ont creusé des tombeaux : Mon amant me déteste, et mon amie expire.

BÉNASSAR.

Que cet exemple horrible au moins serve à l'instruire:

Le ciel nous punit tous de tes funestes seux;

Et l'amour criminel sut toujours malheureux.

FIN DE ZULIME.

# PANDORE.

OPERA EN CINQ ACTES.

(1740)

## PERSONNAGES.

PROMÉTHÉE, fils du Ciel et de la Terre, demi-dieu. PANDORE.

JUPITER.

MERCURE.

NÉMÉSIS.

NYMPHES.

TITANS.

DIVINITÉS CÉLESTES.

DIVINITÉS INFERNALES.

# ACTE PREMIER.

Le théâtre représente une campagne, et des montagnes dans le fond.

SCENE I. - PROMETHEE, CHŒUR; PANDORE, dans l'enfoncement, couchée sur une estrade.

## PROMÉTHÉE.

Prodige de mes mains, charmes que j'ai fait naître, Je vous appelle en vain, vous ne m'entendez pas:

> Pandore, tu ne peux connaître Ni mon amour ni tes appas.

Quoi! j'ai formé ton cœur, et tu n'es pas sensible! Tes beaux yeux ne peuvent me voir! Un impitoyable pouvoir

Oppose à tous mes vœux un obstacle invincible; Ta beauté fait mon désespoir.

Quoi! toute la nature autour de toi respire! Giseaux, tendres oiseaux, vous chantez, vous aimez; Et je vois ses appas languir inanimés:

La mort les tient sous son empire.

SCÈNE II. - PROMETHÉE, LES TITANS, ENCELADE ET TYPHON, ETC.

ENCELADE ET TYPHON. Enfant de la terre et des cieux, Tes plaintes et tes cris ont ému ce bocage. Parle, quel est celui des dieux

Qui t'ose faire quelque outrage?
PROMÉTHÉE, en montrant Pandore.

Jupiter est jaloux de mon divin ouvrage; Il craint que cet objet n'ait un jour des autels; Il ne peut sans courroux voir la terre embellie; Jupiter à Pandore a refusé la vie!

Il rend mes chagrins éternels.

TYPHON.

Jupiter? quoi! c'est lui qui formerait nos âmes? L'usurpateur des cieux peut être notre appui? Non, je sens que la vie et ses divines flammes Ne viennent point de lui.

ENCELADE, en montrant Typhon son frère. Nous avons pour aïeux la Nuit et le Tartare.

Invoquons l'éternelle Nuit; Elle est avant le Jour qui luit. Que l'Olympe cède au Ténare!

TYPHON.

Que l'enfer, que mes dieux répandent parmi nous

Le germe éternel de la vie!

Que Jupiter en frémisse d'envie,

Et qu'il soit vainement jaloux!

PROMÉTHÉE ET LES DEUX TITANS.

Écoutez-nous, dieux de la nuit profonde. De nos astres nouveaux contemplez la clarté;

Accourez du centre du monde:

Rendez féconde

La terre qui m'a porté;

Animez la beauté;

Que votre pouvoir seconde

Mon heureuse témérité!

PROMÉTHÉE.

Au séjour de la nuit vos voix ont éclaté;

Le jour pâlit, la terre tremble;

Le monde est ébranlé, l'Érèbe se rassemble.

(Le théâtre change, et représente le chaos. Tous les dieux de l'enfer viennent sur la scène.)

CHŒUR DES DIEUX INFERNAUX.

Nous détestons

La lumière éternelle;

Nous attendons

Dans nos gouffres profonds

La race faible et criminelle

Qui n'est pas née encore, et que nous haïssons.

NÉMÉSIS.

Les ondes du Léthé, les flammes du Tartare Doivent tout ravager. Parlez, qui voulez-vous plonger Dans les profondeurs du Ténare?

PROMÉTHÉE.

Je veux servir la terre, et non pas l'opprimer. Hélas! à cet objet j'ai donné la naissance, Et je demande en vain qu'il s'anime, qu'il pense, Qu'il soit heureux, qu'il sache aimer.

LES TROIS PARQUES.

Notre gloire est de détruire, Notre pouvoir est de nuire : Tel est l'arrêt du sort.

Le ciel donne la vie, et nous donnons la mort.

PROMÉTHÉE.

Fuyez donc à jamais ce beau jour qui m'éclaire : Vous êtes malfaisants, vous n'êtes point mes dieux.

Fuyez, destructeurs odieux
De tout le bien que je veux faire;
Dieux des malheurs, dieux des forfaits,
Ennemis funèbres,

Replongez-vous dans les ténèbres; Ennemis funèbres,

Laissez le monde en paix.

NÉMÉSIS.

Tremble, tremble pour toi-même;
Crains notre retour,
Crains Pandore et l'Amour.
Le moment suprême
Vole sur tes pas.

Ā

Nous allons déchaîner les démons des combats; Nous ouvrirons les portes du trépas. Tremble, tremble pour toi-même.

(Les dieux des enfers disparaissent. On revoit la campagne éclairée et riante. Les Nymphes des bois et des campagnes sont de chaque côté du théâtre.)

PROMÉTHÉE.

Ah! trop cruels amis! pourquoi déchaîniez-vous, Du fond de cette nuit obscure,

Dans ces champs fortunés, et sous un ciel si doux, Ces ennemis de la nature?

Que l'éternel chaos élève entre eux et nous

Une barrière impénétrable!

L'enfer implacable Doit-il animer Ce prodige aimable Que j'ai su former? Un dieu favorable Le doit enflammer.

سن بنونيد

#### ENCELADE.

Puisque tu mets ainsi la grandeur de ton être A verser des bienfaits sur ce nouveau séjour, Tu méritais d'en être le seul maître.

Monte au ciel, dont tu tiens le jour; Va ravir la céleste flamme:

Ose former une âme, Et sois créateur à ton tour.

### PROMÉTHÉE.

L'Amour est dans les cieux; c'est là qu'il faut me rendre : L'Amour y règne sur les dieux.

Je lancerai ses traits, j'allumerai ses feux:

C'est le dieu de mon cœur, et j'en dois tout attendre.

Je vole à son trône éternel:

Sur les ailes des vents l'Amour m'enlève au ciel.

(Il s'envole.)

#### CHŒUR DE NYMPHES.

Volez, fendez les airs, et pénètrez l'enceinte Des palais éternels; Ramenez les plaisirs du séjour de la crainte; En répandant des biens méritez des autels.

# ACTE SECOND.

Le théâtre représente la même campagne. Pandore inanimée est sur une estrade. Un char brillant de lumière descend du ciel.

PROMETHEE, PANDORE, NYMPHES, TITANS, CHŒURS, etc.

#### UNE DRYADE.

Chantez, Nymphes des bois, chantez l'heureux retour Du demi-dieu qui commande à la terre:

Il vous apporte un nouveau jour; Il revient dans ce doux séjour Du séjour brillant du tonnerre:

Il revole en ces lieux sur le char de l'Amour.

CHŒUR DE NYMPHES. Quelle douce aurore Se lève sur nous! Terre, jeune encore, Embellissez-vous.

Brillantes fleurs, qui parez nos campagnes:
Sommets des superbes montagnes,
Qui divisez les airs, et qui portez les cieux;
O nature naissante,

Devenez plus charmante, Plus digne de ses yeux!

PROMÉTHÉE, descendant du char, le flambeau à la main Je le ravis aux dieux, je l'apporte à la terre,

Ce feu sacré du tendre Amour,

Plus puissant mille fois que celui du tonnerre, Et que les feux du dieu du jour.

LE CHŒUR DES NYMPHES.
Fille du ciel, âme du monde,
Passez dans tous les cœurs:
L'air, la terre et l'onde,
Attendent vos faveurs.

PROMÉTHÉE, approchant de l'estrade où est Pandore. Que ce seu précieux, l'astre de la nature,

Que cette flamme pure

Te mette au nombre des vivants!
Terre, sois attentive à ces heureux instants:
Lève-toi, cher objet, c'est l'Amour qui l'ordonne;

A sa voix obéis toujours : Lève-toi, l'Amour te donne

La vie, un cœur, et de beaux jours.

(Pandore se lève sur son estrade, et marche sur la scène.)

CHŒUR.

Ciel! ô ciel! elle respire!
Dieu d'amour quel est ton empire!
PANDORE.

Où suis-je? et qu'est-ce que je voi? Je n'ai jamais été; quel pouvoir m'a fait naître? J'ai passé du néant à l'être.

Quels objets ravissants semblent nés avec moi!

(On entend une symphonie.)

Ces sons harmonieux enchantent mes oreilles; Mes yeux sont éblouis de l'amas des merveilles Que l'auteur de mes jours prodigue sur mes pas.

Ah! d'où vient qu'il ne paraît pas? De moment en moment je pense et je m'éclaire. Terre qui me portez, vous n'êtes point ma mère;

Un dieu sans doute est mon auteur:
Je le sens, il me parle, il respire en mon cœur.
(Elle s'assied au bord d'une fontaine.)

Ciel! est-ce moi que j'envisage?

Le cristal de cette onde est le miroir des cieux;

La nature s'y peint; plus j'y vois mon image,

Plus je dois rendre grâce aux dieux.

NYMPHES ET TITANS. (On danse autour d'elle.) Pandore, fille de l'Amour, Charmes naissants, beauté nouvelle, Inspirez à jamais, sentez à votre tour Cette flamme immortelle Dont vous tenez le jour.

(On danse.)

PANDORE, apercevant Prométhée au milieu des Nymphes.

Quel objet attire mes yeux!

De tout ce que je vois dans ces aimables lieux,

C'est vous, c'est vous, sans doute, à qui je dois la vie.

Du feu de vos regards que mon âme est remplie!

Vous semblez encor m'animer.

PROMÉTHÉE.

Vos beaux yeux ont su m'enflammer Lorsqu'ils ne s'ouvraient pas encore : Vous ne pouviez répondre, et j'osais vous aimer. Vous parlez, et je vous adore.

PANDORE.

Vous m'aimez! cher auteur de mes jours commencés,
Vous m'aimez! et je vous dois l'être!
La terre m'enchantait; que vous l'embellissez!
Mon cœur vole vers vous, il se rend à son maître;
Et je ne puis connaître
Si ma bouche en dit trop, ou n'en dit pas assez.

PROMÉTHÉE.

Vous n'en sauriez trop dire, et la simple nature Parle sans feinte et sans détour. Que toujours la race future Prononce ainsi le nom d'Amour!

(Ensemble.)

Charmant Amour, éternelle puissance,
Premier dieu de mon cœur,
Amour, ton empire commence:
C'est l'empire du bonheur.

PROMÉTHÉE.

Ciel! quelle épaisse nuit, quels éclats du tonnerre, Détruisent les premiers instants Des innocents plaisirs que possédait la terre! Quelle horreur a troublé mes sens!

(Ensemble.)

La terre frémit, le ciel gronde;
Des éclairs menaçants
Ont percé la voûte profonde
De ces astres naissants.
Quel pouvoir ébranle le monde
Jusqu'en ses fondements?

(On voit descendre un char sur lequel sont Mercure, la Discorde. Némésis, etc.) MERCURE.

Un héros téméraire a pris le feu céleste:
Pour expier ce vol audacieux
Montez, Pandore, au sein des dieux.

PROMÉTHÉE.

Tyrans cruels!

PANDORE.

Ordre funeste!

Larmes que j'ignorais, vous coulez de mes yeux.

MERCURE.

Obéissez, montez aux cieux.

PANDORE.

Ah! j'étais dans le ciel en voyant ce que j'aime.

Cruels! ayez pitié de ma douleur extrème.

PANDORE ET PROMÉTHÉE.

Barbares, arrêtez.

MERCURE.

Venez, montez aux cieux, partez:
Jupiter commande;
Il faut qu'on se rende
A ses volontés.

Venez, montez aux cieux, partez. Vents, obéissez-nous, et déployez vos ailes; Vents, conduisez Pandore aux voûtes éternelles.

(Le char disparaît.)

PROMÉTHÉE.

On l'enlève : tyrans jaloux,

Dieux, vous m'arrachez mon partage;

Il était plus divin que vous :

Vous étiez malheureux, vous étiez en courroux

Du bonheur qui fut mon ouvrage;

Je ne devais qu'à moi ce bonheur précieux.

J'ai fait plus que Jupiter même, Je me suis fait aimer. J'animais ces beaux yeux;

Ils m'ont dit en s'ouvrant: « Vous m'aimez, je vous aime. » Elle vivait par moi, je vivais dans son cœur.

Dieux jaloux, respectez nos chaînes.

O Jupiter! o fureurs inhumaines!

Eternel persécuteur, De l'infortune créateur,

Tu sentiras toutes mes peines.

Je braverai ton pouvoir : Ta foudre épouvantable Sera moins redoutable

Que mon amour au désespoir.

# ACTE TROISIÈME.

Le théâtre représente le palais de Jupiter, brillant d'or et de lumière.

## JUPITER, MERCURE.

JUPITER.

Je l'ai vu, cet objet sur la terre animé; Je l'ai vu, j'ai senti des transports qui m'étonnent: Le ciel est dans ses yeux, les grâces l'environnent; Je sens que l'Amour l'a formé

MERCURE.

Vous régnez, vous plairez, vous la rendrez sensible, Vous allez éblouir ses yeux à peine ouverts.

JUPITER.

Non, je ne fus jamais que puissant et terrible: Je commande à l'Olympe, à la terre, aux enfers; Les cœurs sont à l'Amour. Ah! que le sort m'outrage! Quand il donna les cieux, quand il donna les mers,

Quand il divisa l'univers, L'Amour eut le plus heau partage.

MERCURE.

Que craignez-vous? Pandore à peine a vu le jour Et d'elle-même encore à peine a connaissance :

> Aurait-elle senti l'amour Dès le moment de sa naissance?

> > JUPITER.

L'Amour instruit trop aisément. Que ne peut point Pandore? elle est femme, elle est belle. La voilà : jouissons de son étonnement.

Retirons-nous pour un moment
Sous les arcs lumineux de la voûte éternelle.
Cieux, enchantez ses yeux, et parlez à son cœur;
Vous déploierez en vain ma gloire et ma splendeur:
Vous n'avez rien de si beau qu'elle.

(Il se retire.)

### PANDORE.

A peine j'ai goûté l'aurore de la vie;

Mes yeux s'ouvraient au jour, mon cœur à mon amant;

Je n'ai respiré qu'un moment.

Douce félicité, pourquoi m'es-tu ravie?

On m'avait fait craindre la mort;

Je l'ai connue, hélas! cette mort menaçante:

N'est-ce pas mourir, quand le sort

Nous ravit ce qui nous enchante?

Dieux, rendez-moi la terre et mon obscurité, Ce bocage où j'ai vu l'amant qui m'a fait naître; Il m'avait deux fois donné l'être; Je respirais, j'aimais : quelle félicité! A peine j'ai goûté l'aurore de la vie, etc. (Tous les dieux avec tous leurs attributs entrent sur la scène.)

CHŒUR DES DIEUX.

Que les astres se réjouissent!

Que tous les dieux applaudissent

Au dieu de l'univers!

Devant lui les soleils pâlissent.

NEPTUNE.

Que le sein des mers,

PLUTON.

Le fond des enfers, CHŒUR DES DIEUX.

Les mondes divers
Retentissent
D'éternels concerts.

Que les astres, etc.

PANDORE.

Que tout ce que j'entends conspire à m'effrayer! Je crains, je hais, je fuis cette grandeur suprême.

Qu'il est dur d'entendre louer Un autre dieu que ce que j'aime!

LES TROIS GRACES.

Fille du charmant Amour, Régnez dans son empire; La terre vous désire, Le ciel est votre cour.

PANDORE.

Mes yeux sont offensés du jour qui m'environne:

Rien ne me plaît, et tout m'étonne.

Mes déserts avaient plus d'appas.

Disparaissez, ô splendeur infinie!

Mon amant ne vous voit pas.

(On entend une symphonie.)

Cessez, inutile harmonie!
Il ne vous entend pas.

(Le chœur recommence. Jupiter sort d'un nuage.)

JUPITER.

Nouveau charme de la nature, Digne d'être éternel,

Vous tenez de la terre un corps faible et mortel, Et vous devez cette âme inaltérable et pure

Au feu sacré du ciel.

C'est pour les dieux que vous venez de naître;

Commencez à jouir de la divinité:
Goûtez auprès de votre maître
L'heureuse immortalité.

PANDORE.

Le néant d'où je sors à peine Est cent fois préférable à ce présent cruel : Votre immortalité, sans l'objet qui m'enchaîne, N'est rien qu'un supplice immortel.

JUPITER.

Quoi méconnaissez-vous le maître du tonnerre?

Dans les palais des dieux regrettez-vous la terre?

PANDORE.

La terre était mon vrai séjour; C'est là que j'ai senti l'amour.

JUPITER.

Non, vous n'en connaissez qu'une image infidèle, Dans un monde indigne de lui.

Que l'amour tout entier, que sa flamme éternelle, Dont vous sentiez une étincelle, De tous ses traits de feu nous embrase aujourd'hui!

ieu nous emprase aujouri

PANDORE.

Je les ai tous sentis, du moins j'ose le croire; Ils ont égalé mes tourments.

Ah! vous avez pour vous la grandeur et la gloire; Laissez les plaisirs aux amants.

Vous êtes dieu, l'encens doit vous suffire; Vous êtes dieu, comblez mes vœux. Consolez tout ce qui respire; Un dieu doit faire des heureux.

IUPITER

Je veux vous rendre heureuse, et par vous je veux l'être.

Plaisirs, qui suivez votre maître,

Ministres plus puissants que tous les autres dieux,

Déployez vos attraits, enchantez ses beaux yeux:

Plaisirs, vous triomphez dès qu'on peut vous connaître.

(Les Plaisirs dansent autour de Pandore en chantant ce qui suit.

CHŒUR.

Aimez, aimez, et régnez avec nous; Le dieu des dieux est seul digne de vous.

UNE VOIX.

Sur la terre on poursuit avec peine Des plaisirs l'ombre légère et vaine; Elle échappe, et le dégoût la suit. Si Zéphire un moment plaît à Flore, Il flétrit les fleurs qu'il fait éclore; Un seul jour les forme et les détruit.

CHŒUR.

Aimez, aimez, et régnez avec nous; Le dieu des dieux est seul digne de vous.

UNE VOIX.

Les fleurs immortelles
Ne sont qu'en nos champs.
L'Amour et le Temps
Ici n'ont point d'ailes.

CHŒUR.

Aimez, aimez, et régnez avec nous; Le dieu des dieux est seul digne de vous.

PANDORE.

Oui, j'aime, oui, doux plaisirs, vous redoublez ma flamme; Mais vous redoublez ma douleur.

Dieux charmants, si c'est vous qui faites le bonheur, Allez au maître de mon âme.

JUPITER.

Ciel! ô ciel! quoi! mes soins ont ce succès fatal? Quoi! j'attendris son âme, et c'est pour mon rival?

MERCURE, arrivant sur la scène.

Jupiter, arme-toi du foudre;

Prends tes feux, va réduire en poudre

Tes ennemis audacieux.

Prométhée est armé; les Titans furieux Menacent les voûtes des cieux;

Ils entassent des monts la masse épouvantable : Déjà leur foule impitoyable Approche de ces lieux.

JUPITER.

Je les punirai tous.... Seul, je suffis contre eux.

Quoi! vous le puniriez, vous qui causez sa peine? Vous n'êtes qu'un tyran jaloux et tout-puissant. Aimez-moi d'un amour encor plus violent, Je vous punirai par ma haine.

JUPITER.

Marchons, et que la foudre éclate devant moi.

PANDORE.

Cruel! ayez pitié de mon mortel effroi: Jugez de mon amour, puisque je vous implore.

JUPITER, à Mercure.

Prends soin de conduire Pandore.
Dieux, que mon cœur est désolé!
J'éprouve les horreurs qui menacent le monde.
L'univers reposait dans une paix profonde;
Une heauté paraît, l'univers est troublé.

(Il sort.)

#### PANDORE.

O jour de ma naissance! ô charmes trop funestes! Désirs naissants, que vous étiez trompeurs! Quoi! la beauté, l'amour, et les faveurs célestes, Tous les biens ont fait mes malheurs? Amour, qui m'as fait naître, apaise tant d'alarmes: N'es-tu pas souverain des dieux? Viens sécher mes larmes, Enchaîne et désarmes La terre et les cieux.

# ACTE QUATRIÈME.

Le théâtre représente les Titans armés, et des montagnes dans le fond; plusieurs géants sont sur les montagnes, et entassent des rochers.

# PROMETHÉE, LES TITANS.

### ENCELADE.

Oui, nos frères et nous, et toute la nature, Ont senti ta cruelle injure. La terrible vengeance est déjà dans nos mains : Vois-tu ces monts pendants en précipices? Vois-tu ces rochers entassés? Ils seront bientôt renversés Sur les barbares dieux qui nous ont offensés.

Nous punirons les injustices De nos tyrans jaloux, par nos mains terrassés.

PROMÉTHÉE.

Terre, contre le ciel apprends à te défendre. Trompettes et tambours, organes des combats, Pour la première fois vos sons se font entendre, Éclatez, guidez nos pas.

(On sort au son des trompettes.)

Le ciel sera le prix de votre heureux courage. Amis, je ne prétends que Pandore et sa foi. Laissez-moi ce juste partage; Marchez, Titans, et suivez-moi.

CHŒUR DE TITANS. Courons aux armes Contre ces dieux cruels; Répandons les alarmes Dans les cœurs immortels. Courons aux armes Contre ces dieux cruels.

### PROMÉTHÉE.

Le tonnerre en éclats répond à nos trompettes.

(Un char, qui porte les dieux, descend sur les montagnes, au bruit du tonnerre. Pandore est auprès de Jupiter. Prométhée continue.)

Jupiter quitte ses retraites;

La foudre a donné le signal:

Commençons ce combat fatal.

(Les géants montent.)

CHŒUR DE NYMPHES, qui bordent le théâtre.

Tambours, trompettes, et tonnerre,

Dieux et Titans, que faites-vous?

Yous confondez, par vos terribles coups,

Les enfers, le ciel et la terre.

(Bruit du tonnerre et des trompettes.)

LES TITANS.

Cédez, tyrans de l'univers;

Soyez punis de vos fureurs cruelles:

Tombez, tyrans.

LES DIEUX.

Mourez, rebelles.

LES TITANS.

Tombez, descendez dans nos fers.

LES DIEUX.

Précipitez-vous aux enfers.

PANDORE.

Terre, ciel, ô douleur profonde! Dieux, Titans, calmez mon effroi. J'ai causé les malheurs du monde: Terre, ciel, tout périt pour moi.

LES TITANS.

Lançons nos traits.

LES DIEUX.

Frappez, tonnerre.

LES TITANS.

Renversons les dieux.

LES DIEUX.

Détruisons la terre.

(Ensemble.)

Tombez, descendez dans nos fers;

Précipitez-vous aux enfers.

(Il se fait un grand silence; un nuage brillant descend; le Destin paraît au milieu des nuages.)

LE DESTIN.

Arrêtez; le Destin, qui vous commande à tous,

Veut suspendre vos coups.

(Il se fait encore un silence.)

PROMÉTHÉR.

Etre inaltérable,

Souverain des temps, Dicte à nos tyrans Ton ordre irrévocable.

CHŒUR.

O Destin, parle, explique-toi:
Les dieux séchiront sous ta loi.
LE DESTIN, au milieu des dieux qui se rassemblent
autour de lui.

Cessez, cessez, guerre funeste; Ce jour forme un autre univers. Souverains du séjour céleste, Rendez Pandore à ses déserts.

Dieux, comblez cet objet de tous vos dons divers. Titans, qui jusqu'au ciel avez porté la guerre,

Malheureux, soyez terrassés;

A jamais gémissez

Sous ces monts renversés,

Qui vont retomber sur la terre.

(Les rochers se détachent et retombent. Le char des dieux descend sur la terre. On remet Pandore à Prométhée.)

JUPITER.

O Destin! le maître des dieux Est l'esclave de ta puissance.

Eh bien! sois obéi; mais que ce jour commence Le divorce éternel de la terre et des cieux.

Némésis, sors des sombres lieux.

(Némésis sort du fond du théâtre, et Jupiter continue.)

Séduis le cœur, trompe les yeux De la beauté qui m'offense.

Pandore, connais ma vengeance

Jusque dans mes dons précieux..

Oue cet instant commence

Le divorce éternel de la terre et des cieux.

# ACTE CINQUIÈME.

Le théâtre représente un bocage à travers lequel on voit les débris des rochers.

# PROMETHEE, PANDORE.

PANDORE, tenant la boîte.

Eh quoi! vous me quittez, cher amant que j'adore,

Étes-vous soumis ou vainqueur?

PROMÉTHÉE.

La victoire est à moi, si vous m'aimez encore. L'Amour et le Destin parlent en ma faveur.

PANDORE.

Eh quoi! vous me quittez, cher amant que j'adore? PROMÉTHÉE.

Les Titans sont tombés; plaignez leur sort affreux.

Je dois soulager leur chaîne.

Apprenons à la race humaine A secourir les malheureux.

PANDORE.

Demeurez un moment. Voyez votre victoire. Ouvrons ce don charmant du souverain des dieux : Ouvrons.

PROMÉTHÉE.

Que faites-vous hélas! daignez me croire. Je crains tout d'un rival; et ces soins curieux Sont des piéges nouveaux que vous tendent les dieux.

PANDORE.

Quoi! vous pensez...?

PROMÉTHÉE.

Songez à ma prière,

Songez à l'intérêt de la nature entière, Et du moins attendez mon retour en ces lieux.

PANDORE.

Eh bien! vous le voulez; il faut vous satisfaire.

Je soumets ma raison; je ne veux que vous plaire.

Je jure, je promets à mes tendres amours

De vous croire toujours.

PROMÉTHÉE.

Vous me le promettez?

PANDORE.

J'en jure par vous-même.

On obéit dès que l'on aime.

PROMÉTHÉE.

C'en est assez, je pars, et je suis rassuré.

Nymphes des bois, redoublez votre zèle;
Chantez cet univers détruit et réparé.

Que tout s'embellisse à son gré, Puisque tout est formé pour elle.

(Il sort.)

UNE NYMPHE.

Voici le siècle d'or, voici le temps de plaire.

Doux loisir, ciel pur, heureux jours,

Tendres amours,

La nature est votre mère. Comme elle durez toujours.

UNE AUTRE NYMPHE.

La discorde, la triste guerre, Ne viendront plus nous affliger : Le bonheur est né sur la terre. Le malheur était étranger.

Les fleurs commencent à paraître;

Quelle main pourrait les flétrir?

Les plaisirs s'empressent de naître;

Quels tyrans les feraient périr?

LE CHŒUR répète.

Voici le siècle d'or, etc.

UNE NYMPHE.

Vous voyez l'éloquent Mercure; Il est avec Pandore, il confirme en ces lieux, De la part du maître des dieux,

La paix de la nature.

(Les Nymphes se retirent; Pandore s'avance avec Némésis, qui paraît sous la figure de Mercure.)

NÉMÉSIS.

Je vous l'ai déjà dit, Prométhée est jaloux; Il abuse de sa puissance.

PANDORE.

Il est l'auteur de ma naissance, Mon roi, mon amant, mon époux.

NÉMÉSIS.

Il porte à trop d'excès les droits qu'il a sur vous. Devait-il jamais vous défendre

De voir ce don charmant que vous tenez des dieux?

PANDORE.

Il craint tout; son amour est tendre, Et j'aime à complaire à ses vœux.

NÉMÉSIS.

Il en exige trop, adorable Pandore;

Il n'a point fait pour vous ce que vous méritez.

Il put en vous formant vous donner des beautés Dont vous manquez peut-être encore.

PANDORE.

Il m'a fait un cœur tendre, il me charme, il m'adore; Pouvait-il mieux m'embellir? NÉMÉSIS.

Vos charmes périront.

PANDORE.

Vous me saites frémir!

NÉMÉSIS.

Cette boîte mystérieuse Immortalise la beauté:

Vous serez, en ouvrant ce trésor enchanté,
Toujours belle, toujours heureuse;
Vous régnerez sur votre époux;
Il sera soumis et facile.
Craignez un tyran jaloux;
Formez un sujet docile.

PANDORE.

Non, il est mon amant, il doit l'être à jamais; Il est mon roi, mon dieu, pourvu qu'il soit fidèle. C'est pour l'aimer toujours qu'il faut être immortelle; C'est pour le mieux charmer que je veux plus d'attraits.

NÉMÉSIS.

Ah! c'est trop vous en défendre; Je sers vos tendres amours; Je ne veux que vous apprendre A plaire, à brûler toujours.

PANDORE.

Mais n'abusez-vous point de ma faible innocence?

Auriez-vous tant de cruauté?

NÉMÉSIS.

Ah! qui pourrait tromper une jeune beauté?

Tout prendrait votre défense.

PANDORE.

Hélas! je mourrais de douleur, Si je méritais sa colère, Si je pouvais déplaire Au maître de mon cœur.

NÉMÉSIS.

Au nom de la nature entière, Au nom de votre époux, rendez-vous à ma voix.

PANDORE.

Ce nom l'emporte, et je vous crois;

Ouvrons.

(Elle ouvre la boîte; la nuit se répand sur le théâtre, et on entend un bruit souterrain.)

Quelle vapeur épaisse, épouvantable, M'a dérobé le jour, et troublé tous mes sens? Dieu trompeur, ministre implacable! Ah! quels maux affreux je ressens! Je me vois punie et coupable.

NÉMÉSIS.

Fuyons de la terre et des airs.

Jupiter est vengé, rentrons dans les enfers.

(Némésis s'abîme; Pandore est évanouie sur un lit de gazon.)

PROMÉTHÉE arrive au fond du théâtre.

O surprise! ô douleur profonde!
Fatale absence! horribles changements!
Quels astres malfaisants

Ont flétri la face du monde?

Je ne vois point Pandore; elle ne répond pas

Aux accents de ma voix plaintive. Pandore! mais, hélas! de l'infernale rive Les monstres déchaînés volent dans ces climats. LES FURIES ET LES DÉMONS, accourant sur le théatre.

Les temps sont remplis: Voici notre empire; Tout ce qui respire Nous sera soumis. La triste froidure Glace la nature Dans les flancs du nord. La Crainte tremblante, L'Injure arrogante, Le sombre Remord, La Guerre sanglante Arbitre du sort, Toutes les Furies Vont avec transport Dans ces lieux impies Apporter la mort.

PROMÉTHÉE.

Quoi! la mort en ces lieux s'est donc fait un passage! Quoi! la terre a perdu son éternel printemps,

Et ses malheureux habitants

Sont tombés en partage

A la fureur des dieux, de l'enfer, et du temps! Ces Nymphes de leurs pleurs arrosent ce rivage. Pandore! cher objet, ma vie et mon image, Chef-d'œuvre de mes mains, idole de mon cœur, Répondez à ma douleur.

Je la vois, de ses sens elle a perdu l'usage.

PANDORE.

Ah! je suis indigne de vous; J'ai perdu l'univers, j'ai trahi mon époux.

Punissez-moi: nos maux sont mon ouvrage. Frappez.

PROMÉTHÉE.

Moi, la punir!

PANDORE.

Frappez, arrachez-moi

Cette vie odieuse Que vous rendiez heureuse,

Ce jour que je vous doi.

CHŒUR DE NYMPHES.

Tendre époux, essuyez ses larmes; Faites grâce à tant de beauté: L'excès de sa fragilité Ne saurait égaler ses charmes.

PROMÉTHÉE.

Quoi! malgré ma prière, et malgré vos serments, Voltaire — 11 Vous avez donc ouvert cette boîte odieuse?

Un dieu cruel, par ses enchantements, A séduit ma raison faible et trop curieuse.

O fatale crédulité!

Tous les maux sont sortis de ce don détesté, Tous les maux sont venus de la triste Pandore.

L'AMOUR, descendant du ciel.

Tous les biens sont à vous, l'Amour vous reste encore. (Le théâtre change, et représente le palais de l'Amour.)

L'AMOUR continue.

Je combattrai pour vous le Destin rigoureux.

Aux humains j'ai donné l'être;

Ils ne seront point malheureux

Quand ils n'auront que moi pour maître.

PANDORE.

Consolateur charmant, dieu digne de mes vœux, Vous qui vivez dans moi, vous, l'âme de mon âme, Punissez Jupiter en redoublant la flamme

Dont vous nous embrasez tous deux.

PROMÉTHÉE ET PANDORE.

Le ciel en vain sur nous rassemble Les maux, la crainte, et l'horreur de mourir.

Nous souffrirons ensemble, Et ce n'est point souffrir.

L'AMOUR.

Descendez, douce Espérance, Venez, Désirs flatteurs, Habitez dans tous les cœurs, Vous serez leur jouissance.

> Fussiez-vous trompeurs, C'est vous qu'on implore; Par vous on jouit,

Au moment qui passe et qui fuit, Du moment qui n'est pas encore.

PANDORE.

Des destins la chaîne redoutable
Nous entraîne à d'éternels malheurs:
Mais l'Espoir, à jamais secourable.
De ses mains viendra sécher nos pleurs.
Dans nos maux il sera des délices;
Nous aurons de charmantes erreurs;
Nous serons au bord des précipices,
Mais l'Amour les couvrira de fleurs.

FIN DE PANDORE.

# LE FANATISME,

OT

# MAHOMET LE PROPHÈTE.

TRAGEDIE EN CINQ ACTES,

REPRÉSENTÉE A LILLE, EN AVRIL 1741; A PARIS, LE 29 AOUT 1742.

## AVIS DE L'ÉDITEUR 1.

J'ai cru rendre service aux amateurs des belles-lettres de publier une tragédie du Fanatisme, si défigurée en France par deux éditions subreptices. Je sais très-certainement qu'elle fut composée par l'auteur en 1736, et que dès lors il en envoya une copie au prince royal, depuis roi de Prusse, qui cultivait les lettres avec des succès surprenants, et qui en fait encore son délasse-

ment principal.

J'étais à Lille en 1741, quand M. de Voltaire y vint passer quelques jours; il y avait la meilleure troupe d'acteurs qui ait jamais été en province. Elle représenta cet ouvrage d'une manière qui satisfit beaucoup une très-nombreuse assemblée: le gouverneur de la province et l'intendant y assistèrent plusieurs fois. On trouva que cette pièce était d'un goût si nouveau, et ce sujet si délicat parut traité avec tant de sagesse, que plusieurs prélats voulurent en avoir une représentation par les mêmes acteurs dans une mai-

son particulière. Ils jugèrent comme le public.

L'auteur fut encore assez heureux pour faire parvenir son manuscrit entre les mains d'un des premiers hommes de l'Europe et de l'Église<sup>2</sup>, qui soutenait le poids des affaires avec fermeté, et qui jugeait des ouvrages d'esprit avec un goût très-sûr dans un âge où les hommes parviennent rarement, et où l'on conserve encore plus rarement son esprit et sa délicatesse. Il dit que la pièce était écrite avec toute la circonspection convenable, et qu'on ne pouvait éviter plus sagement les écueils du sujet; mais que, pour ce qui regardait la poésie, il y avait encore des choses à corriger. Je sais en effet que l'auteur les a retouchées avec beaucoup de soin. Ce fut aussi le sentiment d'un homme qui tient le même rang, et qui n'a pas moins de lumières<sup>3</sup>.

Enfin l'ouvrage, approuvé d'ailleurs selon toutes les formes ordinaires, fut représenté à Paris le 29 d'août 1742. Il y avait une loge entière remplie des premiers magistrats de cette ville; des ministres même y furent présents. Ils pensèrent tous comme les

hommes éclairés que j'ai déjà cités.

3. Le cardinal de Tencin. (Ed.)

<sup>1.</sup> Cet Avis est de Voltaire. (Ép.) - 2. Le cardinal de Fleuri.

Il se trouva a cette première représentation quelques personnes qui ne furent pas de ce sentiment unanime. Soit que, dans la rapidité de la représentation, ils n'eussent pas suivi assez le fil de l'ouvrage, soit qu'ils fussent peu accoutumés au théâtre, ils furent blessés que Mahomet ordonnât un meurtre, et se servît de sa religion pour encourager à l'assassinat un jeune homme qu'il fait l'instrument de son crime. Ces personnes, frappées de cette atrocité, ne firent pas assez réflexion qu'elle est donnée dans la pièce comme le plus horrible de tous les crimes, et que même il est moralement impossible qu'elle puisse être donnée autrement. En un mot, ils ne virent qu'un côté; ce qui est la manière la plus ordinaire de se tromper. Ils avaient raison assurément d'être scandalisés, en ne considérant que ce côté qui les révoltait. Un peu plus d'attention les aurait aisément ramenés; mais, dans la première chaleur de leur zèle, ils dirent que la pièce était un ouvrage très-dangereux, fait pour former

des Ravaillac et des Jacques Clément.

On est bien surpris d'un tel jugement, et ces messieurs l'ont désavoué sans doute. Ce serait dire qu'Hermione enseigne à assassiner un roi, qu'Electre apprend à tuer sa mère, que Cléopatre et Médée montrent à tuer leurs enfants; ce serait dire qu'Harpagon forme des avares; le Joueur, des joueurs; Tartufe, des hypocrites. L'injustice même contre Mahomet serait bien plus grande que contre toutes ces pièces; car le crime du faux prophète y est mis dans un jour beaucoup plus odieux que ne l'est aucun des vices et des déréglements que toutes ces pièces représentent. C'est précisément contre les Ravaillac et les Jacques Clément que la pièce est composée; ce qui a fait dire à un homme de heaucoup d'esprit que si Mahomet avait été écrit du temps de Henri III et de Henri IV, cet ouvrage leur aurait sauvé la vie. Est-il possible qu'on ait pu faire un tel reproche à l'auteur de la Henriade, lui qui a élevé sa voix si souvent, dans ce poëme et ailleurs, je ne dis pas seulement contre de tels attentats, mais contre toutes les maximes qui peuvent y conduire?

J'avoue que plus j'ai lu les ouvrages de cet écrivain, plus je les ai trouvés caractérisés par l'amour du bien public. Il inspire partout l'horreur contre les emportements de la rébellion, de la persécution, et du fanatisme. Y a-t-il un bon citoyen qui n'adopte toutes les maximes de la Henriade? Ce poëme ne fait-il pas aimer la véritable vertu? Mahomet me paraît écrit entièrement dans le même esprit, et je suis persuadé que ses plus grands

ennemis en conviendront.

Il vit bientôt qu'il se formait contre lui une cabale dangereuse : les plus ardents avaient parlé à des hommes en place, qui, ne pouvant voir la représentation de la pièce, devaient les en croire. L'illustre Molière, la gloire de la France, s'était trouvé autrefois à peu près dans le même cas, lorsqu'on joua le Tartufe; il eut recours directement à Louis le Grand, dont il était connu et

<sup>1.</sup> Le fait est que l'abbé Desfontaines et quelques hommes aussi méchants que lui dénoncèrent cet ouvrage comme scandaleux et impie; et cela fit tant de bruit, que le cardinal de Fleuri, premier ministre, qui avait lu et approuvé la pièce, fut obligé de conseiller à l'auteur de la retirer.

aimé. L'autorité de ce monarque dissipa bientôt les interprétations sinistres qu'on donnait au Tartufe. Mais les temps sont différents; la protection qu'on accorde à des arts tout nouveaux ne peut pas être toujours la même après que ces arts ont été cultivés. D'ailleurs tel artiste n'est pas à portée d'obtenir ce qu'un autre a eu aisément. Il eût fallu des mouvements, des discussions, un nouvel examen. L'auteur jugea plus à propos de retirer sa pièce lui-même, après la troisième représentation, attendant que le temps adoucît quelques esprits prévenus; ce qui ne peut manquer d'arriver dans une nation aussi spirituelle et aussi éclairée que la française. On mit dans les nouvelles publiques que la tragédie de Mahomet avait été défendue par le gouvernement: je puis assurer qu'il n'y a rien de plus faux. Non-seulement il n'y a pas eu le moindre ordre donné à ce sujet, mais il s'en faut beaucoup que les premières têtes de l'État, qui virent la représentation, aient varié un moment sur la sagesse qui règne dans cet ouvrage.

Quelques personnes ayant transcrit à la hâte plusieurs scènes aux représentations, et ayant eu un ou deux rôles des acteurs, en ont fabriqué les éditions qu'on en a faites clandestinement. Il est aisé de voir à quel point elles diffèrent du véritable ouvrage, que je donne ici. Cette tragédie est précédée de plusieurs pièces intéressantes, dont une des plus curieuses, à mon gré, est la lettre que l'auteur écrivit à S. M. le roi de Prusse, lorsqu'il repassa par la Hollande après être allé rendre ses respects à ce monarque. C'est dans de telles lettres, qui ne sont pas d'abord destinées à être publiques, qu'on voit les véritables sentiments des hommes. J'espère qu'elles feront aux vrais philosophes le

même plaisir qu'elles m'ont fait.

A Amsterdam, le 18 de novembre 1742.

P. D. L. M.

## LETTRE AU PAPE BENOÎT XIV.

Beatissimo Padre,

La Santità Vostra perdonerà l'ardire che prende uno de' più infimi fedeli, ma uno de' maggiori ammiratori della virtù, di sottomettere al capo della vera religione questa opera contro il fondatore d'una falsa e barbara setta.

A chi potrei più convenevolmente dedicare la satira della cru-

- 1. Ce que l'éditeur semblait espérer en 1742 est arrivé en 1751. La pièce fut représentée alors avec un prodigieux concours. Les cabales et les persécutions cédèrent au cri public, d'autant plus qu'on commençait à sentir quelque honse d'avoir sorcé à quitter sa patrie un homme qui travaillait pour elle. (Note ajoutée dans l'édition de 1752.)
  - 2. TRÈS SAINT-PÈRE,

Votre Sainteté voudra bien pardonner la liberté que prend un des plus humbles, mais l'un des plus grands admirateurs de la vertu, de consacrer au chef de la véritable religion un écrit contre le fondateur d'une religion fausse et barbare.

A qui pourrais-je plus convenablement adresser la satire de la cruauté

deltà e degli errori d'un falso profeta, che al vicario ed imitatore d'un Dio di verità e di mansuetudine?

Vostra Santità mi conceda dunque di poter mettere a i suoi piedi il libretto e l'autore, e di domandare umilmente la sua protezione per l'uno, e le sue benedizioni per l'altro. Intanto profondissimamente m'inchino, e le bacio i sacri piedi.

Parigi, 17 agosto 1745.

## RÉPONSE DE BENOIT XIV 1.

# BENEDICTUS P. P. XIV, DILECTO FILIO,

SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Settimane sono ci fu presentato da sua parte la sua bellissima tragedia di Mahomet, la quale leggemmo con sommo piacere. Poi ci presentò il cardinale Passionei in di lei nome il suo eccellente poema di Fontenoi.... Monsignor Leprotti ci diede poscia il distico fatto da lei sotto il nostro ritratto; ieri mattina il cardinale Valenti ci presentò la di lei lettera del 17 agosto. In questa serie d'azioni si contengono molti capi, per ciascheduno de quali ci riconosciamo in obbligo di ringraziarla. Noi gli uniamo tutti assieme, e rendiamo a lei le dovute grazie per così singolare bontà verso di noi, assicurandola che abbiamo tutta la dovuta stima del suo tanto applaudito merito.

Pubblicato in Roma il di lei distico sopradetto<sup>2</sup>, ci fu riferito esservi stato un suo paesano letterato che in una pubblica conver-

et des erreurs d'un faux prophète, qu'au vicaire et à l'imitateur d'un Dieu de paix et de vérité?

Que Votre Sainteté daigne permettre que je mette à ses pieds et le livre et l'auteur. J'ose lui demander sa protection pour l'un, et sa bénédiction pour l'autre. C'est avec ces sentiments d'une profonde vénération que je me prosterne, et que je baise vos pieds sacrés.

Paris, 17 auguste 1745.

## BENOIT XIV, PAPE, A SON CHER FILS, SALUT ET BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE.

Il y a quelques semaines qu'on me présenta de votre part votre admirable tragédie de Mahomet, que j'ai lue avec un très-grand plaisir. Le cardinal Passionei me donna ensuite en votre nom le beau poème de Fontenoi. M. Leprotti m'a communiqué votre distique pour mon portrait: et le cardinal Valenti me remit hier votre lettre du 17 août. Chacune de ces marques de bonté mériterait un remerciment particulier; mais vous voudrez bien que j'unisse ces différentes attentions pour vous en rendre des actions de grâces générales. Vous ne devez pas douter de l'estime singulière que m'inspire un mérite aussi reconnu que le vôtre.

Dès que votre distique sut publié à Rome, on nous dit qu'un homme de lettres français, se trouvant dans une société où l'on en parlait,

#### 2. Voici le distique :

Lambertinus hic est, Romæ decus, et pater orbis, Qui mundum scriptis docuit, virtutibus ornat.

1752.

sazione aveva detto peccare in una sillaba, avendo fatta la parola

hic breve, quando sempre deve esser lunga.

Rispondemmo che sbagliava, potendo essere la parola e breve e lunga, conforme vuole il poeta, avendola Virgilio fatta breve in quel verso,

Solus hic inflexit sensus, animumque labantem....
(ÆN., IV 22)

avendola fatta lunga in un altro,

Hic finis Priami fatorum, hic exitus illum....
(ÆN., II, 554.)

Ci sembra d'aver risposto ben espresso, ancorchè siano più di cinquanta anni che non abbiamo letto Virgilio. Benchè la causa sia propria della sua persona, abbiamo tanta buona idea della sua sincerità e probità, che facciamo la stessa giudice sopra il punto della ragione a chi assista, se a noi o al suo oppositore, ed intanto restiamo col dare a lei l'apostolica benedizione.

Datum Romæ, apud Sanctam Mariam Majorem, die 19 septembris 1745, pontificatus nostri anno sexto.

## LETTRE DE REMERCIMENT AU PAPE'.

Non vengono tanto meglio figurate le fattezze di Vostra Beatitudine su i medaglioni che ho ricevuti dalla sua singolare benignità, di quello che si vedono espressi l'ingegno e l'animo nella lettera della quale s'è degnata d'onorarmi; ne pongo a i suoi piedi le più vive ed umilissime grazie.

Veramente sono in obbligo di riconoscere la sua infallibilità

avait repris dans le premier vers une faute de quantité. Il prétendait que le mot hic, que vous employez comme bref, doit être toujours long. Nous répondîmes qu'il était dans l'erreur, que cette syllabe était indifféremment brève ou longue dans les poëtes, Virgile ayant fait ce mot bref dans ce vers,

Solus hic inslexit sensus, animumque labantem....

et long dans cet autre;

Hic finis Priami fatorum, hic exitus illum....

C'était peut-être assez bien répondre pour un homme qui n'a pas lu Virgile depuis cinquante ans. Quoique vous soyez partie intéressée dans ce différend, nous avons une si haute idée de votre franchise et de votre droiture, que nous n'hésitons pas de vous faire juge entre votre critique et nous. Il ne nous reste plus qu'a vous donner notre bénédiction apostolique.

Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le 19 septembre 1745, la sixième année de notre pontificat.

1. Les traits de Votre Sainteté ne sont pas mieux exprimés dans les médailles dont elle m'a gratifié par une bonté toute particulière, que ceux de son esprit et de son caractère dans la lettre dont elle a daigné m'honorer. Je mets à ses pieds mes très-humbles et très-vives actions de grâces.

Je suis forcé de reconnaître son infaillibilité dans les décisions litté-

nelle decisioni di letteratura, siccome nelle altre cose più riverende: V. S. è più pratica del latino che quel Francese il di cui sbaglio s'è degnata di correggere: mi maraviglio come si ricordi così appuntino del suo Virgilio. Tra i più letterati monarchi furono sempre segnalati i sommi pontefici; ma tra loro, credo che non se ne trovasse mai uno che adornasse tanta dottrina di tanti fregi di bella letteratura.

Agnosco rerum dominos, gentemque togatam.
(I, vers 286.)

Se il Francese che sbagliò nel riprendere questo hic, avesse tenuto a mente Virgilio come fa Vostra Beatitudine, avrebbe potuto citare un bene adatto verso dove hic è breve e lungo insieme. Questo bel verso mi pareva un presagio dei favori a me conferiti dalla sua beneficenza. Eccolo:

Hic vir, hic est, tibi quem promitti sæpius audis.
(Æn., VI, 791.)

Così Roma doveva gridare quando Benedetto XIV fu esaltato. Intanto bacio con somma riverenza e gratitudine i suoi sacri piedi, etc.

### PERSONNAGES.

MAHOMET.

ZOPIRE, sheik ou shérif de la Mecque.

OMAR, lieutenant de Mahomet.

SÉIDE,
PALMIRE,
esclaves de Mahomet.

PHANOR, sénateur de la Mecque.

TROUPE DE MECQUOIS.

TROUPE DE MUSULMANS.

## La scène est à la Mecque.

raires comme dans les autres choses plus respectables. Votre Sainteté a plus d'usage de la langue latine que le censeur français dont elle a daigné relever la méprise. J'admire comment elle s'est rappelé si à propos son Virgile. Parmi les monarques amateurs des lettres, les souverains pontifes se sont toujours signalés; mais aucun n'a paré comme Votre Sainteté la plus profonde érudition des plus riches ornements de la belle littérature.

Agnosco rerum dominos, gentemque togatam.

Si le Français qui a repris avec si peu de justesse la syllabe hic avait eu son Virgile aussi présent à la mémoire, il aurait pu citer fort à propos un vers où ce mot est à la fois bref et long: ce beau vers me semblait contenir le présage des faveurs dont votre bonté généreuse m'a comblé. Le voici.

Hic vir, hic est, tibi quem promitti sæpius audis.

Rome a dû retentir de ce vers à l'exaltation de Benoît XIV. C'est avec les sentiments de la plus profonde vénération et de la plus vive gratitude que je baise vos pieds sacrés.

# ACTE PREMIER.

CENE I. - ZOPIRE, PHANOR.

ZOPIRE.

Qui? moi, baisser les yeux devant ses faux prodiges! Moi, de ce fanatique encenser les prestigès! L'honorer dans la Mecque après l'avoir banni Non. Que des justes dieux Zopire soit puni, Si tu vois cette main, jusqu'ici libre et pure, Caresser la révolte et flatter l'imposture!

PHANOR.

Nous chérissons en vous ce zèle paternel De chef auguste et saint du sénat d'Ismaël; Mais ce zèle est funeste; et tant de résistance, Sans lasser Mahomet, irrite sa vengeance. Contre ses attentats vous pouviez autrefois Lever impunément le fer sacré des lois, Et des embrasements d'une guerre immortelle Etouffer sous vos pieds la première étincelle. Mahomet citoyen ne parut à vos yeux Qu'un novateur obscur, un vil séditieux : Aujourd'hui, c'est un prince; il triomphe, il domine; Imposteur à la Mecque, et prophète à Médine, Il sait faire adorer à trente nations Tous ces mêmes forfaits qu'ici nous détestons. Que dis-je? en ces murs même une troupe égarée Des poisons de l'erreur avec zèle enivrée, De ses miracles faux soutient l'illusion, Répand le fanatisme et la sédition, Appelle son armée, et croit qu'un Dieu terrible L'inspire, le conduit, et le rend invincible. Tous nos vrais citoyens avec vous sont unis; Mais les meilleurs conseils sont-ils toujours suivis? L'amour des nouveautés, le faux zèle, la crainte, De la Mecque alarmée ont désolé l'enceinte; Et ce peuple, en tout temps chargé de vos bienfaits Crie encore à son père, et demande la paix.

ZOPIRE.

La paix avec ce traître! ah! peuple sans courage, N'en attendez jamais qu'un horrible esclavage: Allez, portez en pompe, et servez à genoux L'idole dont le poids va vous écraser tous. Moi, je garde à ce fourbe une haine éternelle; De mon cœur ulcéré la plaie est trop cruelle: Lui-même a contre moi trop de ressentiments.

Le cruel fit périr ma femme et mes enfants:

Et moi, jusqu'en son camp j'ai porté le carnage;

La mort de son fils même honora mon courage.

Les flambeaux de la haine entre nous allumés

Jamais des mains du temps ne seront consumés.

PHANOR.

Ne les éteignez point, mais cachez-en la flamme; Immolez au public les douleurs de votre âme. Quand vous verrez ces lieux par ses mains ravagés, Vos malheureux enfants seront-ils mieux vengés? Vous avez tout perdu, fils, frère, épouse, fille: Ne perdez point l'État; c'est là votre famille.

ZOPIRE.

On ne perd les États que par timidité.

PHANOR.

On périt quelquesois par trop de fermeté.

ZOPIRE.

Périssons, s'il le faut.

PHANOR,

Ah! quel triste courage,
Quand vous touchez au port, vous expose au naufrage?
Le ciel, vous le voyez, a remis en vos mains
De quoi fléchir encor ce tyran des humains.
Cette jeune Palmire en ses camps élevée,
Dans vos derniers combats par vous-même enlevée,
Semble un ange de paix descendu parmi nous,
Qui peut de Mahomet apaiser le courroux.
Déjà par ses hérauts il l'a redemandée.

ZOPIRE.

Tu veux qu'à ce barbare elle soit accordée? Tu veux que d'un si cher et si noble trésor Ses criminelles mains s'enrichissent encor? Quoi! lorsqu'il nous apporte et la fraude et la guerre. Lorsque son bras enchaîne et ravage la terre, Les plus tendres appas brigueront sa fayeur, Et la beauté sera le prix de la fureur! Ce n'est pas qu'à mon âge, aux bornes de ma vie, Je porte à Mahomet une honteuse envie; Ce cœur triste et slétri, que les ans ont glacé, Ne peut sentir les feux d'un désir insensé. Mais soit qu'en tous les temps un objet né pour plaire Arrache de nos vœux l'hommage involontaire; Soit que, privé d'enfants, je cherche à dissiper Cette nuit de douleurs qui vient m'envelopper; Je ne sais quel penchant pour cette infortunée Remplit le vide affreux de mon âme étonnée.

# ACTE I, SCÈNE I.

Soit faiblesse ou raison, je ne puis sans horreur La voir aux mains d'un monstre, artisan de l'erreur. Je voudrais qu'à mes vœux heureusement docile, Elle-même en secret pût chérir cet asile; Je voudrais que son cœur, sensible à mes bienfaits, Détestât Mahomet autant que je le hais. Elle veut me parler sous ces sacrés portiques, Non loin de cet autel de nos dieux domestiques; Elle vient, et son front, siège de la candeur, Annonce en rougissant les vertus de son cœur.

## SCÈNE II. - ZOPIRE, PALMIRE.

ZOPIRE.

Jeune et charmant objet dont le sort de la guerre, Propice à ma vieillesse, honora cette terre, Vous n'êtes point tombée en de barbares mains; Tout respecte avec moi vos malheureux destins. Votre âge, vos beautés, votre aimable innocence. Parlez; et s'il me reste encor quelque puissance, De vos justes désirs si je remplis les vœux, Ces derniers de mes jours seront des jours heureux.

#### PALMIRE.

Seigneur, depuis deux mois sous vos lois prisonnière, Je dus à mes destins pardonner ma misère; Vos généreuses mains s'empressent d'effacer Les larmes que le ciel me condamne à verser. Par vous, par vos bienfaits, à parler enhardie, C'est de vous que j'attends le bonheur de ma vie. Aux vœux de Mahomet j'ose ajouter les miens: Il vous a demandé de briser mes liens; Puissiez-vous l'écouter! et puissé-je lui dire Qu'après le ciel et lui je dois tout à Zopire!

ZOPIRE.

Ainsi de Mahomet vous regrettez les fers, Ce tumulte des camps, ces horreurs des déserts, Cette patrie errante, au trouble abandonnée?

#### PALMIRE.

La patrie est aux lieux où l'âme est enchaînée.

Mahomet a formé mes premiers sentiments,

Et ses femmes en paix guidaient mes faibles ans.

Leur demeure est un temple où ces femmes sacrées

Lèvent au ciel des mains de leur maître adorées.

Le jour de mon malheur, hélas! fut le seul jour

Où le sort des combats a troublé leur séjour:

Seigneur, ayez pitié d'une âme déchirée,

Toujours présente aux lieux dont je suis séparée.

ZOPIRE

J'entends: vous espérez partager quelque jour De ce maître orgueilleux et la main et l'amour.

PALMIRE.

Seigneur, je le révère, et mon âme tremblante Croit voir dans Mahomet un dieu qui m'épouvante. Non, d'un si grand hymen mon cœur n'est point flatté; Tant d'éclat convient mal à tant d'obscurité.

ZOPIRE.

Ah! qui que vous soyez, il n'est point né peut-être Pour être votre époux, encor moins votre maître; Et vous semblez d'un sang fait pour donner des lois A l'Arabe insolent qui marche égal aux rois.

PALMIRE.

Nous ne connaissons point l'orgueil de la naissance; Sans parents, sans patrie, esclaves dès l'enfance, Dans notre égalité nous chérissons nos fers; Tout nous est étranger, hors le dieu que je sers.

. ZOPIRE.

Tout vous est étranger! cet état peut-il plaire? Quoi! vous servez un maître, et p'avez point de père? Dans mon triste palais, seul et privé d'enfants, J'aurais pu voir en vous l'appui de mes vieux ans; Le soin de vous former des destins plus propices Eût adouci des miens les longues injustices. Mais non, vous abhorrez ma patrie et ma loi.

PALMIRE. .

Comment puis-je être à vous? je ne suis point à moi. Vous aurez mes regrets, votre bonté m'est chère; Mais enfin Mahomet m'a tenu lieu de père.

ZOPIRE.

Quel père! justes dieux! lui? ce monstre imposteur! PALMIRE.

Ah! quels noms inouïs lui donnez-vous, seigneur! Lui, dans qui tant d'États adorent leur prophète! Lui, l'envoyé du ciel, et son seul interprète!

ZOPIRE.

Etrange aveuglement des malheureux mortels! Tout m'abandonne ici, pour dresser des autels A ce coupable heureux qu'épargna ma justice, Et qui courut au trône, échappé du supplice.

PALMIRE.

Vous me faites frémir, seigneur; et, de mes jours, Je n'avais entendu ces horribles discours.

Mon penchant, je l'avoue, et ma reconnaissance, Vous donnaient sur mon cœur une juste puissance; Vos blasphèmes affreux contre mon protecteur

# ACTE I, SCÈNE II.

A ce penchant si doux font succéder l'horreur.

ZOPIRE.

O superstition! tes rigueurs inflexibles Privent d'humanité les cœurs les plus sensibles. Que je vous plains, Palmire! et que sur vos erreurs Ma pitié malgré moi me fait verser de pleurs!

PALMIRE.

Lt vous me refusez!

ZOPIRE.

Oui. Je ne puis vous rendre Au tyran qui trompa ce cœur flexible et tendre; Oui, je crois voir en vous un bien trop précieux, Qui me rend Mahomet encor plus odieux.

SCÈNE III. - ZOPIRE, PALMIRE, PHANOR.

ZOPIRE.

Que voulez-vous, Phanor?

PHANOR.

Aux portes de la ville,

D'où l'on voit de Moad la campagne fertile, Omar est arrivé.

ZOPIRE.

Qui? ce farouche Omar, Que l'erreur aujourd'hui conduit après son char, Qui combattit longtemps le tyran qu'il adore, Qui vengea son pays?

PHANOR.

Peut-être il l'aime encore.

Moins terrible à nos yeux, cet insolent guerrier, Portant entre ses mains le glaive et l'olivier, De la paix à nos chefs a présenté le gage. On lui parle; il demande, il reçoit un otage. Séide est avec lui.

PALMIRE.

Grand Dieu! destin plus doux!

Quoi! Séide?

PHANOR.

Omar vient, il s'avance vers vous.

ZOPIRE.

Il le faut écouter. Allez, jeune Palmire.

(Palmire sort).

Omar devant mes yeux! qu'osera-t-il me dire?
O dieux de mon pays, qui depuis trois mille ans
Protégiez d'Ismaël les généreux enfants!
Soleil, sacré flambeau, qui dans votre carrière,
Image de ces dieux, nous prêtez la lumière,
Voyez et soutenez la juste fermeté
Que j'opposai toujours contre l'iniquité!

## SCENE IV. - ZOPIRE, OMAR, PHANOR, SUITE.

ZOPIRE.

Eh bien! après six ans tu revois ta patrie, Que ton bras défendit, que ton cœur a trahie. Ces murs sont encor pleins de tes premiers exploits. Déserteur de nos dieux, déserteur de nos lois, Persécuteur nouveau de cette cité sainte, D'où vient que ton audace en profane l'enceinte? Ministre d'un brigand qu'on dût exterminer, Parle: que me veux-tu?

#### OMAR.

Je veux te pardonner.
Le prophète d'un Dieu, par pitié pour ton âge,
Pour tes malheurs passés, surtout pour ton courage,
Te présente une main qui pourrait t'écraser;
Et j'apporte la paix qu'il daigne proposer.

ZOPIRE.

Un vil séditieux prétend avec audace
Nous accorder la paix, et non demander grâce!
Souffrirez-vous, grands dieux! qu'au gré de ses forfaits
Mahomet nous ravisse ou nous rende la paix?
Et vous, qui vous chargez des volontés d'un maître,
Ne rougissez-vous point de servir un tel maître?
Ne l'avez-vous pas vu, sans honneur et sans biens,
Ramper au dernier rang des derniers citoyens?
Qu'alors il était loin de tant de renommée!

OMAR.

A tes viles grandeurs ton âme accoutumée
Juge ainsi du mérite, et pèse les humains
Au poids que la fortune avait mis dans tes mains.
Ne sais-tu pas encore, homme faible et superbe,
Que l'insecte insensible enseveli sous l'herbe,
Et l'aigle impérieux qui plane au haut du ciel,
Rentrent dans le néant aux yeux de l'Éternel?
Les mortels sont égaux; ce n'est point la naissance,
C'est la seule vertu qui fait leur différence.
Il est de ces esprits favorisés des cieux,
Qui sont tout par eux-mêmes et rien par leurs aïeux.
Tel est l'homme, en un mot, que j'ai choisi pour maître;
Lui seul dans l'univers a mérité de l'être;
Tout mortel à sa loi doit un jour obéir,
Et j'ai donné l'exemple aux siècles à venir.

ZOPIRE. \

Je te connais, Omar: en vain ta politique Vient m'étaler ici ce tableau fanatique: En vain tu peux ailleurs éblouir les esprits; Ce que ton peuple adore excite mes mépris: Bannis toute imposture, et d'un coup d'œil plus sage Regarde ce prophète à qui tu rends hommage: Vois l'homme en Mahomet; concois par quel degré Tu fais monter aux cieux ton fantôme adoré. Enthousiaste ou fourbe, il faut cesser de l'être; Sers-toi de ta raison, juge avec toi ton maître: Tu verras de chameaux un grossier conducteur, Chez sa première épouse insolent imposteur. Qui, sous le vain appât d'un songe ridicule, Des plus vils des humains tente la foi crédule; Comme un séditieux à mes pieds amené, Par quarante vieillards à l'exil condamné: Trop léger châtiment qui l'enhardit au crime. De caverne en caverne il fuit avec Fatime. Ses disciples errants de cités en déserts, Proscrits, persécutés, bannis, chargés de fers, Promènent leur fureur, qu'ils appellent divine; De leurs venins bientôt ils infectent Médine. Toi-même alors, toi-même, écoutant la raison, Tu voulus dans sa source arrêter le poison. Je te vis plus heureux, et plus juste, et plus brave, Attaquer le tyran dont je te vois l'esclave. S'il est un vrai prophète, osas-tu le punir? S'il est un imposteur, oses-tu le servir?

OMAR

Je voulus le punir quand mon peu de lumière Méconnut ce grand homme entré dans la carrière: Mais enfin, quand j'ai vu que Mahomet est né Pour changer l'univers à ses pieds consterné; Quand mes yeux, éclairés du feu de son génie, Le virent s'élever dans sa course infinie, Eloquent, intrépide, admirable en tout lieu, Agir, parler, punir, ou pardonner en dieu; J'associai ma vie à ses travaux immenses: Des trônes, des autels en sont les récompenses. Je fus, je te l'avoue, aveugle comme toi. Ouvre les yeux, Zopire, et change ainsi que moi; Et, sans plus me vanter les fureurs de ton zèle, Ta persécution si vaine et si cruelle, Nos frères gémissants, notre Dieu blasphémé, Tombe aux pieds d'un héros par toi-même opprimé. Viens baiser cette main qui porte le tonnerre. Tu me vois après lui le premier de la terre; Le poste qui te reste est encore assez beau Pour fléchir noblement sous ce maître nouveau. Vois ce que nous étions, et vois ce que nous sommes : Le peuple, aveugle et faible, est né pour les grands hommes, Pour admirer, pour croire, et pour nous obéir. Viens régner avec nous, si tu crains de servir; Partage nos grandeurs au lieu de t'y soustraire; Et, las de l'imiter, fais trembler le vulgaire.

#### ZOPIRE.

Ce n'est qu'à Mahomet, à ses pareils, à toi, Que je prétends, Omar, inspirer quelque effroi. Tu veux que du sénat le shérif infidèle Encense un imposteur, et couronne un rebelle! Je ne te nierai point que ce fier séducteur N'ait beaucoup de prudence et beaucoup de valeur: Je connais comme toi les talents de ton maître; S'il était vertueux, c'est un héros peut-être : Mais ce héros, Omar, est un traître, un cruel, Et de tous les tyrans c'est le plus criminel. Cesse de m'annoncer sa trompeuse clémence; Le grand art qu'il possède est l'art de la vengeance. Dans le cours de la guerre un funeste destin Le priva de son fils que fit périr ma main. Mon bras perça le fils, ma voix bannit le père; Ma haine est inflexible, ainsi que sa colère; Pour rentrer dans la Mecque, il doit m'exterminer, Et le juste aux méchants ne doit point pardonner.

#### OMAR.

Eh bien! pour te montrer que Mahomet pardonne, Pour te faire embrasser l'exemple qu'il te donne, Partage avec lui-même, et donne à tes tribus Les dépouilles des rois que nous avons vaincus. Mets un prix à la paix, mets un prix à Palmire; Nos trésors sont à toi.

#### ZOPIRE.

Tu penses me séduire, Me vendre ici ma honte, et marchander la paix Par ses trésors honteux, le prix de ses forfaits? Tu veux que sous ses lois Palmire se remette? Elle a trop de vertus pour être sa sujette; Et je veux l'arracher aux tyrans imposteurs, Qui renversent les lois et corrompent les mœurs.

#### OMAR

Tu me parles toujours comme un juge implacable, Qui sur son tribunal intimide un coupable. Pense et parle en ministre; agis. traite avec moi Comme avec l'envoyé d'un grand homme et d'un roi.

ZOPIRE.

Qui l'a fait roi? qui l'a couronné?

OMAR.

La victoire.

Ménage sa puissance, et respecte sa gloire.

Aux noms de conquérant et de triomphateur,

Il veut joindre le nom de pacificateur.

Son armée est encore aux bords du Saïbare;

Des murs où je suis né le siège se prépare;

Sauvons, si tu m'en crois, le sang qui va couler:

Mahomet veut ici te voir et te parler.

ZOPIRE.

Lui? Mahomet?

OMAR.

Lui-même; il t'en conjure.

ZOPIRE.

Traîtrel

Si de ces lieux sacrés j'étais l'unique maître, C'est en te punissant que j'aurais répondu.

OMAR.

Zopire, j'ai pitié de ta fausse vertu. Mais puisqu'un vil sénat insolemment partage De ton gouvernement le fragile avantage, Puisqu'il règne avec toi, je cours m'y présenter.

ZOPIRE.

Je t'y suis; nous verrons qui l'on doit écouter. Je défendrai mes lois, mes dieux, et ma patrie. Viens-y contre ma voix prêter ta voix impie Au dieu persécuteur, effroi du genre humain, Qu'un fourbe ose annoncer les armes à la main.

(A Phanor.)

Toi, viens m'aider, Phanor, à repousser un traître: Le souffrir parmi nous, et l'épargner, c'est l'être. Renversons ses desseins, confondons son orgueil; Préparons son supplice, ou creusons mon cercueil. Je vais, si le sénat m'écoute et me seconde, Délivrer d'un tyran ma patrie et le monde.

# ACTE SECOND.

SCÈNE I. — SEIDE, PALMIRE.

PALMIRE.

Dans ma prison cruelle est-ce un dieu qui te guide Mes maux sont-ils finis? te revois-je, Séide?

SÉIDE.

O charme de ma vie et de tous mes malheurs!

Palmire, unique objet qui m'a coûté des pleurs. Depuis ce jour de sang qu'un ennemi barbare. Près des camps du prophète, aux bords du Saibare. Vint arracher sa proie à mes bras tout sanglants: Qu'étendu loin de toi sur des corps expirants, Mes cris mal entendus sur cette infâme rive Invoquèrent la mort sourde à ma voix plaintive. O ma chère Palmire, en quel gouffre d'horreur Tes périls et ma perte ont abîmé mon cœur! Que mes feux, que ma crainte, et mon impatience, -Accusaient la lenteur des jours de la vengeance! Que je hâtais l'assaut si longtemps différé, Cette heure de carnage, où, de sang enivré, Je devais de mes mains brûler la ville impie Où Palmire a pleuré sa liberté ravie! Enfin de Mahomet les sublimes desseins, Que n'ose approfondir l'humble esprit des humains, Ont fait entrer Omar en ce lieu d'esclavage; Je l'apprends, et j'y vole. On demande un otage: J'entre, je me présente; on accepte ma foi, Et je me rends captif, ou je meurs avec toi.

PALMIRE.

Séide, au moment même, avant que ta présence Vînt de mon désespoir calmer la violence, Je me jetais aux pieds de mon fier ravisseur. « Vous voyez, ai-je dit, les secrets de mon cœur: Ma vie est dans les camps dont vous m'avez tirée; Rendez-moi le seul bien dont je suis séparée. » Mes pleurs, en lui parlant, ont arrosé ses pieds; Ses refus ont saisi mes esprits effrayés. J'ai senti dans mes yeux la lumière obscurcie: Mon cœur sans mouvement, sans chaleur, et sans vie, D'aucune ombre d'espoir n'était plus secouru; Tout finissait pour moi, quand Séide a paru.

SÉIDE.

Quel est donc ce mortel insensible à tes larmes? PALMIRE.

C'est Zopire: il semblait touché de mes alarmes; Mais le cruel enfin vient de me déclarer Que des lieux où je suis rien ne peut me tirer. SÉIDE.

Le barbare se trompe; et Mahomet mon maître, Et l'invincible Omar, et moi-même peut-être (Car j'ose me nommer après ces noms fameux, Pardonne à ton amant cet espoir orgueilleux), Nous briserons ta chaîne, et tarirons tes larmes. Le Dieu de Mahomet, protecteur de nos armes,

Le Dieu dont j'ai porté les sacrés étendards, Le Dieu qui de Médine a détruit les remparts, Renversera la Mecque à nos pieds abattue. Omar est dans la ville, et le peuple à sa vue N'a point fait éclater ce trouble et cette horreur Qu'inspire aux ennemis un ennemi vainqueur; Au nom de Mahomet un grand dessein l'amène.

PALMIRE.

Mahomet nous chérit; il briserait ma chaîne; Il unirait nos cœurs; nos cœurs lui sont offerts: Mais il est loin de nous, et nous sommes aux fers.

SCÈNE II. - PALMIRE, SÉIDE, OMAR.

OMAR.

Vos fers seront brisés, soyez pleins d'espérance; Le ciel vous favorise, et Mahomet s'avance.

SÉIDE.

Lui?

PALMIRE.

Notre auguste père?

OMAR.

Au conseil assemblé L'esprit de Mahomet par ma bouche a parlé. « Ce favori du Dieu qui préside aux batailles, Ce grand homme, ai-je dit, est né dans vos murailles. Il s'est rendu des rois le maître et le soutien, Et vous lui refusez le rang de citoyen! Vient-il vous enchaîner, vous perdre, vous détruire? Il vient vous protéger, mais surtout vous instruire : Il vient dans vos cœurs même établir son pouvoir.» Plus d'un juge à ma voix a paru s'émouvoir; Les esprits s'ébranlaient : l'inflexible Zopire, Qui craint de la raison l'inévitable empire, Veut convoquer le peuple, et s'en faire un appui. On l'assemble; j'y cours, et j'arrive avec lui: Je parle aux citoyens, j'intimide, j'exhorte; J'obtiens qu'à Mahomet on ouvre enfin la porte. Après quinze ans d'exil, il revoit ses soyers; Il entre accompagné des plus braves guerriers, ·D'Ali, d'Ammon, d'Hercide, et de sa noble élite; Il entre, et sur ses pas chacun se précipite; Chacun porte un regard, comme un cœur dissérent L'un croit-oir un héros, l'autre voir un tyran. Celui-ci le blasphème, et le menace encore; Cet autre est à ses pieds, les embrasse, et l'adore. Nous faisons retentir à ce peuple agité Les noms sacrés de Dieu, de paix, de liberté.

De Zopire éperdu la cabale impuissante Vomit en vain les feux de sa rage expirante. Au milieu de leurs cris, le front calme et serein, Mahomet marche en maître, et l'olive à la main: La trêve est publiée; et le voici lui-même.

SCÈNE III. — MAHOMET, OMAR, ALI, HERCIDE, SÉIDE, PALMIRE, SUITE.

### MAHOMET.

Invincibles soutiens de mon pouvoir suprême, Noble et sublime Ali, Morad, Hercide, Ammon, Retournez vers ce peuple, instruisez-le en mon nom; Promettez, menacez; que la vérité règne; Qu'on adore mon Dieu, mais surtout qu'on le craigne. Vous, Séide, en ces lieux!

SÉIDE.

O mon père! ô mon roi! Le Dieu qui vous inspire a marché devant moi. Prêt à mourir pour vous, prêt à tout entreprendre, J'ai prévenu votre ordre.

### MAHOMET.

Il eût fallu l'attendre.

Qui fait plus qu'il ne doit ne sait point me servir. J'obéis à mon Dieu; vous, sachez m'obéir.

### PALMIRE.

Ah! seigneur! pardonnez à son impatience. Élevés près de vous dans notre tendre enfance, Les mêmes sentiments nous animent tous deux: Hélas! mes tristes jours sont assez malheureux! Loin de vous, loin de lui, j'ai langui prisonnière; Mes yeux de pleurs noyés s'ouvraient à la lumière: Empoisonneriez-vous l'instant de mon bonheur?

### MAHOMET.

Palmire, c'est assez; je lis dans votre cœur: Que rien ne vous alarme, et rien ne vous étonne. Allez: malgré les soins de l'autel et du trône, Mes yeux sur vos destins seront toujours ouverts; Je veillerai sur vous comme sur l'univers.

(A Séide.)

Vous, suivez mes guerriers; et vous, jeune Palmire, En servant votre Dieu, ne craignez que Zopire.

### SCENE IV. — MAHOMET, OMAR.

### MAHOMET.

Toi, reste, brave Omar: il est temps que mon cœur De ses derniers replis t'ouvre la profondeur. D'un siège encor douteux la lenteur ordinaire
Peut retarder ma course, et borner ma carrière:
Ne donnons point le temps aux mortels détrompés
De rassurer leurs yeux de tant d'éclat frappés.
Les préjugés, ami, sont les rois du vulgaire.
Tu connais quel oracle et quel bruit populaire
Ont promis l'univers à l'envoyé d'un Dieu,
Qui, reçu dans la Mecque, et vainqueur en tout lieu
Entrerait dans ces murs en écartant la guerre:
Je viens mettre à profit les erreurs de la terre.
Mais tandis que les miens, par de nouveaux efforts,
De ce peuple inconstant font mouvoir les ressorts,
De quel œil revois-tu Palmire avec Séide?

OMAR.

Parmi tous ces enfants enlevés par Hercide, Qui, formés sous ton joug, et nourris dans ta loi, N'ont de Dieu que le tien, n'ont de père que toi, Aucun ne te servit avec moins de scrupule, N'eut un cœur plus docile, un esprit plus crédule; De tous tes musulmans ce sont les plus soumis.

MAHOMET.

Cher Omar, je n'ai point de plus grands ennemis. Ils s'aiment, c'est assez.

OMAR.

Blames-tu leurs tendresses?

MAHOMET.

Ah! connais mes fureurs et toutes mes faiblesses.

OMAR.

Comment?

### MAHOMET.

Tu sais assez quel sentiment vainqueur Parmi mes passions règne au fond de mon cœur. Chargé du soin du monde, environné d'alarmes, Je porte l'encensoir, et le sceptre, et les armes: Ma vie est un combat, et ma frugalité Asservit la nature à mon austérité: J'ai banni loin de moi cette liqueur traîtresse Qui nourrit des humains la brutale mollesse: Dans des sables brûlants, sur des rochers déserts, Je supporte avec toi l'inclémence des airs: L'amour seul me console; il est ma récompense, L'objet de mes travaux, l'idole que j'encense, Le Dieu de Mahomet; et cette passion Est égale aux fureurs de mon ambition. Je préfère en secret Palmire à mes épouses. Conçois-tu bien l'excès de mes fureurs jalouses, Quand Palmire à mes pieds, par un aveu fatal,

Insulte à Mahomet, et lui donne un rival?

OMAR.

Et tu n'es pas vengé?

MAHOMET.

Juge si je dois l'être.

Pour le mieux détester, apprends à le connaître. De mes deux ennemis apprends tous les forfaits: Tous deux sont nés ici du tyran que je hais.

OMAR.

Quoi! Zopire....

### MAHOMET.

Est leur père: Hercide en ma puissance Remit depuis quinze ans leur malheureuse enfance. J'ai nourri dans mon sein ces serpents dangereux; Déjà sans se connaître ils m'outragent tous deux. J'attisai de mes mains leurs feux illégitimes. Le ciel voulut ici rassembler tous les crimes. Je veux.... Leur père vient; ses yeux lancent vers nous Les regards de la haine, et les traits du courroux. Observe tout, Omar, et qu'avec son escorte Le vigilant Hercide assiége cette porte. Reviens me rendre compte, et voir s'il faut hâter Ou retenir les coups que je dois lui porter.

## SCÈNE V - ZOPIRE, MAHOMET.

ZOPIRE.

Ah! quel fardeau cruel à ma douleur profonde! Moi, recevoir ici cet ennemi du monde!

MAHOMET.

Approche, et puisque enfin le ciel veut nous unir, Vois Mahomet sans crainte, et parle sans rougir.

ZOPIRE.

Je rougis pour toi seul, pour toi dont l'artifice A traîné ta patrie au bord du précipice;
Pour toi de qui la main sème ici les forfaits,
Et fait naître la guerre au milieu de la paix.
Ton nom seul parmi nous divise les familles,
Les époux, les parents, les mères et les filles;
Et la trêve pour toi n'est qu'un moyen nouveau
Pour venir dans nos cœurs enfoncer le couteau.
La discorde civile est partout sur ta trace.
Assemblage inouï de mensonge et d'audace,
Tyran de ton pays, est-ce ainsi qu'en ce lieu
Tu viens donner la paix, et m'annoncer un Dieu?

MAHOMET.

Si j'avais à répondre à d'autres qu'à Zopire, Je ne ferais parler que le Dieu qui m'inspire;

Le glaive et l'Alcoran, dans mes sanglantes mains, Imposeraient silence au reste des humains; Ma voix ferait sur eux les effets du tonnerre, Et je verrais leurs fronts attachés à la terre: Mais je te parle en homme, et sans rien déguiser; Je me sens assez grand pour ne pas t'abuser. Vois quel est Mahomet : nous sommes seuls ; écoute : Je suis ambitieux; tout homme l'est, sans doute; Mais jamais roi, pontife, ou chef, ou citoyen, Ne concut un projet aussi grand que le mien. Chaque peuple à son tour a brillé sur la terre, Par les lois, par les arts, et surtout par la guerre; Le temps de l'Arabie est à la fin venu. Ce peuple généreux, trop longtemps inconnu, Laissait dans ses déserts ensevelir sa gloire; Voici les jours nouveaux marqués pour la victoire. Vois du nord au midi l'univers désolé, La Perse encor sanglante, et son trône ébranlé, L'Inde esclave et timide, et l'Égypte abaissée, Des murs de Constantin la splendeur éclipsée; Vois l'empire romain tombant de toutes parts, Ce grand corps déchiré, dont les membres épars Languissent dispersés sans honneur et sans vie : Sur ces débris du monde élevons l'Arabie. Il faut un nouveau culte, il faut de nouveaux fers; Il faut un nouveau Dieu pour l'aveugle univers. En Égypte Osiris, Zoroastre en Asie, Chez les Crétois Minos, Numa dans l'Italie, A des peuples sans mœurs, et sans culte, et sans rois. Donnèrent aisément d'insuffisantes lois. Je viens après mille ans changer ces lois grossières: J'apporte un joug plus noble aux nations entières : J'abolis les faux dieux; et mon culte épuré De ma grandeur naissante est le premier degré. Ne me reproche point de tromper ma patrie; Je détruis sa faiblesse et son idolâtrie : Sous un roi, sous un Dieu, je viens la réunir; Et, pour la rendre illustre, il la faut asservir.

ZOPIRE.

Voilà donc tes desseins! c'est donc toi dont l'audace De la terre à ton gré prétend changer la face! Tu veux, en apportant le carnage et l'effroi, Commander aux humains de penser comme toi: Tu ravages le monde, et tu prétends l'instruire. Ah! si par des erreurs il s'est laissé séduire, Si la nuit du mensonge a pu nous égarer, Par quels flambeaux affreux veux-tu nous éclairer? Quel droit as-tu reçu d'enseigner, de prédire, De porter l'encensoir, et d'affecter l'empire?

MAHOMET.

Le droit qu'un esprit vaste, et ferme en ses desseins, A sur l'esprit grossier des vulgaires humains.

ZOPIRE

Eh quoi! tout factieux qui pense avec courage Doit donner aux mortels un nouvel esclavage? Il a droit de tromper, s'il trompe avec grandeur?

MAHOMET.

Oui; je connais ton peuple, il a besoin d'erreur;
Ou véritable ou faux, mon culte est nécessaire.
Que t'ont produit tes dieux? quel bien t'ont-ils pu faire?
Quels lauriers vois-tu croître au pied de leurs autels?
Ta secte obscure et basse avilit les mortels,
Enerve le courage, et rend l'homme stupide;
La mienne élève l'âme, et la rend intrépide:
Ma loi fait des hèros.

ZOPIRE.

Dis plutôt des brigands.

Porte ailleurs tes leçons, l'école des tyrans; Va vanter l'imposture à Médine où tu règnes, Où tes maîtres séduits marchent sous tes enseignes, Où tu vois tes égaux à tes pieds abattus.

MAHOMET.

Des égaux! dès longtemps Mahomet n'en a plus. Je fais trembler la Mecque, et je règne à Médine; Grois-moi, reçois la paix, si tu crains ta ruine.

ZOPIRE.

La paix est dans ta bouche, et ton cœur en est loin Penses-tu me tromper?

MAHOMET.

Je n'en ai pas besoin.

C'est le faible qui trompe, et le puissant commande. Demain j'ordonnerai ce que je te demande; Demain je puis te voir à mon joug asservi: Aujourd'hui Mahomet veut être ton ami.

ZOPIRE.

Nous amis! nous, cruel! ah! quel nouveau prestige! Connais-tu quelque dieu qui fasse un tel prodige?

MAHOMET.

J'en connais un puissant, et toujours écouté, Qui te parle avec moi.

ZOPIRE.

Qui?

MAHOMET.

La nécessité,

Ton intérêt.

ZOPIRE.

Avant qu'un tel nœud nous rassemble, Les enfers et les cieux seront unis ensemble. L'intérêt est ton dieu, le mien est l'équité; Entre ces ennemis il n'est point de traité. Quel serait le ciment, réponds-moi, si tu l'oses, De l'horrible amitié qu'ici tu me proposes? Réponds; est-ce ton fils que mon bras te ravit? Est-ce le sang des miens que ta main répandit?

Oui, ce sont tes fils même. Oui, connais un mystère Dont seul dans l'univers je suis dépositaire : Tu pleures tes enfants, ils respirent tous deux.

ZOPIRE.

Ils vivraient! qu'as-tu dit? ô ciel! ô jour heureux!
Ils vivraient! c'est de toi qu'il faut que je l'apprenne!
MAHOMET.

Elevés dans mon camp, tous deux sont dans ma chaîne zopire.

Mes enfants dans tes fers! ils pourraient te servir!

Mes bienfaisantes mains ont daigné les nourrir.
zopire.

Quoi! tu n'as point sur eux étendu ta colère?

Je ne les punis point des fautes de leur père.

ZOPIRE.

Achève, éclaircis-moi, parle, quel est leur sort?

Je tiens entre mes mains et leur vie et leur mort; Tu n'as qu'à dire un mot, et je t'en fais l'arbitre. ZOPIRE.

Moi, je puis les sauver! à quel prix? à quel titre? Faut-il donner mon sang? faut-il porter leurs fers?

MAHOMET.

Non; mais il faut m'aider à tromper l'univers; Il faut rendre la Mecque, abandonner ton temple, De la crédulité donner à tous l'exemple, Annoncer l'Alcoran aux peuples effrayés, Me servir en prophète, et tomber à mes pieds: Je te rendrai ton fils, et je serai ton gendre.

ZOPIRE

Mahomet, je suis père, et je porte un cœur tendre. Après quinze ans d'ennuis, retrouver mes enfants, Les revoir, et mourir dans leurs embrassements, C'est le premier des biens pour mon âme attendrie :

14

Mais s'il faut à ton culte asservir ma patrie, Ou de ma propre main les immoler tous deux, Connais-moi, Mahomet, mon choix n'est pas douteux. Adieu.

MAHOMET, seul.

Fier citoyen, vieillard inexorable, Je serai plus que toi cruel, impitoyable.

SCENE IV. - MAHOMET, OMAR.

OMAR.

Mahomet, il faut l'être, ou nous sommes perdus: Les secrets des tyrans me sont déjà vendus. Demain la trêve expire, et demain l'on t'arrête: Demain Zopire est maître, et fait tomber ta tête. La moitié du sénat vient de te condamner; N'osant pas te combattre, on t'ose assassiner. Ce meurtre d'un héros, ils le nomment supplice; Et ce complot obscur, ils l'appellent justice.

MAHOMET.

Ils sentiront la mienne; ils verront ma fureur. La persécution fit toujours ma grandeur : Zopire périra.

OMAR.

Cette tête funeste, En tombant à tes pieds, fera sléchir le reste. Mais ne perds point de temps.

MAHOMET.

Mais, malgré mon courroux.

Je dois cacher la main qui va lancer les coups, Et détourner de moi les soupçons du vulgaire.

OMAR.

Il est trop méprisable.

MAHOMET.

Il faut pourtant lui plaire; Et j'ai besoin d'un bras qui, par ma voix conduit, Soit seul chargé du meurtre, et m'en laisse le fruit.

OMAR.

Pour un tel attentat je réponds de Séide.

MAHOMET.

De lui?

OMAR.

C'est l'instrument d'un pareil homicide. Otage de Zopire, il peut seul aujourd'hui L'aborder en secret, et te venger de lui. Tes autres favoris, zélés avec prudence, Pour s'exposer à tout ont trop d'expérience; Ils sont tous dans cet âge où la maturité

Fait tomber le bandeau de la crédulité; Il faut un cœur plus simple, aveugle avec courage, Un esprit amoureux de son propre esclavage: La jeunesse est le temps de ces illusions. Séide est tout en proie aux superstitions; C'est un lion docile à la voix qui le guide.

MAHOMET.

Le frère de Palmire?

OMAR.

Oui, lui-même, oui, Séide, De ton fier ennemi le fils audacieux, De son maître offensé rival incestueux.

MAHOMET.

Je déteste Séide, et son nom seul m'offense;
La cendre de mon fils me crie encor vengeance:
Mais tu connais l'objet de mon fatal amour;
Tu connais dans quel sang elle a puisé le jour.
Tu vois que dans ces lieux environnés d'abîmes
Je viens chercher un trône, un autel, des victimes;
Qu'il faut d'un peuple fier enchanter les esprits,
Qu'il faut perdre Zopire, et perdre encor son fils.
Allons, consultons bien mon intérêt, ma haine,
L'amour, l'indigne amour, qui malgré moi m'entraîne,
Et la religion, à qui tout est soumis,
Et la nécessité, par qui tout est permis.

# ACTE TROISIÈME.

## SCÈNE I. - SEIDE, PALMIRE.

PALMIRE.

Demeure. Quel est donc ce secret sacrifice? Quel sang a demandé l'éternelle justice? Ne m'abandonne pas.

SÉIDE.

Dieu daigne m'appeler:
Mon bras doit le servir, mon cœur va lui parler.
Omar veut à l'instant, par un serment terrible,
M'attacher de plus près à ce maître invincible:
Je vais jurer à Dieu de mourir pour sa loi,
Et mes seconds serments ne seront que pour toi.

PALMIRE.

D'où vient qu'à ce serment je ne suis point présente? Si je t'accompagnais, j'aurais moins d'épouvante. Omar, ce même Omar, loin de me consoler, Parle de trahison, de sang prêt à couler,
Des fureurs du sénat, des complots de Zopire.
Les feux sont allumés, bientôt la trêve expire:
Le fer cruel est prêt; on s'arme, on va frapper:
Le prophète l'a dit, il ne peut nous tromper.
Je crains tout de Zopire, et je crains pour Séide.

Croirai-je que Zopire ait un cœur si perfide? Ce matin, comme otage à ses yeux présenté, J'admirais sa noblesse et son humanité; Je sentais qu'en secret une force inconnue Enlevait jusqu'à lui mon âme prévenue : Soit respect pour son nom, soit qu'un dehors heureux Me cachât de son cœur les replis dangereux; Soit que, dans ces moments où je t'ai rencontrée, Mon âme tout entière à son bonheur livrée, Oubliant ses douleurs, et chassant tout effroi, Ne connût, n'entendît, ne vît plus rien que toi; Je me trouvais heureux d'être auprès de Zopire. Je le hais d'autant plus qu'il m'avait su séduire : Mais malgré le courroux dont je dois m'animer, Qu'il est dur de hair ceux qu'on voulait aimer! PALMIRE.

Ah! que le ciel en tout a joint nos destinées!
Qu'il a pris soin d'unir nos âmes enchaînées!
Hélas! sans mon amour, sans ce tendre lien,
Sans cet instinct charmant qui joint mon cœur au tien.
Sans la religion que Mahomet m'inspire,
J'aurais eu des remords en accusant Zopire.

Laissons ces vains remords, et nous abandonnons A la voix de ce Dieu qu'à l'envi nous servons. Je sors. Il faut prêter ce serment redoutable; Le Dieu qui m'entendra nous sera favorable; Et le pontife roi, qui veille sur nos jours, Bénira de ses mains de si chastes amours. Adieu. Pour être à toi, je vais tout entreprendre.

### SCENE II. - PALMIRE.

SÉIDE.

D'un noir pressentiment je ne puis me défendre. Cet amour dont l'idée avait fait mon bonheur, Ce jour tant souhaité n'est qu'un jour de terreur. Quel est donc ce serment qu'on attend de Séide? Tout m'est suspect ici; Zopire m'intimide. J'invoque Mahomet, et cependant mon cœur Eprouve à son nom même une secrète horreur. Dans les profonds respects que ce héros m'inspire, Je sens que je le crains presque autant que Zopire. Délivre-moi, grand Dieu! de ce trouble où je suis! Craintive je te sers, aveugle je te suis: Hélas! daigne essuyer les pleurs où je me noie!

### SCÈNE III. — MAHOMET, PALMIRE.

PALMIRE.

C'est vous qu'à mon secours un Dieu propice envoie, Seigneur. Séide....

### MAHOMET.

Et que craint-on pour lui, quand on est près de moi?

PALMIRE.

O ciel! vous redoublez la douleur qui m'agite. Quel prodige inouï! votre âme est interdite; Mahomet est troublé pour la première fois.

### MAHOMET.

Je devrais l'être au moins du trouble où je vous vois. Est-ce ainsi qu'à mes yeux votre simple innocence Ose avouer un feu qui peut-être m'offense? Votre cœur a-t-il pu, sans être épouvanté, Avoir un sentiment que je n'ai pas dicté? Ce cœur que j'ai formé n'est-il plus qu'un rebelle, Ingrat à mes bienfaits, à mes lois infidèle?

### PALMIRE.

Que dites-vous? surprise et tremblante à vos pieds, Je baisse en frémissant mes regards effrayés. Eh quoi! n'avez-vous pas daigné, dans ce lieu même, Vous rendre à nos souhaits, et consentir qu'il m'aime? Ces nœuds, ces chastes nœuds, que Dieu formait en nous. Sont un lien de plus qui nous attache à vous.

### MAHOMET.

Redoutez des liens formés par l'imprudence. Le crime quelquesois suit de près l'innocence. Le cœur peut se tromper; l'amour et ses douceurs Pourront coûter, Palmire, et du sang et des pleurs.

### PALMIRE.

N'en doutez pas, mon sang coulerait pour Séide.

MAHOMET.

Vous l'aimez à ce point?

### PALMIRE.

Depuis le jour qu'Hercide Nous soumit l'un et l'autre à votre joug sacré, Cet instinct tout-puissant, de nous-même ignoré, Devançant la raison, croissant avec notre âge, Du ciel, qui conduit tout, fut le secret ouvrage.
Nos penchants, dites-vous, ne viennent que de lui.
Dieu ne saurait changer : pourrait-il aujourd'hui
Réprouver un amour que lui-même il fit naître?
Ce qui fut innocent peut-il cesser de l'être?
Pourrais-je être coupable?

MAHOMET.

Oui. Vous devez trembler:

Attendez les secrets que je dois révéler; Attendez que ma voix veuille enfin vous apprendre Ce qu'on peut approuver, ce qu'on doit se défendre. Ne croyez que moi seul.

PALMIRE.

Et qui croire que vous?

Esclave de vos lois, soumise, à vos genoux, Mon cœur d'un saint respect ne perd point l'habitude.

MAHOMET.

Trop de respect souvent mène à l'ingratitude.

PALMIRE.

Non, si de vos bienfaits je perds le souvenir, Que Séide à vos yeux s'empresse à m'en punir!

MAHOMET.

Séide!

PALMIRE.

Ah! quel courroux arme votre œil sévère?

Allez, rassurez-vous, je n'ai point de colère.
C'est éprouver assez vos sentiments secrets;
Reposez-vous sur moi de vos vrais intérêts:
Je suis digne du moins de votre confiance.
Vos destins dépendront de votre obéissance.
Si j'eus soin de vos jours, si vous m'appartenez,
Méritez des bienfaits qui vous sont destinés.
Quoi que la voix du ciel ordonne de Séide,
Affermissez ses pas où son devoir le guide:
Qu'il garde ses serments; qu'il soit digne de vous.

PALMIRE.

N'en doutez point, mon père, il les remplira tous: Je réponds de son cœur, ainsi que de moi-même. Séide vous adore encor plus qu'il ne m'aime; Il voit en vous son roi, son père, son appui: J'en atteste à vos pieds l'amour que j'ai pour lui. Je cours à vous servir encourager son âme.

### SCENE IV. - MAHOMET.

Quoi! je suis malgré moi confident de sa flamme! Quoi! sa naïveté, confondant ma fureur, Enfonce innocemment le poignard dans mon cœur! Père, enfants, destinés au malheur de ma vie, Race toujours funeste et toujours ennemie, Vous allez éprouver, dans cet horrible jour, ·· Ce que peut à la fois ma haine et mon amour.

### SCENE V. - MAHOMET, OMAR.

OMAR.

Enfin voici le temps et de ravir Palmire, Et d'envahir la Mecque, et de punir Zopire: Sa mort seule à tes pieds mettra nos citoyens: Tout est désespéré si tu ne le préviens. Le seul Séide ici te peut servir, sans doute; Il voit souvent Zopire, il lui parle, il l'écoute. Tu vois cette retraite, et cet obscur détour Qui peut de ton palais conduire à son séjour; Là, cette nuit, Zopire à ses dieux fantastiques Offre un encens frivole et des vœux chimériques. Là, Séide, enivré du zèle de ta loi, Va l'immoler au Dieu qui lui parle par toi.

MAHOMET.

Qu'il l'immole, il le faut : il est né pour le crime : Qu'il en soit l'instrument, qu'il en soit la victime. Ma vengeance, mes feux, ma loi, ma sûreté, L'irrévocable arrêt de la fatalité, Tout le veut; mais crois-tu que son jeune courage, Nourri du fanatisme, en ait toute la rage?

Lui seul était formé pour remplir ton dessein. Palmire à te servir exoite encor sa main. L'amour, le fanatisme, aveuglent sa jeunesse; Il sera furieux par excès de faiblesse.

MAHOMET.

Par les nœuds des serments as-tu lié son cœur?

Du plus saint appareil la ténébreuse horreur, Les autels, les serments, tout enchaîne Séide. J'ai mis un fer sacré dans sa main parricide, Et la religion le remplit de fureur. Il vient.

# SCÈNE VI. - MAHOMET, OMAR, SÉIDE.

MAHOMET.

Enfant d'un Dieu qui parle à votre cœur, Écoutez par ma voix sa volonté suprême: Il faut venger son culte, il faut venger Dieu même.

SÉIDE.

Roi, pontife, et prophète, à qui je suis voué, Maître des nations, par le ciel avoué, Vous avez sur mon être une entière puissance; Éclairez seulement ma docile ignorance. Un mortel venger Dieu!

MAHOMET.

C'est par vos faibles mains

Qu'il veut épouvanter les profanes humains.

SÉIDE.

Ah! sans doute ce Dieu, dont vous êtes l'image, Va d'un combat illustre honorer mon courage.

MAHOMET.

Faites ce qu'il ordonne, il n'est point d'autre honneur. De ses décrets divins aveugle exécuteur, Adorez et frappez; vos mains seront armées Par l'ange de la mort, et le Dieu des armées.

SÉIDE.

Parlez: quels ennemis vous faut-il immoler? Quel tyran faut-il perdre? et quel sang doit couler?

MAHOMET.

Le sang du meurtrier que Mahomet abhorre, Qui nous persécuta, qui nous poursuit encore, Qui combattit mon Dieu, qui massacra mon fils; Le sang du plus cruel de tous nos ennemis, De Zopire.

SÉIDE.

De lui! quoi! mon bras....

MAHOMET.

Téméraire,

On devient sacrilège alors qu'on délibère. Loin de moi les mortels assez audacieux Pour juger par eux-mêmes et pour voir par leurs yeux! Quiconque ose penser n'est pas né pour me croire. Obéir en silence est votre seule gloire. Savez-vous qui je suis? Savez-vous en quels lieux Ma voix vous a chargé des volontés des cieux? Si, malgré ses erreurs et son idolâtrie, Des peuples d'Orient la Mecque est la patrie; Si ce temple du monde est promis à ma loi; Si Dieu m'en a créé le pontife et le roi; Si la Mecque est sacrée, en savez-vous la cause? Ibrahim y naquit, et sa cendre y repose: Ibrahim, dont le bras, docile à l'Eternel, Traîna son fils unique aux marches de l'autel, Etouffant pour son Dieu les cris de la nature. Et quand ce Dieu par vous veut venger son injure,

Quand je demande un sang à lui seul adressé, Quand Dieu vous a choisi, vous avez balancé! Allez, vil idolâtre, et né pour toujours l'être, Indigne musulman, cherchez un autre maître. Le prix était tout prêt; Palmire était à vous: Mais vous bravez Palmire et le ciel en courroux. Lâche et faible instrument des vengeances suprêmes, Les traits que vous portez vont tomber sur vous-mêmes; Fuyez, servez, rampez, sous mes fiers ennemis.

SÉIDE.

Je crois entendre Dieu; tu parles, j'obéis.

MAHOMET.

Obéissez, frappez: teint du sang d'un impie, Méritez par sa mort une éternelle vie.

(A Omar.)

Ne l'abandonne pas; et, non loin de ces lieux, Sur tous ses mouvements ouvre toujours les yeux.

### SCÈNE VII. - SÉIDE.

Immoler un vieillard de qui je suis l'otage,
Sans armes, sans défense, appesanti par l'âge!
N'importe; une victime amenée à l'autel
Y tombe sans défense, et son sang plaît au ciel.
Enfin Dieu m'a choisi pour ce grand sacrifice:
J'en ai fait le serment; il faut qu'il s'accomplisse.
Venez à mon secours, ô vous, de qui le bras
Aux tyrans de la terre a donné le trépas!
Ajoutez vos fureurs à mon zèle intrépide;
Affermissez ma main saintement homicide.
Ange de Mahomet, ange exterminateur,
Mets ta férocité dans le fond de mon cœur!
Ah! que vois-je?

# SCÈNE VIII. - ZOPIRE, SÉIDE.

ZOPIRE.

A mes yeux tu te troubles, Séide!
Vois d'un œil plus content le dessein qui me guide;
Otage infortuné, que le sort m'a remis,
Je te vois à regret parmi mes ennemis.
La trêve a suspendu le moment du carnage;
Ce torrent retenu peut s'ouvrir un passage:
Je ne t'en dis pas plus: mais mon cœur, malgré moi,
A frémi des dangers assemblés près de toi.
Cher Séide, en un mot, dans cette horreur publique,
Souffre que ma maison soit ton asile unique.

Je réponds de tes jours; ils me sont précieux; Ne me refuse pas.

SÉIDE.

O mon devoir! ô cieux!

Ah! Zopire! est-ce vous qui n'avez d'autre envie

Que de me protéger, de veiller sur ma vie?

Prêt à verser son sang, qu'ai-je oui? qu'ai-je vu?

Pardonne, Mahomet, tout mon cœur s'est ému.

ZOPIRE.

De ma pitié pour toi tu t'étonnes peut-être;
Mais enfin je suis homme, et c'est assez de l'être
Pour aimer à donner des soins compatissants
A des cœurs malheureux que l'on croit innocents.
Exterminez, grands dieux, de la terre où nous sommes,
Quiconque avec plaisir répand le sang des hommes!

Que ce langage est cher à mon cœur combattu! L'ennemi de mon Dieu connaît donc la vertu!

Tu la connais bien peu, puisque tu t'en étonnes.

Mon fils, à quelle erreur, hélas! tu t'abandonnes!

Ton esprit, fasciné par les lois d'un tyran,

Pense que tout est crime hors d'être musulman.

Cruellement docile aux leçons de ton maître,

Tu m'avais en horreur avant de me connaître;

Avec un joug de fer, un affreux préjugé

Tient ton cœur innocent dans le piège engagé.

Je pardonne aux erreurs où Mahomet t'entraîne;

Mais peux-tu croire un Dieu qui commande la haine?

SÉIDE.

Ah! je sens qu'à ce Dieu je vais désobéir; Non, seigneur, non; mon cœur ne saurait vous haïr. ZOPIRE, à part.

Hélas! plus je lui parle, et plus il m'intéresse; Son âge, sa candeur, ont surpris ma tendresse. Se peut-il qu'un soldat de ce monstre imposteur Ait trouvé malgré lui le chemin de mon cœur? (A Séide.)

Quel es-tu? de quel sang les dieux t'ont-ils fait naître?

Je n'ai point de parents, seigneur, je n'ai qu'un maître, Que jusqu'à ce moment j'avais toujours servi, Mais qu'en vous écoutant ma faiblesse a trahi. ZOPIRE.

Quoi! tu ne connais point de qui tu tiens la vie?

Son camp fut mon berceau; son temple est ma patrie:

Je n'en connais point d'autre; et, parmi ces enfants Qu'en tribut à mon maître on offre tous les ans, Nul n'a plus que Séide éprouvé sa clémence.

ZOPIRE.

Je ne puis le blâmer de sa reconnaissance.
Oui, les bienfaits, Séide, ont des droits sur un cœur.
Ciel l pourquoi Mahomet fut-il son bienfaiteur?
Il t'a servi de père, aussi bien qu'à Palmire:
D'où vient que tu frémis, et que ton cœur soupire?
Tu détournes de moi ton regard égaré;
De quelque grand remords tu sembles déchiré.

SÉIDE.

Eh! qui n'en aurait pas dans ce jour effroyable!

Si tes remords sont vrais, ton cœur n'est plus coupable. Viens, le sang va couler; je veux sauver le tien.

Juste ciel! et c'est moi qui répandrais le sien!
O serments! ô Palmire! ô vous, Dieu des vengeances!

Remets-toi dans mes mains; tremble, si tu balances; Pour la dernière fois, viens, ton sort en dépend.

SCENE IX. - ZOPIRE, SEIDE, OMAR, SUITE.

OMAR, entrant avec précipitation. Traître, que faites-vous? Mahomet vous attend. SÉIDE.

Où suis-je? ô ciel! où suis-je, et que dois-je résoudre? D'un et d'autre côté je vois tomber la foudre. Où courir? où porter un trouble si cruel? Où fuir?

OMAR.

Aux pieds du roi qu'a choisi l'Éternel. séide. Oui, j'y cours abjurer un serment que j'abhorre.

### SCÉNE X. - ZOPIRE.

Ah! Séide! où vas-tu? Mais il me fuit encore; Il sort désespéré, frappé d'un sombre effroi, Et mon cœur qui le suit s'échappe loin de moi. Ses remords, ma pitié, son aspect, son absence, A mes sens déchirés font trop de violence. Suivons ses pas. SCÈNE XI. - ZOPIRE, PHANOR.

PHANOR.

Lisez ce billet important Qu'un Arabe en secret m'a donné dans l'instant. ZOPIRE.

Hercide! qu'ai-je lu? Grands dieux! votre clémence Répare-t-elle enfin soixante ans de souffrance? Hercide veut me voir! lui, dont le bras cruel Arracha mes enfants à ce sein paternel! Ils vivent! Mahomet les tient sous sa puissance, Et Séide et Palmire ignorent leur naissance l Mes enfants! tendre espoir, que je n'ose écouter! Je suis trop malheureux, je crains de me flatter. Pressentiment confus, faut-il que je vous croie? O mon sang! où porter mes larmes et ma joie? Mon cœur ne peut suffire à tant de mouvements: Je cours, et je suis prêt d'embrasser mes enfants. Je m'arrête, j'hésite, et ma douleur craintive Prête à la voix du sang une oreille attentive. Allons. Voyons Hercide au milieu de la nuit: Qu'il soit sous cette voûte en secret introduit, Au pied de cet autel, où les pleurs de ton maître Ont fatigué les dieux, qui s'apaisent peut-être. Dieux, rendez-moi mes fils! dieux, rendez aux vertus Deux cœurs nés généreux, qu'un traître a corrompus! S'ils ne sont point à moi, si telle est ma misère, Je les veux adopter, je veux être leur père.

# ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I. - MAHOMET, OMAR.

OMAR.

Oui, de ce grand secret la trame est découverte; Ta gloire est en danger, ta tombe est entr'ouverte. Séide obéira : mais avant que son cœur, Raffermi par ta voix, eût repris sa fureur, Séide a révélé cet horrible mystère.

MAHOMET.

O ciel !

OMAR.

Hercide l'aime : il lui tient lieu de père

MAHOMET.

Eh bien I que pense Hercide?

OMAR.

Il paraît effrayé;

Il semble pour Zopire avoir quelque pitié.

MAHOMET.

Hercide est faible; ami, le faible est bientôt traître. Qu'il tremble! il est chargé du secret de son maître. Je sais comme on écarte un témoin dangereux. Suis je en tout obéi?

OMAR.

J'ai fait ce que tu yeux.

MAHOMET.

Préparons donc le reste. Il faut que dans une heure On nous traîne au supplice, ou que Zopire meure. S'il meurt, c'en est assez; tout ce peuple éperdu Adorera mon Dieu, qui m'aura défendu. Voilà le premier pas; mais sitôt que Séide Aura rougi ses mains de ce grand homicide, Réponds-tu qu'au trépas Séide soit livré? Réponds-tu du poison qui lui fut préparé?

OMAR.

N'en doute point.

### MAHOMET.

Il faut que nos mystères sombres Soient cachés dans la mort, et couverts de ses ombres. Mais tout prêt à frapper, prêt à percer le slanc Dont Palmire a tiré la source de son sang, Prends soin de redoubler son heureuse ignorance: Epaississons la nuit qui voile sa naissance, Pour son propre intérêt, pour moi, pour mon bonheur. Mon triomphe en tout temps est fondé sur l'erreur. Elle naquit en vain de ce sang que j'abhorre: On n'a point de parents alors qu'on les ignore. Les cris du sang, sa force, et ses impressions, Des cœurs toujours trompés sont les illusions. La nature à mes yeux n'est rien que l'habitude; Celle de m'obéir fit son unique étude : Je lui tiens lieu de tout. Qu'elle passe en mes bras, Sur la cendre des siens, qu'elle ne connaît pas. Son cœur même en secret, ambitieux peut-être, Sentira quelque orgueil à captiver son maître. Mais déjà l'heure approche où Séide en ces lieux Doit m'immoler son père à l'aspect de ses dieux. Retirons-nous.

OMAR.

Tu vois sa démarche égarée; De l'ardeur d'obéir son âme est dévorée. SCÈNE II. — MAHOMET, OMAR, sur le devant, mais retirés de côté; SEIDE, dans le fond.

BÉIDE.

Il le faut donc remplir, ce terrible devoir!

Viens, et par d'autres coups assurons mon pouvoir.

(Il sort avec Omar.)

séide, seul.

A tout ce qu'ils m'ont dit je n'ai rien à répondre. Un mot de Mahomet suffit pour me confondre. Mais quand il m'accablait de cette sainte horreur, La persuasion n'a point rempli mon cœur. Si le ciel a parlé, j'obéirai sans doute; Mais quelle obéissance! ô ciel! et qu'il en coûte!

SCÈNE III. - SÉIDE, PALMIRE.

SKIDE.

Palmire, que veux-tu? Quel funeste transport! Qui t'amène en ces lieux consacrés à la mort?

PALMIRE.

Séide, la frayeur et l'amour sont mes guides; Mes pleurs baignent tes mains saintement homicides. Quel sacrifice horrible, hélas! faut-il offrir? A Mahomet, à Dieu, tu vas donc obéir? SÉIDE.

O de mes sentiments souveraine adorée!

Parlez, déterminez ma fureur égarée;

Eclairez mon esprit, et conduisez mon bras;

Tenez-moi lieu d'un Dieu que je ne comprends pas.

Pourquoi m'a-t-il choisi? Ce terrible prophète

D'un ordre irrévocable est-il donc l'interprète?

PALMIRE.

Tremblons d'examiner. Mahomet voit nos cœurs, Il entend nos soupirs, il observe mes pleurs. Chacun redoute en lui la Divinité même, C'est tout ce que je sais; le doute est un blasphème: Et le Dieu qu'il annonce avec tant de hauteur, Séide, est le vrai Dieu, puisqu'il le rend vainqueur. SÉIDE.

Il l'est, puisque Palmire et le croit et l'adore.

Mais mon esprit confus ne conçoit point encore

Comment ce Dieu si bon, ce père des humains,

Pour un meurtre effroyable a réservé mes mains.

Je ne le sais que trop, que mon doute est un crime,

Qu'un prêtre sans remords égorge sa victime,

Que par la voix du ciel Zopire est condamné, Qu'à soutenir ma loi j'étais prédestiné. Mahomet s'expliquait, il a fallu me taire; Et, tout fier de servir la céleste colère, Sur l'ennemi de Dieu je portais le trépas : Un autre Dieu, peut-être, a retenu mon bras. Du moins, lorsque j'ai vu ce malheureux Zopire, De ma religion j'ai senti moins l'empire. Vainement mon devoir au meurtre m'appelait; A mon cœur éperdu l'humanité parlait. Mais avec quel courroux, avec quelle tendresse, Mahomet de mes sens accuse la faiblesse ! Avec quelle grandeur et quelle autorité Sa voix vient d'endurcir ma sensibilité! Que la religion est terrible et puissante! J'ai senti la fureur en mon cœur renaissante; Palmire, je suis faible, et du meurtre effrayé; De ces saintes fureurs je passe à la pitié; De sentiments confus une foule m'assiège : Je crains d'être barbare, ou d'être sacrilége. Je ne me sens point fait pour être un assassin. Mais quoi! Dieu me l'ordonne, et j'ai promis ma main; J'en verse encor des pleurs de douleur et de rage. Vous me voyez, Palmire, en proie à cet orage, Nageant dans le reflux des contrariétés, Qui pousse et qui retient mes faibles volontés : C'est à vous de fixer mes fureurs incertaines : Nos cœurs sont réunis par les plus fortes chaînes; Mais, sans ce sacrifice à mes mains imposé, Le nœud qui nous unit est à jamais brisé; Ce n'est qu'à ce seul prix que j'obtiendrai Palmire.

PALMIRE.

Je suis le prix du sang du malheureux Zopire!

Le ciel et Mahomet ainsi l'ont arrêté.

PALMIRE.

L'amour est-il donc fait pour tant de cruauté?

séide.

Ce n'est qu'au meurtrier que Mahomet te donne.

PALMIRE.

Quelle effroyable dot!

SÉIDE.

Mais si le ciel l'ordonne?

Si je sers et l'amour et la religion?

PALMIRE.

Hélasi

SÉIDE.

Vous connaissez la malédiction Qui punit à jamais la désobéissance.

PALMIRE.

Si Dieu même en tes mains a remis sa vengeance, S'il exige le sang que ta bouche a promis....

SÉIDE.

Eh bien! pour être à toi que faut-il?

PALMIRE.

Je frémis.

SÉIDE.

Je t'entends; son arrêt est parti de ta bouche.

PALMIRE.

Qui? moi?

SÉIDE.

Tu l'as voulu.

PALMIRE.

Dieu! quel arrêt farouche!

Que t'ai-je dit?

SÉIDE.

Le ciel vient d'emprunter ta voix; C'est son dernier oracle, et j'accomplis ses lois. Voici l'heure où Zopire à cet autel funeste Doit prier en secret des dieux que je déteste. Palmire, éloigne-toi.

PALMIRE.

Je ne puis te quitter.

SÉIDE.

Ne vois point l'attentat qui va s'exécuter : Ces moments sont affreux. Va, fuis; cette retraite Est voisine des lieux qu'habite le prophète! Va, dis-je.

PALMIRE.

Ce vieillard va donc être immolé!

SÉIDE.

De ce grand sacrifice ainsi l'ordre est réglé; Il le faut de ma main traîner sur la poussière, De trois coups dans le sein lui ravir la lumière, Renverser dans son sang cet autel dispersé.

PALMIRE.

Lui, mourir par tes mains! tout mon sang s'est glacé. Le voici, juste ciel!...

(Le fond du théâtre s'ouvre. On voit un autel.)

SCÈNE IV. - ZOPIRE, SÉIDE, PALMIRE, sur le devant.

ZOPIRE, près de l'autel.

O dieux de ma patrie!

Dieux prêts à succomber sous une secte impie,

C'est pour vous-même ici que ma débile voix Vous implore aujourd'hui pour la dernière fois. La guerre va renaître, et ses mains meurtrières De cette faible paix vont briser les barrières. Dieux! si d'un scélérat vous respectez le sort....

séide, à Palmire.

Tu l'entends qui blasphème?

ZOPIRE.

Accordez-moi la mort.

Mais rendez-moi mes fils à mon heure dernière; Que j'expire en leurs bras; qu'ils ferment ma paupière. Hélas! si j'en croyais mes secrets sentiments, Si vos mains en ces lieux ont conduit mes enfants....

PALMIRE, à Séide.

Que dit-il? ses enfants!

ZOPIRE.

O mes dieux que j'adore!

Je mourrais du plaisir de les revoir encore.

Arbitre des destins, daignez veiller sur eux;

Qu'ils pensent comme moi, mais qu'ils soient plus heureux!

SÉIDE.

Il court à ses faux dieux! frappons.

(Il tire son poignard.)

PALMIRE.

Que vas-tu faire?

Hélas l

SÉIDE.

Servir le ciel, te mériter, te plaire. Ce glaive à notre Dieu vient d'être consacré; Que l'ennemi de Dieu soit par lui massacré! Marchons. Ne vois-tu pas dans ces demeures sombres Ces traits de sang, ce spectre, et ces errantes ombres?

PALMIRE.

Oue dis-tu?

SÉIDE.

Je vous suis, ministres du trépas : Vous me montrez l'autel; vous conduisez mon bras. Allons.

PALMIRE.

Non; trop d'horreur entre nous deux s'assemble. Demeure.

SÉIDE.

Il n'est plus temps; avançons: l'autel tremble.

PALMIRE.

Le ciel se manifeste, il n'en faut pas douter.

SÉIDE.

Me pousse-t-il au meurtre, ou veut-il m'arrêter? Du prophète de Dieu la voix se fait entendre; Il me reproche un cœur trop flexible et trop tendre;

PALMIRE.

Eh bien?

SEIDE.

Au ciel adressez tous vos vœuk.

Je vais frapper.

(Il sort, et va derrière l'autel où est Zepire.)

PALMIRE.

Je meurs! O moment douloureux!

Quelle effroyable voix dans mon âme s'élève!

D'où vient que tout mon sang malgré moi se soulève?

Si le ciel veut un meurtre, est-ce à moi d'en juger?

Est-ce à moi de m'en plaindre, et de l'interroger?

J'obéis. D'où vient donc que le remords m'accable?

Ah! quel cœur sait jamais s'il est juste ou coupable?

Je me trompe, ou les coups sont portés cette fois;

J'entends les cris plaintifs d'une mourante voix.

Séide.... hélas!

skide, revient d'un air égaré.

Où suis-je? et quelle voix m'appelle? Je ne vois point Palmire; un Dieu m'a privé d'elle.

PALMIRE.

Eh quoi! méconnais-tu celle qui vit pour toi?

Où sommes-nous?

PALMIRE.

Eh bien! cette effroyable loi, Cette triste promesse est-elle enfin remplie? séide.

Que me dis-tu?

PALMIRE.

Zopire a-t-il perdu la vie?

SÉIDE.

Qui? Zopire?

PALMIRE.

Ah! grand Dieu! Dieu de sang altéré. Ne persécutez point son esprit égaré. Fuyons d'ici.

SÉIDE.

Je sens que mes genoux s'affaissent.

(Il s'assied.)

Ah! je revois le jour, et mes forces renaissent. Quoi l c'est vous?

PALMIRE.

Qu'as-tu fait?

séide, se relevant.

Moi! je viens d'obéir....

D'un bras désespéré je viens de le saisir.

Par ses cheveux blanchis j'ai traîné ma victime.

O ciel! tu l'as voulu! peux-tu vouloir un crime?

Tremblant, saisi d'effroi, j'ai plongé dans son flanc
Ce glaive consacré qui dut verser son sang.

J'ai voulu redoubler; ce vieillard vénérable
A jeté dans mes bras un cri si lamentable!

La nature a tracé dans ses regards mourants
Un si grand caractère, et des traits si touchants!...

De tendresse et d'effroi mon âme s'est remplie,
Et, plus mourant que lui, je déteste ma vie.

#### PALMIRE.

Fuyons vers Mahomet qui doit nous protéger : Près de ce corps sanglant vous êtes en danger. Suivez-moi.

### SEIDE.

Je ne puis. Je me meurs. Ah! Palmire!...

### PALMIRE.

Quel trouble épouvantable à mes yeux le déchire! séide, en pleurant.

Ah! si tu l'avais vu, le poignard dans le sein, S'attendrir à l'aspect de son lache assassin!

Je fuyais. Croirais-tu que sa voix affaiblie

Pour m'appeler encor a ranimé sa vie?

Il retirait ce fer de ses flancs malheureux.

Hélas! il m'observait d'un regard douloureux.

Cher Séide, a-t-il dit, infortuné Séide! »

Cette voix, ces regards, ce poignard homicide,

Ce vieillard attendri, tout sanglant à mes pieds,

Poursuivent devant toi mes regards effrayés.

Ou'avons-nous fait?

### PALMIRE.

On vient, je tremble pour ta vie. Fuis, au nom de l'amour et du nœud qui nous lie. séide.

Va, laisse-moi. Pourquoi cet amour malheureux M'a-t-il pu commander ce sacrifice affreux? Non, cruelle! sans toi, sans ton ordre suprême, Je n'aurais pu jamais obéir au ciel même.

### PALMIRE.

De quel reproche horrible oses-tu m'accabler! Hélas! plus que le tien mon cœur se sent troubler. Cher amant, prends pitié de Palmire éperdue! séide.

Palmire! quel objet vient effrayer ma vue?

(Zopire paraît, appuyé sur l'autel, après s'être relevé derrière cet autel où il a requ le coup.)

PALMIRE.

C'est cet infortuné luttant contre la mort, Qui vers nous tout sanglant se traîne avec effort.

SÉIDE.

Eh quoi! tu vas à lui?

PALMIRE.

De remords dévorée,

Je cède à la pitié dont je suis déchirée. Je n'y puis résister; elle entraîne mes sens.

ZOPIRE, avançant et soutenu par elle.

Hélas! servez de guide à mes pas languissants!

(Il s'assied.)

Séide, ingrat! c'est toi qui m'arraches la vie! Tu pleures! ta pitié succède à ta furie!

SCÈNE V. - ZOPIRE, SÉIDE, PALMIRE, PHANOR.

PHANOR.

Ciel! quels affreux objets se présentent à moi! - zopire.

Si je voyais Hercide!... Ah! Phanor, est-ce toi? Voilà mon assassin.

PHANOR.

O crime! affreux mystère! Assassin malheureux, connaissez votre père! séids.

Oui?

PALMIRE.

Lui?

SÉIDE.

Mon père?

ZOPIRE.

O ciel!

PHANOR.

Hercide est expirant:

Il me voit, il m'appelle, il s'écrie en mourant : « S'il en est encor temps, préviens un parricide; Cours arracher ce fer à la main de Séide.

Malheureux confident d'un horrible secret,
Je suis puni, je meurs des mains de Mahomet :
Cours, hâte-toi d'apprendre au malheureux Zopire
Que Séide est son fils, et frère de Palmire. »

SÉIDE.

Vous!

PALMIRE.

Mon frère?

ZOPIRE.

O mes fils! ô nature! ô mes dieux! Vous ne me trompiez pas quand vous parliez pour eux. Vous m'éclairiez sans doute. Ah! malheureux Séide! Qui t'a pu commander cet affreux homicide?

sèide, se jetant à genoux.

L'amour de mon devoir et de ma nation, Et ma reconnaissance, et ma religion; Tout ce que les humains ont de plus respectable M'inspira des forfaits le plus abominable. Rendez, rendez ce fer à ma barbare main.

PALMIRE, à genoux, arrêtant le bras de Séide.

Ah! mon père! ah! seigneur! plongez-le dans mon sein.

J'ai seule à ce grand crime encouragé Séide;

L'inceste était pour nous le prix du parricide.

SÉIDE.

Le ciel n'a point pour nous d'assez grands châtiments. Frappez vos assassins.

ZOPIRE, en les embrassant. J'embrasse mes enfants.

Le ciel voulut mêler, dans les maux qu'il m'envoie, Le comble des horreurs au comble de la joie. Je bénis mon destin; je meurs, mais vous vivez. O vous, qu'en expirant mon cœur a retrouvés, Séide, et vous, Palmire, au nom de la nature, Par ce reste de sang qui sort de ma blessure, Par ce sang paternel, par vous, par mon trépas, Vengez-vous, vengez-moi; mais ne vous perdez pas. L'heure approche, mon fils, où la trêve rompue Laissait à mes desseins une libre étendue: Les dieux de tant de maux ont pris quelque pitié; Le crime de tes mains n'est commis qu'à moitié. Le peuple avec le jour en ces lieux va paraître; Mon sang va les conduire; ils vont punir un traître. Attendons ces moments.

SÉIDE.

Ah! je cours de ce pas Vous immoler ce monstre, et hâter mon trépas; Me punir, vous venger.

SCÈNE VI. - ZOPIRE, SEIDE, PALMIRE, PHANOR, OMAR, SUITE.

OMAR.

Qu'on arrête Séide! Secourez tous Zopire; enchaînez l'homicide. Mahomet n'est venu que pour venger les lois.

ZOPIRE.

Ciel! quel comble du crime! et qu'est-ce que je vois? séide.

Mahomet me punir?

PALMIRE.

Eh quoi! tyran farouche,
Après ce meurtre horrible ordonné par ta bouche!

OMAR.

On n'a rien ordonné.

SÉIDE.

Va, j'ai bien mérité

Cet exécrable prix de ma crédulité.

OMAR.

Soldats, obéissez.

PALMIRE.

Non; arrêtez. Perfide!

OMAR.

Madame, obéissez, si vous aimez Séide: Mahomet vous protége; et son juste courroux, Prêt à tout foudroyer, peut s'arrêter pour vous. Auprès de votre roi, madame, il faut me suivre.

PALMIRE.

Grand Dieu! de tant d'horreurs que la mort me délivre!

(On emmène Palmire et Séide.)

zopire, à Phanor.

On les enlève! ô ciel! ô père malheureux! Le coup qui m'assassine est cent fois moins affreux.

PHANOR.

Déjà le jour renaît; tout le peuple s'avance; On s'arme, on vient à vous, on prend votre défense. ZOPIRE.

Ouoi! Séide est mon fils!

PHANOR.

N'en doutez point.

ZOPIRE.

Hélas i

O forfaits! ô nature!... Allons, soutiens mes pas, Je meurs. Sauvez, grands dieux! de tant de barbarie Mes deux enfants que j'aime, et qui m'ôtent la vie.

# ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I. — MAHOMET, OMAR; suite dans le fond.

OMAR.

Zopire est expirant, et ce peuple éperdu Levait déjà son front dans la poudre abattu. Tes prophètes et moi, que ton esprit inspiré, Nous désavouons tous le meurtre de Zopire. Ici, nous l'annonçons à ce peuple en fureur

Comme un coup du Très-Haut qui s'arme en ta faveur: Là, nous en gémissons; nous promettons vengeance: Nous vantons ta justice, ainsi que ta clémence. Partout on nous écoute, on fléchit à ton nom: Et ce reste importun de la sédition N'est qu'un bruit passager de flots après l'orage, Dont le courroux mourant frappe encor le rivage, Quand la sérénité règne aux plaines du ciel.

MAHOMET.

Imposons à ces flots un silence éternel. As-tu fait des remparts approcher mon armée?

Elle a marché la nuit vers la ville alarmée: Osman la conduisait par de secrets chemins.

MAHOMET.

Faut-il toujours combattre, ou tromper les humains! Séide ne sait point qu'aveugle en sa furie Il vient d'ouvrir le flanc dont il recut la vie?

OMAR.

Qui pourrait l'en instruire? un éternel oubli Tient avec ce secret Hercide enseveli: Séide va le suivre, et son trépas commence. J'ai détruit l'instrument qu'employa ta vengeance. Tu sais que dans son sang ses mains ont fait couler Le poison qu'en sa coupe on avait su mêler. Le châtiment sur lui tombait avant le crime; Et tandis qu'à l'autel il traînait sa victime, Tandis qu'au sein d'un père il enfonçait son bras, Dans ses veines, lui-même, il portait son trépas. Il est dans la prison, et bientôt il expire. Cependant en ces lieux j'ai fait garder Palmire. Palmire à tes desseins va même encor servir : Croyant sauver Séide, elle va t'obéir. Je lui fais espérer la grâce de Séide. Le silence est encor sur sa bouche timide; Son cœur toujours docile, et fait pour t'adorer, En secret seulement n'osera murmurer. Législateur, prophète, et roi dans ta patrie, Palmire achèvera le bonheur de ta vie. Tremblante, inanimée, on l'amène à tes yeux.

MAHOMET.

Va rassembler mes chess, et revole en ces lieux.

### LE FANATISME.

SCÈNE II. - MAHOMET, PALMIRE; SUITE DE PALMIRE ET DE MAHOMET.

PALMIRE.

Ciel! où suis-je? ah! grand Dieu!

MAHOMET.

Soyez moins consternée;

J'ai du peuple et de vous pesé la destinée. Le grand événement qui vous remplit d'effroi, Palmire, est un mystère entre le ciel et moi. De vos indignes fers à jamais dégagée, Vous êtes en ces lieux libre, heureuse, et vengée. Ne pleurez point Séide, et laissez à mes mains Le soin de balancer le destin des humains. Ne songez plus qu'au vôtre; et si vous m'êtes chère, Si Mahomet sur vous jeta des yeux de père, Sachez qu'un sort plus noble, un titre encor plus grand, Si vous le méritez, peut-être vous attend. Portez vos yeux hardis au faîte de la gloire; De Séide et du reste étouffez la mémoire : Vos premiers sentiments doivent tous s'effacer A l'aspect des grandeurs où vous n'osiez penser. Il faut que votre cœur à mes bontés réponde, Et suive en tout mes lois, lorsque j'en donne au monde.

PALMIRE.

Qu'entends-je? quelles lois, ô ciel! et quels bienfaits! Imposteur teint de sang, que j'abjure à jamais, Bourreau de tous les miens, va, ce dernier outrage Manquait à ma misère, et manquait à ta rage. Le voilà donc, grand Dieu! ce prophète sacré, Ce roi que je servis, ce dieu que j'adorai! Monstre, dont les fureurs et les complots perfides De deux cœurs innocents ont fait deux parricides; De ma faible jeunesse infâme séducteur, Tout souillé de mon sang, tu prétends à mon cœur? Mais tu n'as pas encore assuré ta conquête; Le voile est déchiré, la vengeance s'apprête. Entends-tu ces clameurs? entends-tu ces éclats? Mon père te poursuit des ombres du trépas. Le peuple se soulève; on s'arme en ma défense; Leurs bras vont à ta rage arracher l'innocence. Puissé-je de mes mains te déchirer le flanc, Voir mourir tous les tiens, et nager dans leur sang! Puissent la Mecque ensemble, et Médine, et l'Asie, Punir tant de fureur et tant d'hypocrisie! Que le monde, par toi séduit et ravagé, Rougisse de ses fers, les brise, et soit vengé!

Que ta religion, qui fonda l'imposture, Sois l'éternel mépris de la race future! Que l'enfer, dont tes cris menaçaient tant de fois Quiconque osait douter de tes indignes lois; Que l'enfer, que ces lieux de douleur et de rage, Pour toi seul préparés, soient ton juste partage! Voilà les sentiments qu'on doit à tes bienfaits, L'hommage, les serments, et les vœux que je fais!

MAHOMET.

Je vois qu'on m'a trahi; mais, quoi qu'il en puisse être,

Et qui que vous soyez, fléchissez sous un maître.

Apprenez que mon cœur....

SCÈNE III. - MAHOMET, PALMIRE, OMAR, ALI; SUITE.

OMAR.

On sait tout, Mahomet:

Hercide en expirant révéla ton secret. Le peuple en est instruit; la prison est forcée; Tout s'arme, tout s'émeut : une foule insensée, Elevant contre toi ses hurlements affreux, Porte le corps sanglant de son chef malheureux. Séide est à leur tête, et, d'une voix funeste. Les excite à venger ce déplorable reste. Ce corps, souillé de sang, est l'horrible signal Qui fait courir ce peuple à ce combat fatal. Il s'écrie en pleurant : « Je suis un parricide : » La douleur le ranime, et la rage le guide. Il semble respirer pour se venger de toi. On déteste ton Dieu, tes prophètes, ta loi. Ceux même qui devaient dans la Mecque alarmée Faire ouvrir, cette nuit, la porte à ton armée, De la fureur commune avec zèle enivrés, Viennent lever sur toi leurs bras désespérés. On n'entend que les cris de mort et de vengeance.

PALMIRE.

Achève, juste ciel! et soutiens l'innocence. Frappe.

MAHOMET, à Omar.

Eh bien! que crains-tu?

OMAR.

Tu vois quelques amis,

Qui contre les dangers comme moi raffermis, Mais vainement armés contre un pareil orage, Viennent tous à tes pieds mourir avec courage.

MAHOMET

Seul je les défendrai. Rangez-vous près de moi, Et connaissez enfin qui vous avez pour roi.

15

SCÈNE IV. — MAHOMET, OMAR, SA SUITE, d'un côté; SÉIDE ET LE PEUPLE, de l'autre; PALMIRE, au milieu.

séide, un poignard à la main, mais déjà affaibli par le poison. Peuple, vengez mon père, et courez à ce traître.

MAHOMET.

Peuple, né pour me suivre, écoutez votre maître. séide.

N'écoutez point ce monstre, et suivez-moi.... Grands dieux! Quel nuage épaissi se répand sur mes yeux! (Il avance, il chancelle.)

Frappons.... Ciel! je me meurs.

MAHOMET.

Je triomphe. PALMIRE, courant à lui.

Ah! mon frère!

N'auras-tu pu verser que le sang de ton père?

Avançons. Je ne puis.... Quel dieu vient m'accabler?

(Il tombe entre les bras des siens.)

MAHOMET.

Ainsi tout téméraire à mes yeux doit trembler.
Incrédules esprits, qu'un zèle aveugle inspire
Qui m'osez blasphémer, et qui vengez Zopire,
Ce seul bras que la terre apprit à redouter,
Ce bras peut vous punir d'avoir osé douter.
Dieu qui m'a confié sa parole et sa foudre,
Si je me veux venger, va vous réduire en poudre.
Malheureux! connaissez son prophète et sa loi,
Et que ce Dieu soit juge entre Séide et moi.
De nous deux, à l'instant, que le coupable expire!

PALMIRE.

Mon frère! eh quoi! sur eux ce monstre a tant d'empire! Ils demeurent glacés, ils tremblent à sa voix. Mahomet, comme un dieu, leur dicte encor ses lois! Et toi, Séide, aussi!

séide, entre les bras des siens. Le ciel punit ton frère.

Mon crime était horrible autant qu'involontaire; En vain la vertu même habitait dans mon cœur. Toi, tremble, scélérat! si Dieu punit l'erreur, Vois quel foudre il prépare aux artisans des crimes: Tremble; son bras s'essaye à frapper ses victimes. Détournez d'elle, ô Dieu! cette mort qui me suit!

PALMIRE.

Non, peuple, ce n'est point un dieu qui le poursuit; Non; le poison sans doute.... MAHOMET, en l'interrompant, et s'adressant au peuple.
Apprenez, infidèles,

A former contre moi des trames criminelles:
Aux vengeances des cieux reconnaissez mes droits.
La nature et la mort ont entendu ma voix.
La mort qui m'obéit, qui, prenant ma défense,
Sur ce front pâlissant a tracé ma vengeance;
La mort est, à vos yeux, prête à fondre sur vous.
Ainsi mes ennemis sentiront mon courroux;
Ainsi je punirai les erreurs insensées,
Les révoltes du cœur, et les moindres pensées.
Si ce jour luit pour vous, ingrats, si vous vivez,
Rendez grâce au pontife à qui vous le devez.
Fuyez, courez au temple apaiser ma colère.

(Le peuple se retire.)

PALMIRE, revenant à elle.

Arrêtez. Le barbare empoisonna mon frère.

Monstre, ainsi son trépas t'aura justifié!

A force de forfaits tu t'es déifié.

Malheureux assassin de ma famille entière,

Ote-moi de tes mains ce reste de lumière.

O frère! ô triste objet d'un amour plein d'horreurs!

Que je te suive au moins!

(Elle se jette sur le poignard de son frère, et s'en frappe.)

MAHOMET. Qu'on l'arrête! PALMIRE.

Je meurs.

Je cesse de te voir, imposteur exécrable. Je me flatte, en mourant, qu'un Dieu plus équitable Réserve un avenir pour les cœurs innocents. Tu dois régner; le monde est fait pour les tyrans.

MAHOMET.

Elle m'est enlevée.... Ah! trop chère victime!

Je me vois arracher le seul prix de mon crime.

De ses jours pleins d'appas détestable ennemi,

Vainqueur et tout-puissant, c'est moi qui suis puni.

Il est donc des remords! ô fureur! ô justice!

Mes forfaits dans mon cœur ont donc mis mon supplice!

Dieu, que j'ai fait servir au malheur des humains,

Adorable instrument de mes affreux desseins,

Toi que j'ai blasphémé, mais que je crains encore,

Je me sens condamné, quand l'univers m'adore.

Je brave en vain les traits dont je me sens frapper.

J'ai trompé les mortels, et ne puis me tromper.

Père, enfants malheureux, immolés à ma rage,

Vengez la terre et vous, et le ciel que j'outrage

Arrachez-moi ce jour, et ce perfide cœur, Ce cœur né pour haïr, qui brûle avec fureur.

(A Omar.)

Et toi, de tant de honte étousse la mémoire; Cache au moins ma faiblesse, et sauve encor ma gloire: Je dois régir en Dieu l'univers prévenu; Mon empire est détruit, si l'homme est reconnu.

# VARIANTES.

Acte I, scène 1v, après ces vers :

Tout mortel à sa loi doit un jour obéir, Et j'ai donné l'exemple aux siècles à venir,

### l'édition de 1742 porte:

Dieu, mattre de son choix, ne doit rien à personne; Il éclaire, il aveugle, il condamne, il pardonne: C'est lui qui par ma voix daigne ici te parler; Au nom de Mahomet, qu'on apprenne à trembler.

Dans l'édition de 1742, l'acte II commence ainsi:

SÉIDE.

Quoi! Zopire en secret demande à vous parler? Dans quel temps, dans quel lieu, qu'a-t-il à révéler? Le temps presse, dit-il.

PALMIRE.

Ah! demeure, Séide: Crains les complots sanglants d'un sénat homicide. Zopire nous trahit, on s'arme, on va frapper; Le pontise l'a dit; il ne peut nous tromper; Garde-toi de Zopire, évite sa présence.

SÉIDE.

Je verrais ce vieillard avec pleine assurance;
Mais mon devoir m'appelle, il lui faut obéir.
Je m'arrache à moi-même, et c'est pour t'obtenir.
Omar offre pour nous un secret sacrifice:
J'y vais parler à Dieu, réclamer sa justice,
Lui jurer de mourir pour défendre sa loi;
Et mes seconds serments ne seront que pour toi.

PALMIRK.

D'où vient qu'à ces serments je ne suis point présente?... Si je t'accompagnais j'aurais moins d'épouvante. Omar, ce même Omar, loin de nous consoler, Ne parle que de sang déjà prêt à couler; Il m'avertit surtout de craindre pour Séide.

SÉIDE.

Croirai-je que Zopire ait un cœur si perfide? Ce matin, comme otage, etc. Édition de 4742 : après ce vers (acte III, scène x) :

Et mon cœur qui le hait s'échappe loin de moi, On lit:

Séide.... cet écrit, ton aspect, ton absence A mes sens déchirés font trop de violence. Hercide devant moi cherche à se présenter. Ah! les cœurs malheureux osent-ils se flatter? Hercide est ce guerrier dont la main meurtrière Me ravit mes ensants, et sit périr leur mère. Mes ensants sont vivants, et sans doute aujourd'hui Mon sort et leurs destins s'éclairciront par lui. Mahomet les retient, dit-il, sous sa puissance, Et Palmire et Séide ignorent leur naissance! Je m'abuse peut-être, et, noyé dans les pleurs, J'embrasse aveuglément de slatteuses erreurs; Je m'arrête, je doute, et ma douleur craintive Prête à la voix du sang une oreille attentive.

PHANOR.

Espérez, mais craignez. Songez combien d'enfants Mahomet chaque jour arrache à leurs parents: Il en a fait les siens, ils n'ont pas d'autre père; Et tous, en l'écoutant, ont pris son caractère.

ZOPIRE.

N'importe; amène Hercide au milieu de la nuit; Qu'il soit sous cette voûte en secret introduit, Au pied de cet autel, où les pleurs de ton maître Ont fatigué les dieux qui s'apaisent peut-être. Un moment peut finir un siècle de malheurs; Hâte un moment si doux, va, cours, vole, ou je meurs.

# SCÈNE XII. - ZOPIRE, seul.

O ciel! ayez pitié d'un destin que j'ignore. Grands dieux, apprenez-moi si je suis père encore! Rendez-moi mes enfants; mais rendez aux vertus Deux cœurs nés généreux qu'un trattre a corrompus.

Dans sa lettre du 19 janvier 1741, Voltaire demande à d'Argental s'il aimerait que la pièce finit ainsi :

Périsse mon empire! il est trop acheté; Périsse Mahomet, son culte et sa mémoire! (A Omar.)

Ah! donne-moi la mort, mais sauve au moins ma gloire; Délivre-moi du jour, mais cache à tous les yeux Que Mahomet coupable est faible et malheureux.

FIN DU FANATISME.

# MÉROPE.

### TRAGEDIE EN CINQ ACTES.

(20 PÉVRIER 1743.)

Hoc legite, austeri: crimen amoris abes'.

#### LETTRE

DU P. DE TOURNEMINE, JÉSUITE, AU P. BRUMOY, SUR LA TRAGÉDIE DE MÉROPE.

Je vous renvoie, mon révérend père, Mérope, ce matin à huit heures. Vous vouliez l'avoir des hier au soir; j'ai pris le temps de la lire avec attention. Quelque succès que lui donne le goût inconstant de Paris, elle passera jusqu'à la postérité comme une de nos tragédies les plus parfaites, comme un modèle de tragédie. Aristote, ce sage législateur du théâtre, a mis ce sujet au premier rang des sujets tragiques. Euripide l'avait traité; et nous apprenons d'Aristote que, toutes les fois qu'on représentait sur le théâtre de l'ingénieuse Athènes le Cresphonte d'Euripide, ce peuple, accoutume aux chefs-d'œuvre tragiques, était frappé, saisi, transporté d'une émotion extraordinaire. Si le goût de Paris ne s'accorde pas avec celui d'Athènes, Paris aura tort sans doute. Le Cresphonte d'Euripide est perdu : M. de Voltaire nous le rend. Vous, mon père, qui nous avez donné en français Euripide, tel qu'il charmait la Grèce, avez reconnu, dans la Mérope de notre illustre ami, la simplicité, le naturel, le pathétique d'Euripide. M. de Voltaire a conservé la simplicité du sujet : il l'a débarrassé non-seulement d'épisodes superflus, mais encore de scènes inutiles. Le péril d'Egisthe occupe seul le théâtre. L'intérêt croît de scène en scène jusqu'au dénoûment, dont la surprise est ménagée, préparée avec beaucoup d'art. On l'attend du petit-fils d'Alcide. Tout se passe sur le théâtre comme il se passa dans Messène. Les coups de théâtre ne sont point des situations forcées, dont le merveilleux choque la vraisemblance: ils naissent du sujet; c'est l'événement historique vivement représenté. Peut-on n'être pas touché, enlevé, dans la scène où Narbas arrive au moment que Mérope va immoler son fils qu'elle croit-yenger? dans la scène où elle ne peut sauver son fils d'une mort inévitable qu'en le faisant connaître au tyran? Le cinquième acte égale ou surpasse le peu de cinquièmes actes excellents qu'on a vus sur le théâtre. Tout se passe hors du théâtre; et l'auteur a transporté, ce semble, toute l'action sur le théâtre avec un art admirable. La narration d'Isménie n'est pas de ces narrations étudiées, hors d'œuvre, où l'esprit brille à contre-temps, qui ralentissent l'action, qui dégénèrent en fadeur; elle est toute action. Le trouble d'Isménie peint le tumulte qu'elle raconte. Je ne parle point de la versification : le poëte, admirable versificateur, s'est surpassé; jamais sa versification ne fut plus belle et plus claire. Tous ceux qu'un zèle raisonnable anime contre la corruption des mœurs, qui souhaitent la réformation du théâtre, qui voudraient qu'imitateurs exacts des Grecs, que nous avons surpassés dans plusieurs perfections de la poésie dramatique, nous eussions plus de soin d'atteindre à sa véritable fin, de rendre le théâtre, comme il peut l'être, une école des mœurs : tous ceux qui pensent si raisonnablement, doivent être charmés de voir un aussi grand poëte, un poëte aussi accrédité que le fameux Voltaire, donner une tragédie sans amour.

Il n'a point hasardé imprudemment une entreprise si utile; aux sentiments de l'amour, il substitue des sentiments vertueux qui n'ont pas moins de force. Quelque prévenu qu'on soit pour les tragédies dont l'amour forme l'intrigue, il est cependant vrai (et nous l'avons souvent remarqué) que les tragédies qui ont le plus réussi ne doivent pas leurs succès aux scènes amoureuses. Au contraire, tous les connaisseurs habiles soutiennent que la galanterie romanesque a dégradé notre théâtre, et aussi nos meilleurs poëtes. Le grand Corneille l'a senti; il souffrait avec peine la servitude où le réduisait le mauvais goût dominant : n'osant encore bannir du théâtre l'amour, il en a banni l'amour heureux; il ne lui a permis ni bassesse ni faiblesse; il l'a élevé jusqu'à l'héroïsme, aimant mieux passer le naturel que de s'abaisser à un naturel trop tendre et contagieux.

Voilà, mon révérend père, le jugement que votre illustre ami demande; je l'ai écrit à la hâte, c'est une preuve de ma déférence; mais l'amitié paternelle, qui m'attache à lui depuis son enfance, ne m'a point aveuglé. J'ai l'honnneur d'être avec les sentiments que vous connaissez, mon cher ami, mon cher fils,

la gloire de votre père, entièrement à vous,

Tournemine, jésuite.

Ce 23 décembre 1738.

# A M. LE MARQUIS SCIPION MAFFEI,

AUTEUR DE LA Mérope ITALIENNE ET DE BEAUCOUP D'AUTRES OUVRAGES CÉLÈBRES.

Monsieur,

Ceux dont les Italiens modernes et les autres peuples ont presque tout appris, les Grecs et les Romains, adressaient leurs ouvrages, sans la vaine formule d'un compliment, à leurs amis et aux maîtres de l'art. C'est à ces titres que je vous dois l'hom-

mage de la Mérope française.

Les Italiens, qui ont été les restaurateurs de presque tous les beaux-arts, et les inventeurs de quelques-uns, furent les premiers qui, sous les yeux de Léon X, firent renaître la tragédie; et vous êtes le premier, monsieur, qui, dans ce siècle où l'art des Sophocle commençait à être amolli par des intrigues d'amour souvent étrangères au sujet, ou avili par d'indignes bouffonne-ries qui déshonoraient le goût de votre ingénieuse nation; vous êtes le premier, dis-je, qui avez eu le courage et le talent de donner une tragédie sans galanterie, une tragédie digne des

beaux jours d'Athènes, dans laquelle l'amour d'une mère fait toute l'intrigue, et où le plus tendre intérêt naît de la vertu la

plus pure.

La France se glorifie d'Athalie: c'est le chef-d'œuvre de notre théâtre; c'est celui de la poésie; c'est de toutes les pièces qu'on joue la seule où l'amour ne soit pas introduit; mais aussi elle est soutenue par la pompe de la religion, et par cette majesté de l'éloquence des prophètes. Vous n'avez point eu cette ressource, et cependant vous avez fourni cette longue carrière de cinq actes, qui est si prodigieusement difficile à remplir sans épisodes.

J'avoue que votre sujet me paraît beaucoup plus intéressant et plus tragique que celui d'Athalie; et, si notre admirable Racine a mis plus d'art, de poésie et de grandeur dans son chef-d'œuvre, je ne doute pas que le vôtre n'ait fait couler beaucoup plus de

larmes.

Le précepteur d'Alexandre (et il faut de tels précepteurs aux rois), Aristote, cet esprit si étendu, si juste, et si éclairé dans les choses qui étaient alors à la portée de l'esprit humain, Aristote, dans sa *Poétique* immortelle, ne balance pas à dire que la reconnaissance de Mérope et de son fils était le moment le plus intéressant de toute la scène grecque. Il donnait à ce coup de théâtre la préférence sur tous les autres. Plutarque dit que les Grecs, ce peuple si sensible, frémissaient de crainte que le vieillard qui devait arrêter le bras de Mérope n'arrivât pas assez tôt. Cette pièce, qu'on jouait de son temps, et dont il nous reste très-peu de fragments, lui paraissait la plus touchante de toutes les tragédies d'Euripide; mais ce n'était pas seulement le choix du sujet qui fit le grand succès d'Euripide, quoique en tout genre le choix soit beaucoup.

Il a été traité plusieurs fois en France, mais sans succès : peut-être les auteurs voulurent charger ce sujet si simple d'ornements étrangers. C'était la Vénus toute nue de Praxitèle qu'ils cherchaient à couvrir de clinquant. Il faut toujours beaucoup de temps aux hommes pour leur apprendre qu'en tout ce qui est

grand on doit revenir au naturel et au simple.

En 1641, lorsque le théâtre commençait à fleurir en France, et à s'élever même fort au-dessus de celui de la Grèce, par le génie de P. Corneille, le cardinal de Richelieu, qui recherchait toute sorte de gloire, et qui avait fait bâtir la salle des spectacles du Palais-Royal pour y représenter des pièces dont il avait fourni le dessein, y fit jouer une Mérope sous le nom de Téléphonte. Le plan est, à ce qu'on croit, entièrement de lui. Il y avait une centaine de vers de sa façon; le reste était de Colletet, de Bois-Robert, de Desmarets, et de Chapelain; mais toute la puissance du cardinal de Richelieu ne pouvait donner à ces écrivains le génie qui leur manquait. Il n'avait peut-être pas lui-même celui du théâtre, quoiqu'il en eût le goût, et tout ce qu'il pouvait et devait faire, c'était d'encourager le grand Corneille.

devait faire, c'était d'encourager le grand Corneille.

M. Gilbert, résident de la célèbre reine Christine, donna, en 1643, sa Mérope, aujourd'hui non moins inconnue que l'autre. Jean de La Chapelle, de l'Académie française, auteur d'une Cléopatre, jouée avec quelque succès, fit représenter sa Mérope en 1683. Il ne manqua pas de remplir sa pièce d'un épisode d'amour. Il se plaint d'ailleurs, dans sa préface, de ce qu'on lui

reprochait trop de merveilleux. Il se trompait; ce n'était pas ce merveilleux qui avait fait tomber son ouvrage, c'était en effet le défaut de génie, et la froideur de la versification : car voilà le grand point, voilà le vice capital qui fait périr tant de poëmes. L'art d'être éloquent en vers est de tous les arts le plus difficile et le plus rare. On trouvera mille génies qui sauront arranger un ouvrage, et le versifier d'une manière commune; mais le traiter en vrais poëtes, c'est un talent qui est donné à trois ou quatre hommes sur la terre.

Au mois de décembre 1701, M. de La Grange fit jouer son Amasis, qui n'est autre chose que le sujet de Mérope sous d'autres noms: la galanterie règne aussi dans cette pièce, et il y a beaucoup plus d'incidents merveilleux que dans celle de La Chapelle; mais aussi elle est conduite avec plus d'art, plus de génie, plus d'intérêt; elle est écrite avec plus de chaleur et de force: cependant elle n'eut pas d'abord un succès éclatant, et habent sua fata libelli. Mais depuis elle a été rejouée avec de très-grands applaudissements, et c'est une des pièces dont la

représentation a fait le plus de plaisir au public.

Avant et après Amasis, nous avons eu beaucoup de tragédies sur des sujets à peu près semblables, dans lesquelles une mère va venger la mort de son fils sur son propre fils même, et le reconnaît dans l'instant qu'elle va le tuer. Nous étions même accoutumés à voir sur notre théâtre cette situation frappante, mais rarement vraisemblable, dans laquelle un personnage vient un poignard à la main pour tuer son ennemi, tandis qu'un autre personnage arrive dans l'instant même, et lui arrache le poignard. Ce coup de théâtre avait fait réussir, du moins pour un

temps, le Camma de Thomas Corneille.

Mais de toutes les pièces dont je vous parle, il n'y en a aucune qui ne soit chargée d'un petit épisode d'amour, ou plutôt de galanterie; car il faut que tout se plie au goût dominant. Et ne croyez pas, monsieur, que cette malheureuse coutume d'accabler nos tragédies d'un épisode inutile de galanterie soit due à Racine, comme on le lui reproche en Italie; c'est lui, au contraire, qui a fait ce qu'il a pu pour réformer en cela le goût de la nation. Jamais chez lui la passion de l'amour n'est épisodique, elle est le fondement de toutes ses pièces; elle en forme le principal intérêt. C'est la passion la plus théâtrale de toutes, la plus sertile en sentiments, la plus variée : elle doit être l'âme d'un ouvrage de théâtre, ou en être entièrement bannie. Si l'amour n'est pas tragique, il est insipide; et s'il est tragique, il doit régner seul : il n'est pas fait pour la seconde place. C'est Rotrou, c'est le grand Corneille même, il le faut avouer, qui, en créant notre théâtre, l'ont presque toujours défiguré par ces amours de commande, par ces intrigues galantes qui, n'étant point de vraies passions, ne sont point dignes du théâtre; et, si vous demandez pourquoi on joue si peu de pièces de Pierre Corneille, n'en cherchez point ailleurs la raison; c'est que, dans la tragédie d'Othon(II, 1),

Othon à la princesse a fait un compliment Plus en homme de cour qu'en véritable amant.... Il suivait pas à pas un effort de mémoire, Qu'il était plus aisé d'admirer que de croire. Camille semblait même assez de cet avis; Elle aurait mieux goûté des discours moins suivis.... Dis-moi donc, lorsqu'Othon s'est offert à Camille, A-t-il paru contraint? a-t-elle été facile?

C'est que, dans Pompée (II, 1), l'inutile Cléopatre dit que César

Lui trace des soupirs, et, d'un style plaintif Dans son champ de victoire il se dit son captif.

C'est que César demande à Antoine (III, 3)

S'il a vu cette reine adorable?

et qu'Antoine répond :

Oui, seigneur, je l'ai vue; elle est incomparable

 C'est que, dans Sertorius, le vieux Sertorius même est amoureux à la fois par politique et par goût, et dit :

> J'aime ailleurs: à mon âge il sied si mal d'aimer, Que je le cache même à qui m'a su charmer.... (1, 2.) Et que d'un front ridé les replis jaunissants Ne sont pas un grand charme à captiver les sens. (11, 1.)

C'est que, dans OEdipe (I, 1), Thésée débute par dire à Circé:

Quelque ravage affreux qu'étale ici la peste, L'absence aux vrais amants est encor plus funeste.

Enfin, c'est que jamais un tel amour ne fait verser de larmes;

et, quand l'amour n'émeut pas, il refroidit.

Je ne vous dis ici, monsieur, que ce que tous les connaisseurs, les véritables gens de goût, se disent tous les jours en conversation; ce que vous avez entendu plusieurs fois chez moi; enfin ce qu'on pense, et ce que personne n'ose encore imprimer. Car vous savez comment les hommes sont faits; ils écrivent presque tous contre leur propre sentiment, de peur de choquer le préjugé reçu. Pour moi, qui n'ai jamais mis dans la littérature aucune politique, je vous dis hardiment la vérité, et j'ajoute que je respecte plus Corneille, et que je connais mieux le grand mérite de ce père du théâtre que ceux qui le louent au hasard de ses défauts.

On a donné une Mérope sur le théâtre de Londres en 1731. Qui croirait qu'une intrigue d'amour y entrât encore? Mais, depuis le règne de Charles II, l'amour s'était emparé du théâtre d'Angleterre; et il faut avouer qu'il n'y a point de nation au monde qui ait peint si mal cette passion. L'amour ridiculement amené, et traité de même, est encore le défaut le moins monstrueux de la Mérope anglaise. Le jeune Egisthe, tiré de sa prison par une fille d'honneur, amoureuse de lui, est conduit devant la reine, qui lui présente une coupe de poison et un poignard, et qui lui dit: « Si tu n'avales le poison, ce poignard va servir à tuer ta maîtresse. » Le jeune homme boit, et on l'emporte mourant. Il revient, au cinquième acte, annoncer froidement à Mé-

rope qu'il est son fils, et qu'il a tué le tyran. Mérope lui demande comment ce miracle s'est opéré : « Une amie de la fille d'honneur, répond-il, avait mis du jus de pavot, au lieu de poison, dans la coupe. Je n'étais qu'endormi quand on m'a cru mort; j'ai appris, en m'éveillant, que j'étais votre fils, et sur-le-champ j'ai tué le

tyran. » Ainsi finit la tragédie.

Elle fut sans doute mal reçue: mais n'est-il pas bien étrange qu'on l'ait représentée? N'est-ce pas une preuve que le théâtre anglais n'est pas encore épuré? Il semble que la même cause qui prive les Anglais du génie de la peinture et de la musique, leur ôte aussi celui de la tragédie. Cette île, qui a produit les plus grands philosophes de la terre, n'est pas aussi fertile pour les beaux-arts; et, si les Anglais ne s'appliquent sérieusement à suivre les préceptes de leurs excellents citoyens Addison et Pope, ils n'approcheront pas des autres peuples en fait de goût et de littérature.

Mais, tandis que le sujet de Mérope était ainsi défiguré dans une partie de l'Europe, il y avait longtemps qu'il était traité en Italie selon le goût des anciens. Dans ce xvi siècle, qui sera fameux dans tous les siècles, le comte de Torelli avait donné sa Mérope avec des chœurs. Il paraît que, si M. de La Chapelle a outré tous les défauts du théâtre français, qui sont l'air romanesque, l'amour inutile, et les épisodes, et que si l'auteur anglais a poussé à l'excès la barbarie, l'indécence et l'absurdité, l'auteur italien avait outré les défauts des Grecs, qui sont le vide d'action et la déclamation. Enfin, monsieur, vous avez évité tous ces écueils; vous qui avez donné à vos compatriotes des modèles en plus d'un genre, vous leur avez donne dans votre Mérope

l'exemple d'une tragédie simple et intéressante.

J'en fus saisi dès que je la lus : mon amour pour ma patrie ne m'a jamais fermé les yeux sur le mérite des étrangers; au contraire, plus je suis bon citoyen, plus je cherche à enrichir mon pays des trésors qui ne sont point nés dans son sein. Mon envie de traduire votre Mérope redoubla lorsque j'eus l'honneur de vous connaître à Paris en 1733; je m'aperçus qu'en aimant l'auteur je me sentais encore plus d'inclination pour l'ouvrage: mais, quand je voulus y travailler, je vis qu'il était absolument impossible de la faire passer sur notre théâtre français. Notre délicatesse est devenue excessive: nous sommes peut-être des sybarites plongés dans le luxe, qui ne pouvons supporter cet air naîf et rustique, ces détails de la vie champêtre, que vous avez imités du théâtre grec.

Je craindrais qu'on ne souffrit pas chez nous le jeune Egisthe faisant présent de son anneau à celui qui l'arrête, et qui s'empare de cette bague. Je n'oserais hasarder de faire prendre un héros pour un voleur, quoique la circonstance où il se trouve

autorise cette méprise.

Nos usages, qui probablement permettent tant de choses que les vôtres n'admettent point, nous empêcheraient de représenter le tyran de Mérope, l'assassin de son époux et de ses fils, feignant d'avoir, après quinze ans, de l'amour pour cette reine; et même je n'oserais pas faire dire par Mérope au tyran : « Pourquoi donc ne m'avez-vous pas parlé d'amour auparavant, dans le temps que la fleur de la jeunesse ornait encore mon visage? » Ces entretiens sont naturels; mais notre parterre, quelquefois si indulgent, et d'autres fois si délicat, pourrait les trouver trop familiers, et voir même de la coquetterie où il n'y a au fond que de la raison.

Notre théâtre français ne souffrirait pas non plus que Mérope fit lier son fils sur la scène à une colonne, ni qu'elle courût sur lui deux fois, le javelot et la hache à la main, ni que le jeune homme s'enfuît deux fois devant elle, en demandant la vie à son

tyran.

Nos usages permettraient encore moins que la confidente de Mérope engageât le jeune Égisthe à dormir sur la scène, afin de donner le temps à la reine de venir l'y assassiner. Ce n'est pas encore une fois, que tout cela ne soit dans la nature; mais il faut que vous pardonniez à notre nation, qui exige que la nature soit toujours présentée avec certains traits de l'art, et ces traits sont bien différents à Paris et à Vérone.

Pour donner une idée sensible de ces différences que le génie des nations cultivées met entre les mêmes arts, permettez-moi, monsieur, de vous rappeler ici quelques traits de votre célèbre ouvrage qui me paraissent dictés par la pure nature. Celui qui arrête le jeune Cresphonte, et qui lui prend sa bague, lui

dit (I, 4):

.... Or dunque in tuo paesi i servi Han di coteste gemme? Un bel paese Fia questo tuo; nel nostro una tal gemma Ad un dito regal non sconverrebbe.

Je vais prendre la liberté de traduire cet endroit en vers blancs, comme votre pièce est écrite, parce que le temps qui me presse ne me permet pas le long travail qu'exige la rime.

Les esclaves, chez vous, portent de tels joyaux! Votre pays doit être un beau pays, sans doute; Chez nous de tels anneaux ornent la main des rois.

Le confident du tyran lui dit, en parlant de la reine, qui refuse d'épouser après vingt ans l'assassin reconnu de sa famille:

La donna, come sai, ricusa e brama. (II, 3.) La femme, comme on sait, nous refuse et désire.

La suivante de la reine répond au tyran, qui la presse de disposer sa maîtresse au mariage (II, 4):

> Soffre di febbre assalto: alquanti giorni Donare è forza a rinfrancar suoi spirti.

On ne peut vous cacher que la reine a la fièvre; Accordez quelque temps pour lui rendre ses forces.

Dans votre quatrième acte, le vieillard Polydore demande à un homme de la cour de Mérope qui il est. Je suis Eurisès, le fils de Nicandre, répond-il. Polydore alors, en parlant de Nicandre, s'exprime comme le Nestor d'Homère:

E liberal; quando appariva, tutti

Face angli onor. lo mi ricordo ancora Di quando ei festeggiò con bella pompa Le sue nozze con Silvia, ch' era figlia D'Olimpia e di Glicon fratel d'Ipparco. Tu dunque sei quel fanciullin che in corte Silvia condur solea quasi per pompa? Parmi l'altr' jeri. O quanto siete presti, Quanto mai v'affrettate, o giovinetti, A farvi adulti, ed a gridar tacendo, Che noi diam loco!»

Oh! qu'il était humain! qu'il était libéral!

Que, dès qu'il paraissait, on lui faisait d'honneur!

Je me souviens encor du festin qu'il donna,

De tout cet appareil, alors qu'il épousa

La fille de Glicon et de cette Olympie,

La belle-sœur d'Hipparque. Eurisès, c'est donc vous?

Vous, cet aimable enfant, que si souvent Silvie

Se faisait un plaisir de conduire à la cour?

Je crois que c'est hier. O que vous êtes prompte!

Que vous croissez, jeunesse! et que, dans vos beaux jours,

Vous nous avertissez de vous céder la place!

(Acte IV, sc. IV.)

Et dans un autre endroit, le même vieillard, invité d'aller voir la cérémonie du mariage de la reine, répond:

Punto i non son: passò stagione: assai Veduti ho sacrificj. Io mi ricordo Di quello ancora quando il re Cresfonte Incominciò a regnar. Quella fu pompa! Ora più non si fanno a questi tempi Di cotai sacrificj. Più di cento Fur le bestie svenate: i sacerdoti Risplendean tutti, ed ove ti volgessi Altro non si vedea che argento ed oro.

Le temps en est passé; mes yeux ont assez vu
De ces apprêts d'hymen, et de ces sacrifices.
Je me souviens encor de cette pompe auguste,
Qui jadis en ces lieux marqua les premiers jours
Du règne de Cresphonte. Ah! le grand appareil!
Il n'est plus aujourd'hui de semblables spectacles.
Plus de cent animaux y furent immolés;
Tous les prêtres brillaient; et les yeux éblouis
Voyaient l'argent et l'or partout étinceler.

(Acte V, sc. v.)

Tous ces traits sont naîs, tout y est convenable à ceux que vous introduisez sur la scène, et aux mœurs que vous leur donnez. Ces samiliarités naturelles eussent été, à ce que je crois, bien reçues dans Athènes; mais Paris et notre parterre veulent une autre espèce de simplicité. Notre ville pourrait même se vanter d'avoir un goût plus cultivé qu'on ne l'avait dans Athènes:

car enfin il me semble qu'on ne représentait d'ordinaire des pièces de théâtre, dans cette première ville de la Grèce, que dans quatre fêtes solennelles, et Paris a plus d'un spectacle tous les jours de l'année. On ne comptait dans Athènes que dix mille citoyens, et notre ville est peuplée de près de huit cent mille habitants, parmi lesquels je crois qu'on peut compter trente mille juges des ouvrages dramatiques, et qui jugent presque tous les jours.

Vous avez pu, dans votre tragédie, traduire cette élégante et

simple comparaison de Virgile (Georg., IV, 511):

Qualis populea mærens Philomela sub umbra Amissos queritur fætus.

Si je prenais une telle liberté, on me renverrait au poëme épique: tant nous avons affaire à un maître dur, qui est le public.

Nescis, heu! nescis dominæ fastidia Romæ.... Et pueri nasum rhinocerotis habent.

Les Anglais ont la coutume de finir presque tous leurs actes par une comparaison; mais nous exigeons, dans une tragédie, que ce soient les héros qui parlent, et non le poëte: et notre public pense que, dans une grande crise d'affaires, dans un conseil, dans une passion violente, dans un danger pressant, les princes, les ministres, ne font point de comparaisons poétiques.

Comment pourrais-je encore faire parler souvent ensemble des personnages subalternes? Ils servent chez vous à préparer des scènes intéressantes entre les principaux acteurs; ce sont les avenues d'un beau palais: mais notre public impatient veut entrer tout d'un coup dans le palais. Il faut donc se plier au goût d'une nation, d'autant plus difficile qu'elle est depuis longtemps

rassasiée de chefs-d'œuvre.

Cependant, parmi tant de détails que notre extrême sévérité réprouve, combien de beautés je regrettais! combien me plaisait la simple nature, quoique sous une forme étrangère pour nous! Je vous rends compte, monsieur, d'une partie des raisons qui m'ont empêché de vous suivre!, en vous admirant.

Je fus obligé, à regret, d'écrire une Mérope nouvelle; je l'ai donc faite disséremment, mais je suis bien loin de croire l'avoir mieux faite. Je me regarde avec vous comme un voyageur à qui un roi d'Orient aurait fait présent des plus riches étosses : ce roi

1. Voltaire ne s'était d'abord proposé que de traduire la Mérope italienne; il avait même commencé cette traduction, dont voici les premiers vers :

Sortez, il en est temps, du sein de ces ténèbres:
Montrez-vous; dépouillez ces vêtements funèbres,
Ces tristes monuments, l'appareil des douleurs:
Que le bandeau des rois puisse essuyer vos pleurs;
Que dans ce jour heureux les peuples de Messène
Reconnaissent dans vous mon épouse et leur reine.
Oubliez tout le reste, et daignez accepter
Et le sceptre et la main qu'on vient vous présenter.

(Éb.)

devrait permettre que le voyageur s'en fit habiller à la mode de

son pays.

Ma Mérope fut achevée au commencement de 1736, à peu près telle qu'elle est aujourd'hui. D'autres études m'empêchèrent de la donner au théâtre; mais la raison qui m'en éloignait le plus était la crainte de la faire paraître après d'autres pièces heureuses, dans lesquelles on avait vu depuis peu le même sujet sous des noms différents. Enfin, j'ai hasardé ma tragédie, et notre nation a fait connaître qu'elle ne dédaignait pas de voir la même matière différemment traitée. Il est arrivé à notre théâtre ce qu'on voit tous les jours dans une galerie de-peinture, où plusieurs tableaux représentent le même sujet: les connaisseurs se plaisent à remarquer les diverses manières; chacun saisit, selon son goût, le caractère de chaque peintre; c'est une espèce de concours qui sert à la fois à perfectionner l'art, et à augmenter les lumières du public.

Si la Mérope française a eu le même succès que la Mérope italienne, c'est à vous, monsieur, que je le dois; c'est à cette simplicité dont j'ai toujours été idolâtre, qui, dans votre ouvrage, m'a servi de modèle. Si j'ai marché dans une route diffé-

rente, vous m'y avez toujours servi de guide.

J'aurais souhaité pouvoir, à l'exemple des Italiens et des Anglais, employer l'heureuse facilité des vers blancs, et je me suis souvenu plus d'une fois de ce passage de Rucellai:

> Tu sai pur che l'imagin della voce Che risponde dai sassi, ov' Eco alberga, Sempre nemica fu del nostro regno, E fu inventrice delle prime rime.

Mais je me suis aperçu, et j'ai dit, il y a longtemps, qu'une telle tentative n'aurait jamais de succès en France, et qu'il y aurait beaucoup plus de faiblesse que de force à éluder un joug qu'ont porté les auteurs de tant d'ouvrages qui dureront autant que la nation française. Notre poésie n'a aucune des libertés de la vôtre, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les Italiens nous ont précédés de plus de trois siècles dans cet art si aimable et si difficile.

Je voudrais, monsieur, pouvoir vous suivre dans vos autres connaissances, comme j'ai eu le bonheur de vous imiter dans la tragédie. Que n'ai-je pu me former sur votre goût dans la science de l'histoire! non pas dans cette science vague et stérile des faits et des dates, qui se borne à savoir en quel temps mourut un homme inutile ou funeste au monde; science uniquement de dictionnaire, qui chargerait la mémoire sans éclairer l'esprit: je veux parler de cette histoire de l'esprit humain, qui apprend à connaître les mœurs, qui nous trace, de faute en faute et de préjugé en préjugé, les effets des passions des hommes, qui nous fait voir ce que l'ignorance, ou un savoir mal entendu, ont causé de maux, et qui suit surtout le fil du progrès des arts, à travers ce choc effroyable de tant de puissances, et ce bouleversement de tant d'empires.

C'est par là que l'histoire m'est précieuse, et elle me le devient davantage par la place que vous tiendrez parmi ceux qui ont

donné de nouveaux plaisirs et de nouvelles lumières aux hommes. La postérité apprendra avec émulation que votre patrie vous a rendu les honneurs les plus rares, et que Vérone vous a élevé une statue, avec cette inscription : Au marquis Scipion Maffei vivant; inscription aussi belle en son genre que celle qu'on lit à Montpellier : A Louis XIV après sa mort.

Daignez ajouter, monsieur, aux hommages de vos concitoyens, celui d'un étranger que sa respectueuse estime vous

attache autant que s'il était né à Vérone.

#### LETTRE DE M. DE LA LINDELLE! A VOLTAIRE.

Vous avez eu la politesse de dédier votre tragédie de Mérope à M. Massei, et vous avez rendu service aux gens de lettres d'Italie et de France, en remarquant, avec la grande connaissance que vous avez du théâtre, la dissérence qui se trouve établie entre les bienséances de la scène française et celles de la scène italienne.

Le goût que vous avez pour l'Italie, et les ménagements que vous avez eus pour M. Maffei, ne vous ont pas permis de remarquer les défauts véritables de cet auteur; mais moi, qui n'ai en vue que la vérité et le progrès des arts, je ne craindrai point de dire ce que pense le public éclairé, et ce que vous ne pouvez vous empêcher de penser vous-même.

L'abbé Desfontaines avait déjà relevé quelques fautes palpables de la *Mérope* de M. Maffei; mais, à son ordinaire, avec plus de grossièreté que de justesse, il avait mêlé les bonnes critiques avec les mauvaises. Ce satirique décrié n'avait ni assez de connaissance de la langue italienne, ni assez de goût, pour porter

un jugement sain et exempt d'erreur.

Voici ce que pensent les littérateurs les plus judicieux que j'ai consultés en France et delà les monts. La Mérope leur paraît sans contredit le sujet le plus touchant et le plus vraiment tragique qui ait jamais été au théâtre; il est fort au-dessus de celui d'Athalie, en ce que la reine Athalie ne veut pas assassiner le petit Joas, et qu'elle est trompée par le grand prêtre qui veut venger sur elle des crimes passés; au lieu que, dans la Mérope, c'est une mère qui, en vengeant son fils, est sur le point d'assassiner ce fils même, son amour et son espérance. L'intérêt de Mérope est tout autrement touchant que celui de la tragédie d'Athalie: mais il paraît que M. Massei s'est contenté de ce que présente naturellement son sujet, et qu'il n'y a mis aucun art théâtral.

1° Les scènes souvent ne sont point liées, et le théâtre se trouve vide; défaut qui ne se pardonne pas aujourd'hui aux moindres poëtes.

2° Les acteurs arrivent et partent souvent sans raison; défaut

non moins essentiel.

3° Nulle vraisemblance, nulle dignité, nulle bienséance, nul

1. Il est sans doute inutile d'avertir que cette lettre est de Voltaire tui-même. (ED.)

art dans le dialogue, et cela dès la première scène, où l'on voit un tyran raisonner paisiblement avec Mérope, dont il a égorgé le mari et les enfants, et lui parler d'amour : cela serait sifflé à

Paris par les moins connaisseurs.

4º Tandis que le tyran parle d'amour si ridiculement à cette vieille reine, on annonce qu'on a trouvé un jeune homme coupable d'un meurtre: mais on ne sait point, dans le cours de la pièce, qui ce jeune homme a tué. Il prétend que c'est un voleur qui voulait lui prendre ses habits. Quelle petitesse! quelle bassesse! quelle stérilité! Cela ne serait pas supportable dans une farce de la Foire.

5° Le barigel, ou le capitaine des gardes, ou le grand prévôt. il n'importe, interroge le meurtrier, qui porte au doigt un bel anneau; ce qui fait une scène du plus bas comique, laquelle est écrite d'une manière digne de la scène.

6° La mère s'imagine d'abord que le voleur qui a été tué est son fils. Il est pardonnable à une mère de tout craindre, mais il fallait à une reine mère d'autres indices un peu plus nobles.

7° Au milieu de ces craintes, le tyran Polyphonte raisonne de son prétendu amour avec la suivante de Mérope. Ces scènes froides et indécentes, qui ne sont imaginées que pour remplir un acte, ne seraient pas souffertes sur un théâtre tragique régulier. Vous vous êtes contenté, monsieur, de remarquer modestement une de ces scènes, dans laquelle la suivante de Mérope prie le tyran de ne pas presser les noces', parce que, dit-elle, sa maîtresse a un assaut de fièvre : et moi, monsieur, je vous dis hardiment, au nom de tous les connaisseurs, qu'un tel dialogue et une telle réponse ne sont dignes que du théâtre d'Arlequin.

8º J'ajouterai encore que, quand la reine, croyant son fils mort, dit qu'elle veut arracher le cœur au meurtrier, et le déchirer avec les dents, elle parle en cannibale plus encore qu'en mère affligée, et qu'il faut de la décence partout.

9° Egisthe, qui a été annoncé comme un voleur, et qui a dit qu'on l'avait voulu voler lui-même, est encore pris pour un voleur une seconde fois; il est mené devant la reine malgré le roi, qui pourtant prend sa défense. La reine le lie à une colonne, le veut tuer avec un dard, et, avant de le tuer, elle l'interroge. Egisthe lui dit que son père est un vieillard; et, à ce mot de vieillard, la reine s'attendrit. Ne voilà-t-il pas une bonne raison de changer d'avis, et de soupçonner qu'Egisthe pourrait bien être son fils? ne voilà-t-il pas un indice bien marqué? Est-il donc si étrange qu'un jeune homme ait un père âgé? Maffei a substitué cette faute et ce manque d'art et de génie à une autre faute plus grossière qu'il avait faite dans la première édition. Egisthe disait à la reine : Ah! Polydore, mon père! Et ce Polydore était en effet l'homme à qui Mérope avait confié Egisthe. Au nom de Polydore, la reine ne devait plus douter qu'Egisthe ne fût son fils; la pièce était finie. Ce défaut a été ôté; mais on y a substitué un défaut encore plus grand.

10° Quand la reine est ridiculement et sans raison en suspens sur ce mot de vieillard, arrive le tyran, qui prend Egisthe sous

<sup>1.</sup> Voy. pages 348, 349. (ÉD.)

sa protection. Le jeune homme, qu'on devait représenter comme un héros, remercie le roi de lui avoir donné la vie, et le remercie avec un avilissement et une bassesse qui fait mal au cœur, et

qui dégrade entièrement Égisthe.

11° Ensuite Mérope et le tyran passent leur temps ensemble. Mérope évapore sa colère en injures qui ne finissent point. Rien n'est plus froid que ces scènes de déclamations qui manquent de nœud, d'embarras, de passion contrastée : ce sont des scènes d'écolier. Toute scène qui n'est pas une espèce d'action est inutile.

12° Il y a si peu d'art dans cette pièce, que l'auteur est toujours forcé d'employer des confidentes et des confidents pour
remplir son théâtre. Le quatrième acte commence encore par
une scène froide et inutile entre le tyran et la suivante : ensuite
cette suivante rencontre le jeune Égisthe, je ne sais comment,
et lui persuade de se reposer dans le vestibule, afin que, quand
il sera endormi, la reine puisse le tuer tout à son aise. En effet,
il s'endort comme il l'a promis. Belle intrigue! Et la reine vient
pour la seconde fois, une hache à la main, pour tuer le jeune
homme, qui dormait exprès. Cette situation, répétée deux fois,
est le comble de la stérilité, comme le sommeil du jeune homme
est le comble du ridicule. M. Maffei prétend qu'il y a beaucoup
de génie et de variété dans cette situation répétée, parce que la
première fois la reine arrive avec un dard, et la seconde fois
avec une hache : quel effort de génie!

13° Enfin le vieillard Polydore arrive tout à propos, et empêche la reine de faire le coup: on croirait que ce beau moment devrait faire naître mille incidents intéressants entre la mère et le fils, entre eux deux et le tyran. Rien de tout cela: Égisthe s'enfuit et ne voit point sa mère; il n'a aucune scène avec elle, ce qui est encore un défaut de génie insupportable. Mérope demande au vieillard quelle récompense il veut; et ce vieux fou la prie de le rajeunir. Voilà à quoi passe son temps une reine qui devrait courir après son fils. Tout cela est bas, déplacé, et

ridicule au dernier point.

14° Dans le cours de la pièce, le tyran veut toujours épouser; et, pour y parvenir, il fait dire à Mérope qu'il va faire égorger tous les domestiques et les courtisans de cette princesse si elle ne lui donne la main. Quelle ridicule idée! quel extravagant que ce tyran! M. Maffei ne pouvait-il trouver un meilleur prétexte pour sauver l'honneur de la reine, qui a la lâcheté d'épouser le meurtrier de sa famille?

15° Autre puérilité de collège. Le tyran dit à son confident : « Je sais l'art de régner; je ferai mourir les audacieux, je lâcherai la bride à tous les vices, j'inviterai mes sujets à commettre les plus grands crimes, en pardonnant aux plus coupables; j'exposerai les gens de bien à la fureur des scélérats, etc. » Quel homme a jamais pensé et prononcé de telles sottises? Cette déclamation de régent de sixième ne donne-t-elle pas une jolie idée d'un homme qui sait gouverner?

On a reproché au grand Racine d'avoir, dans Athalie, fait dire à Mathan trop de mal de lui-même. Encore Mathan parle-t-il raisonnablement; mais ici, c'est le comble de la folie de-prétendre que de tout mettre en combustion soit l'art de régner:

c'est l'art d'être détrôné; et on ne peut lire de pareilles absur-

dités sans rire. M. Maffei est un étrange politique.

En un mot, monsieur, l'ouvrage de Massei est un très-beau sujet, et une très-mauvaise pièce. Tout le monde convient à Paris que la représentation n'en serait pas achevée, et tous les gens sensés d'Italie en font très-peu de cas. C'est très-vainement que l'auteur, dans ses voyages, n'a rien négligé pour engager les plus mauvais écrivains à traduire sa tragédie : il lui était bien plus aisé de payer un traducteur que de rendre sa pièce bonne.

### RÉPONSE A M. DE LA LINDELLE.

La lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, monsieur, doit vous valoir le nom d'hypercritique, qu'on donnait à Scaliger. Vous me paraissez bien redoutable; et, si vous traitez ainsi M. Maffei, que n'ai-je point à craindre de vous? J'avoue que vous avez trop raison sur bien des points. Vous vous êtes donné la peine de ramasser beaucoup de ronces et d'épines: mais pourquoi ne vous êtes-vous pas donné le plaisir de cueillir les fleurs? Il y en a, sans doute, dans la pièce de M. Maffei, et que j'ose croire immortelles: telles sont les scènes de la mère et du fils, et le récit de la fin. Il me semble que ces morceaux sont bien touchants et bien pathétiques. Vous prétendez que c'est le sujet seul qui en fait la beauté; mais, monsieur, n'était-ce pas le même sujet dans les autres auteurs qui ont traité la Mérope? Pourquoi, avec les mêmes secours, n'ont-ils pas eu le même succès? Cette seule raison ne prouve-t-elle pas que M. Maffei doit autant à son génie qu'à son sujet?

Je ne vous le dissimulerai pas : je trouve que M. Massei a mis plus d'art que moi dans la manière dont il s'y prend pour saire penser à Mérope que son sils est l'assassin de son sils même. Je n'ai pu me servir comme lui d'un anneau, parce que, depuis l'anneau royal dont Boileau se moque dans ses satires, cela semblerait trop petit sur notre théâtre. Il saut se plier aux usages de son siècle et de sa nation : mais, par cette raison-là même, il ne saut pas condamner légèrement les nations étrangères.

Ni M. Massei ni moi n'exposons des motiss bien nécessaires pour que le tyran Polyphonte veuille absolument épouser Mérope. C'est peut-être là un désaut du sujet; mais je vous avoue que je crois qu'un tel désaut est fort léger quand l'intérêt qu'il produit est considérable. Le grand point est d'émouvoir et de saire verser des larmes. On a pleuré à Vérone et à Paris: voilà une grande réponse aux critiques. On ne peut être parsait; mais qu'il est beau de toucher avec ses impersections! Il est vrai qu'on pardonne beaucoup de choses en Italie qu'on ne passerait pas en France: premièrement, parce que les goûts, les bienséances, les théâtres, n'y sont pas les mêmes; secondement, parce que les Italiens, n'ayant point de ville où l'on représente tous les jours des pièces dramatiques, ne peuvent être aussi exercés que nous en ce genre. Le beau monstre de l'opéra étousse chez eux Melpomène; et il y a tant de castrati, qu'il n'y a plus de place pour les Esopus et les Roscius. Mais si jamais les Italiens avaient

un théâtre régulier, je crois qu'ils iraient plus loin que nous. Leurs théâtres sont mieux entendus; leur langue, plus maniable; leurs vers blancs, plus aisés à faire; leur nation plus sensible. Il leur manque l'encouragement, l'abondance, et la paix, etc.

#### PERSONNAGES.

MÉROPE, veuve de Cresphonte, roi de Messène. ÉGISTHE, fils de Mérope. POLYPHONTE, tyran de Messène. NARBAS, vieillard. EURYCLES, favori de Mérope. ÉROX, favori de Polyphonte. ISMÉNIE, confidente de Mérope.

La scène est à Messène, dans le palais de Mérope.

# ACTE PREMIER.

## SCENE I. — MEROPE, ISMENIE.

ISMÉNIE.

Grande reine, écartez ces horribles images; Goûtez des jours sereins, nés du sein des orages. Les dieux nous ont donné la victoire et la paix : Ainsi que leur courroux ressentez leurs bienfaits. Messène, après quinze ans de guerres intestines, Lève un front moins timide, et sort de ses ruines. Vos yeux ne verront plus tous ces chefs ennemis Divisés d'intérêts, et pour le crime unis, Par les saccagements, le sang, et le ravage, Du meilleur de nos rois disputer l'héritage. Nos chefs, nos citoyens, rassemblés sous vos yeux, Les organes des lois, les ministres des dieux, Vont, libres dans leur choix, décerner la couronne. Sans doute elle est à vous, si la vertu la donne. Vous seule avez sur nous d'irrévocables droits; Vous, veuve de Cresphonte, et fille de nos rois; Vous, que tant de constance, et quinze ans de misère, Font encor plus auguste et nous rendent plus chère; Vous, pour qui tous les cœurs en secret réunis.... MÉROPE.

Quoi! Narbas ne vient point! Reverrai-je mon fils?

Vous pouvez l'espérer : déjà d'un pas rapide Vos esclaves en foule ont couru dans l'Élide; La paix a de l'Élide ouvert tous les chemins. Vous avez mis sans doute en de fidèles mains Ce dépôt si sacré, l'objet de tant d'alarmes.

MÉROPE.

Me rendrez-vous mon fils, dieux témoins de mes larmes? Egisthe est-il vivant? Avez-vous conservé Cet enfant malheureux, le seul que j'ai sauvé? Ecartez loin de lui la main de l'homicide. C'est votre fils, hélas! c'est le pur sang d'Alcide. Abandonnerez-vous ce reste précieux Du plus juste des rois, et du plus grand des dieux, L'image de l'époux dont j'adore la cendre? ISMÉNIE.

Mais quoi! cet intérêt et si juste et si tendre De tout autre intérêt peut-il vous détourner? MÉROPE.

Je suis mère, et tu peux encor t'en étonner?

ISMÉNIE.

Du sang dont vous sortez l'auguste caractère Sera-t-il effacé par cet amour de mère? Son enfance était chère à vos yeux éplorés; Mais vous avez peu vu ce fils que vous pleurez.

MÉROPE.

Mon cœur a vu toujours ce fils que je regrette;
Ses périls nourrissaient ma tendresse inquiète;
Un si juste intérêt s'accrut avec le temps.
Un mot seul de Narbas, depuis plus de quatre ans,
Vint, dans la solitude où j'étais retenue,
Porter un nouveau trouble à mon âme éperdue:

« Égisthe, écrivait-il, mérite un meilleur sort;
Il est digne de vous et des dieux dont il sort:
En butte à tous les maux, sa vertu les surmonte:
Espérez tout de lui, mais craignez Polyphonte.
ISMÉNIE.

De Polyphonte au moins prévenez les desseins; Laissez passer l'empire en vos augustes mains. MÉROPE.

L'empire est à mon fils. Périsse la marâtre, Périsse le cœur dur, de soi-même idolàtre, Qui peut goûter en paix, dans le suprême rang, Le barbare plaisir d'hériter de son sang! Si je n'ai plus de fils, que m'importe un empire? Que m'importe ce ciel, ce jour que je respire? Je dus y renoncer alors que dans ces lieux Mon époux fut trahi des mortels et des dieux. O perfidie! ô crime! ô jour fatal au monde! O mort toujours présente à ma douleur profonde! J'entends encor ces voix, ces lamentables cris, Ces cris : « Sauvez le roi, son épouse, et ses fils! » Je vois ces murs sanglants, ces portes embrasées, Sous ces lambris fumants ces femmes écrasées, Ces esclaves fuyants, le tumulte, l'effroi, Les armes, les flambeaux, la mort, autour de moi. Là, nageant dans son sang, et souillé de poussière, Tournant encor vers moi sa mourante paupière, Cresphonte en expirant me serra dans ses bras; Là, deux fils malheureux, condamnés au trépas, Tendres et premiers fruits d'une union si chère, Sanglants et renversés sur le sein de leur père, A peine soulevaient leurs innocentes mains. Hélas! ils m'imploraient contre leurs assassins. Égisthe échappa seul; un dieu prit sa désense: Veille sur lui, grand dieu, qui sauvas son enfance! Qu'il vienne; que Narbas le ramène à mes yeux Du fond de ses déserts au rang de ses aïeux! J'ai supporté quinze ans mes fers et son absence; Qu'il règne au lieu de moi : voilà ma récompense.

SCÈNE II. - MÉROPE, ISMÉNIE, EURYCLES.

MÉROPE.

Eh bien, Narbas, mon fils?

EURYCLÈS.

Vous me voyez confus; Tant de pas, tant de soins, ont été superflus. On a couru, madame, aux rives du Pénée, Dans les champs d'Olympie, aux murs de Salmonée; Narbas est inconnu; le sort dans ces climats Dérobe à tous les yeux la trace de ses pas.

MÉROPE.

Hélas! Narbas n'est plus; j'ai tout perdu, sans doute.
ISMÉNIE.

Vous croyez tous les maux que votre âme redoute; Peut-être, sur les bruits de cette heureuse paix, Narbas ramène un fils si cher à nos souhaits.

EURYCLÈS.

Peut-être sa tendresse, éclairée et discrète, A caché son voyage ainsi que sa retraite: Il veille sur Égisthe; il craint ces assassins Qui du roi votre époux ont tranché les destins. De leurs affreux complots il faut tromper la rage. Autant que je l'ai pu j'assure son passage, Et j'ai sur ces chemins de carnage abreuvés Des yeux toujours ouverts, et des bras éprouvés.

### MÉROPE.

Dans ta fidélité j'ai mis ma confiance.

#### EURYCLÈS.

Hélas! que peut pour vous ma triste vigilance? On va donner son trône : en vain ma faible voix Du sang qui le fit naître a fait parler les droits; L'injustice triomphe, et ce peuple, à sa honte, Au mépris de nos lois, penche vers Polyphonte.

#### MÉROPE.

Et le sort jusque-là pourrait nous avilir!

Mon fils dans ses États reviendrait pour servir!

Il verrait son sujet au rang de ses ancêtres!

Le sang de Jupiter aurait ici des maîtres!

Je n'ai donc plus d'amis? Le nom de mon époux,

Insensibles sujets, a donc péri pour vous?

Vous avez oublié ses bienfaits et sa gloire!

#### EURYCLÈS.

Le nom de votre époux est cher à leur mémoire : On regrette Cresphonte, on le pleure, on vous plaint; Mais la force l'emporte, et Polyphonte est craint.

#### MÉROPE.

Ainsi donc, par mon peuple en tout temps accablée, Je verrai la justice à la brigue immolée; Et le vil intérêt, cet arbitre du sort, Vend toujours le plus faible aux crimes du plus fort. Allons, et rallumons dans ces âmes timides Ces regrets mal éteints du sang des Héraclides: Flattons leur espérance, excitons leur amour. Parlez, et de leur maître annoncez le retour.

#### EURYCLÈS.

Je n'ai que trop parlé: Polyphonte en alarmes
Craint déjà votre fils, et redoute vos larmes;
La fière ambition dont il est dévoré
Est inquiète, ardente, et n'a rien de sacré.
S'il chassa les brigands de Pylos et d'Amphryse,
S'il a sauvé Messène, il croit l'avoir conquise.
Il agit pour lui seul, il veut tout asservir:
Il touche à la couronne, et, pour mieux la ravir,
Il n'est point de rempart que sa main ne renverse,
De lois qu'il ne corrompe, et de sang qu'il ne verse
Ceux dont la main cruelle égorgea votre époux
Peut-être ne sont pas plus à craindre pour vous.

#### MÉROPE.

Quoi! partout sous mes pas le sort creuse un abime? Je vois autour de moi le danger et le crime! Polyphonte, un sujet de qui les attentats....

EURYCLÈS.

Dissimulez, madame, il porte ici ses pas.

# SCENE III. - MÉROPE, POLYPHONTE, ÉROX.

#### POLYPHONTE.

Madame, il faut enfin que mon cœur se déploie. Ce bras qui vous servit m'ouvre au trône une voie; Et les chess de l'État, tout prêts de prononcer, Me font entre nous deux l'honneur de balancer. Des partis opposés qui désolaient Messènes, Qui versaient tant de sang, qui formaient tant de haines, Il ne reste aujourd'hui que le vôtre et le mien. Nous devons l'un à l'autre un mutuel soutien : Nos ennemis communs, l'amour de la patrie, Le devoir, l'intérêt, la raison, tout nous lie; Tout vous dit qu'un guerrier, vengeur de votre époux, S'il aspire à régner, peut aspirer à vous. Je me connais; je sais que, blanchi sous les armes, Ce front triste et sévère a pour vous peu de charmes; Je sais que vos appas, encor dans leur printemps, Pourraient s'effaroucher de l'hiver de mes ans; Mais la raison d'État connaît peu ces caprices; Et de ce front guerrier les nobles cicatrices Ne peuvent se couvrir que du bandeau des rois. Je veux le sceptre et vous pour prix de mes exploits. N'en croyez pas, madame, un orgueil téméraire: Vous êtes de nos rois et la fille et la mère; Mais l'Etat veut un maître, et vous devez songer Que pour garder vos droits il les faut partager.

MÉROPE.

Le ciel, qui m'accabla du poids de sa disgrâce, Ne m'a point préparée à ce comble d'audace. Sujet de mon époux, vous m'osez proposer De trahir sa mémoire et de vous épouser? Moi, j'irais de mon fils, du seul bien qui me reste, Déchirer avec vous l'héritage funeste? Je mettrais en vos mains sa mère et son État? Et le bandeau des rois sur le front d'un soldat?

POLYPHONTE.

Un soldat tel que moi peut justement prétendre A gouverner l'État quand il l'a su désendre. Le premier qui sut roi sut un soldat heureux; Qui sert bien son pays n'a pas besoin d'aïeux. Je n'ai plus rien du sang qui m'a donné la vie; Ce sang s'est épuisé, versé, pour la patrie; Ce sang coula pour vous; et, malgré vos resus,

Je crois valoir au moins les rois que j'ai vaincus : Et je n'offre en un mot à votre âme rebelle Que la moitié d'un trône où mon parti m'appelle. MÉROPE.

Un parti! vous, barbare, au mépris de nos lois!
Est il d'autre parti que celui de vos rois?
Est-ce là cette foi si pure et si sacrée,
Qu'à mon époux, à moi, votre bouche a jurée?
La foi que vous devez à ses manes trahis,
A sa veuve éperdue, à son malheureux fils,
A ces dieux dont il sort, et dont il tient l'empire?
POLYPHONTE.

Il est encor douteux si votre fils respire.

Mais, quand du sein des morts il viendrait en ces lieux

Redemander son trône à la face des dieux,

Ne vous y trompez pas, Messène veut un maître

Éprouvé par le temps, digne en effet de l'être;

Un roi qui la défende; et j'ose me flatter

Que le vengeur du trône a seul droit d'y monter.

Égisthe, jeune encore, et sans expérience,

Étalerait en vain l'orgueil de sa naissance;

N'ayant rien fait pour nous, il n'a rien mérité.

D'un prix bien différent ce trône est acheté.
Le droit de commander n'est plus un avantage
Transmis par la nature, ainsi qu'un héritage;
C'est le fruit des travaux et du sang répandu;
C'est le prix du courage, et je crois qu'il m'est dû.
Souvenez-vous du jour où vous fûtes surprise
Par ces lâches brigands de Pylos et d'Amphryse;

Revoyez votre époux et vos fils malheureux, Presque en votre présence, assassinés par eux; Revoyez-moi, madame, arrêtant leur furie, Chassant vos ennemis, défendant la patrie; Voyez ces murs enfin par mon bras délivrés; Songez que j'ai vengé l'époux que vous pleurez:

Voilà mes droits, madame, et mon rang, et mon titre: La valeur fit ces droits; le ciel en est l'arbitre. Que votre fils revienne; il apprendra sous moi

Les leçons de la gloire, et l'art de vivre en roi : Il verra si mon front soutiendra la couronne.

Le sang d'Alcide est beau, mais n'a rien qui m'étonne. Je recherche un honneur et plus noble et plus grand:

Je songe à ressembler au dieu dont il descend :

En un mot, c'est à moi de défendre la mère, Et de servir au fils et d'exemple et de père.

MÉROPE.

N'affectez point ici des soins si généreux, Voltaire — II Et cessez d'insulter à mon fils malheureux. Si vous osez marcher sur les traces d'Alcide, Rendez donc l'héritage au fils d'un Héraclide. Ce dieu, dont vous seriez l'injuste successeur, Vengeur de tant d'États, n'en fut point ravisseur. Imitez sa justice ainsi que sa vaillance; Défendez votre roi; secourez l'innocence; Découvrez, rendez-moi ce fils que j'ai perdu, Et méritez sa mère à force de vertu; Dans nos murs relevés rappelez votre maître : Alors jusques à vous je descendrais peut-être; Je pourrais m'abaisser; mais je ne puis jamais Devenir la complice et le prix des forfaits.

### SCENE IV. - POLYPHONTE, EROX.

ÉROX.

Seigneur, attendez-vous que son âme fléchisse?
Ne pouvez-vous régner qu'au gré de son caprice?
Vous avez su du trône aplanir le chemin,
Et pour vous y placer vous attendez sa main!
POLYPHONTE.

Entre ce trône et moi je vois un précipice; Il faut que ma fortune y tombe ou le franchisse. Mérope attend Égisthe; et le peuple aujourd'hui, Si son fils reparaît, peut se tourner yers lui. En vain, quand j'immolai son père et ses deux frères De ce trône sanglant je m'ouvris les barrières; En vain, dans ce palais, où la sédițion Remplissait tout d'horreur et de confusion, Ma fortune a permis qu'un voile heureux et sombre Couvrit mes attentats du secret de son ombre; En vain du sang des rois, dont je suis l'oppresseur, Les peuples abusés m'ont cru le défenseur : Nous touchons au moment où mon sort se décide. S'il reste un rejeton de la race d'Alcide, Si ce fils, tant pleuré, dans Messène est produit, De quinze ans de travaux j'ai perdu tout le fruit. Crois-moi, ces préjugés de sang et de naissance Revivront dans les cœurs, y prendront sa défense. Le souvenir du père, et cent rois pour aïeux, Cet honneur prétendu d'être issu de nos dieux Les cris, le désespoir, d'une mère éplorée, Détruiront ma puissance encor mal assurée. Egisthe est l'ennemi dont il faut triompher. Jadis dans son berceau je voulus l'étouffer. De Narbas à mes yeux l'adroite diligence

Aux mains qui me servaient arracha son enfance:
Narbas, depuis ce temps, errant loin de ces bords,
A bravé ma recherche, a trompé mes efforts.
J'arrêtai ses courriers; ma juste prévoyance
De Mérope et de lui rompit l'intelligence.
Mais je connais le sort; il peut se démentir;
De la nuit du silence un secret peut sortir;
Et des dieux quelquesois la longue patience
Fait sur nous à pas lents descendre la vengeance
ÉROX.

Ah! livrez-vous sans crainte à vos heureux destins.
La prudence est le dieu qui veille à vos desseins.
Vos ordres sont suivis : déjà vos satellites
D'Elide et de Messène occupent les limites.
Si Narbas reparaît, si jamais à leurs yeux
Narbas ramène Egisthe, ils périssent toux deux.

Mais me réponds-tu bien de leur aveugle zèle?

Vous les avez guidés par une main fidèle:
Aucun d'eux ne connaît ce sang qui doit couler,
Ni le nom de ce roi qu'ils doivent immoler.
Narbas leur est dépeint comme un traître, un transfuge,
Un criminel errant, qui demande un refuge;
L'autre, comme un esclave, et comme un meurtrier
Qu'à la rigueur des lois il faut sacrifier.

#### POLYPHONTE.

POLYPHONTE.

Eh bien! encor ce crime! il m'est trop nécessaire. Mais en perdant le fils, j'ai besoin de la mère; J'ai besoin d'un hymen utile à ma grandeur, Qui détourne de moi le nom d'usurpateur, Qui fixe enfin les vœux de ce peuple infidèle, Qui m'apporte pour dot l'amour qu'on a pour elle. Je lis au fond des cœurs; à peine ils sont à moi : Echaussés par l'espoir, ou glacés par l'esfroi, L'intérêt me les donne; il les ravit de même. Toi, dont le sort dépend de ma grandeur suprême, Appui de mes projets par tes soins dirigés, Erox, va réunir les esprits partagés; Que l'avare en secret te vende son suffrage: Assure au courtisan ma faveur en partage; Du lâche qui balance échauffe les esprits: Promets, donne, conjure, intimide, éblouis. Ce fer aux pieds du trône en vain m'a su conduire; C'est encor peu de vaincre, il faut savoir séduire, Flatter l'hydre du peuple, au frein l'accoutumer, Et pousser l'art enfin jusqu'à m'en faire almer.

# ACTE SECOND.

SCENE I. - MEROPE, EURYCLES, ISMENIE.

#### MÉROPE

Quoi! l'univers se tait sur le destin d'Égisthe! Je n'entends que trop bien ce silence si triste. Aux frontières d'Élide enfin n'a-t-on rien su?

#### EURYCLÈS.

On n'a rien découvert; et tout ce qu'on a vu, C'est un jeune étranger, de qui la main sanglante D'un meurtre encor récent paraissait dégouttante; Enchaîné par mon ordre, on l'amène au palais.

#### MÉROPE.

Un meurtre! un inconnu! Qu'a-t-il fait, Euryclès? Quel sang a-t-il versé? Vous me glacez de crainte.

#### EURYCLÈS.

Triste effet de l'amour dont votre âme est atteinte!
Le moindre événement vous porte un coup mortel;
Tout sert à déchirer ce cœur trop maternel;
Tout fait parler en vous la voix de la nature.
Mais de ce meurtrier la commune aventure
N'a rien dont vos esprits doivent être agités.
De crimes, de brigands, ces bords sont infectés;
C'est le fruit malheureux de nos guerres civiles.
La justice est sans force; et nos champs et nos villes
Redemandent aux dieux, trop longtemps négligés,
Le sang des citoyens l'un par l'autre égorgés.
Écartez des terreurs dont le poids vous afflige.

#### MÉROPE.

Quel est cet inconnu? Répondez-moi, vous dis-je.

#### EURYCLÈS.

C'est un de ces mortels du sort abandonnés, Nourris dans la bassesse, aux travaux condamnés; Un malheureux sans nom, si l'on croit l'apparence.

#### MÉROPE.

N'importe, quel qu'il soit, qu'il vienne en ma présence; Le témoin le plus vil et les moindres clartés Nous montrent quelquesois de grandes vérités. Peut-être j'en crois trop le trouble qui me presse; Mais ayez-en pitié, respectez ma faiblesse: Mon cœur a tout à craindre, et rien à négliger. Qu'il vienne, je le veux, je veux l'interroger. EURYCLÈS.

(A Ismenie.)

Vous serez obéie. Allez, et qu'on l'amène; Qu'il paraisse à l'instant aux regards de la reine.

MÉROPE.

Je sens que je vais prendre un inutile soin.

Mon désespoir m'aveugle; il m'emporte trop loin:

Vous savez s'il est juste. On comble ma misère,

On détrône le fils, on outrage la mère.

Polyphonte, abusant de mon triste destin,

Ose enfin s'oublier jusqu'à m'offrir sa main.

EURYCLÈS.

Vos malheurs sont plus grands que vous ne pouvez croire. Je sais que cet hymen offense votre gloire; Mais je vois qu'on l'exige, et le sort irrité Vous fait de cet opprobre une nécessité: C'est un cruel parti; mais c'est le seul peut-être Qui pourrait conserver le trône à son vrai maître. Tel est le sentiment des chefs et des soldats; Et l'on croit....

MÉROPE.

Non; mon fils ne le souffrirait pas; L'exil, où son enfance a langui condamnée, Lui serait moins affreux que ce lâche hyménée.

EURYCLÈS.

Il le condamnerait, si, paisible én son rang, Il n'en croyait ici que les droits de son sang; Mais si par les malheurs son âme était instruite, Sur ses vrais intérêts s'il réglait sa conduite, De ses tristes amis s'il consultait la voix, Et la nécessité, souveraine des lois, Il verrait que jamais sa malheureuse mère Ne lui donna d'amour une marque plus chère.

MÉROPE.

Ah! que me dites-vous?

EURYCLÈS.

De dures vérités,

Que m'arrachent mon zèle et vos calamités.

MÉROPE.

Quoi! vous me demandez que l'intérêt surmonte Cette invincible horreur que j'ai pour Polyphonte, Vous, qui me l'avez peint de si noires couleurs!

EURYCLÈS.

Je l'ai peint dangereux, je connais ses fureurs; Mais il est tout-puissant; mais rien ne lui résiste: Il est sans héritier, et vous aimez Egisthe.

MÉROPE.

Ah! c'est ce même amour, à mon cœur précieux, Qui me rend Polyphonte encor plus odieux. Que parlez-vous toujours et d'hymen et d'empire? Parlez-moi de mon fils, dites-moi s'il respire. Cruel! apprenez-moi....

EURYCLÉS.

Voici cet étranger

Que vos tristes soupçons brûlaient d'interroger.

SCENE II. — MÉROPE, EURYCLES; EGISTHE, enchaîne; ISMÉNIE, GARDES.

ÉGISTHE, dans le fond du théâtre, à Isménie. Est-ce là cette reine auguste et malheureuse, Celle de qui la gloire et l'infortune affreuse Retentit jusqu'à moi dans le fond des déserts? ISMÉNIE.

Rassurez-vous, c'est elle.

(Elle sort.)
ÉGISTHE.

O Dieu de l'univers!

Dieu, qui formas ses traits, veille sur ton image! La vertu sur le trône est ton plus digne ouvrage.

MÉROPE.

C'est là ce meurtrier! Se peut-il qu'un mortel Sous des dehors si doux ait un cœur si cruel? Approche, malheureux, et dissipe tes craintes. Réponds-moi: de quel sang tes mains sont-elles teintes? ÉGISTHE.

O reine, pardonnez: le trouble, le respect, Glacent ma triste voix tremblante à votre aspect.

(A Euryclès.)

Mon âme, en sa présence, étonnée, attendrie....

MÉROPE.

Parle. De qui ton bras a-t-il tranché la vie?
ÉGISTHE.

D'un jeune audacieux, que les arrêts du sort Et ses propres fureurs ont conduit à la mort.

MEROPE.

D'un jeune homme! Mon sang s'est glacé dans mes veines. Ah!... T'était-il connu?

ÉGISTHE.

Non: les champs de Messènes,

Ses murs, leurs citoyens, tout est nouveau pour moi.

MÉROPE.

Quoi! ce jeune inconnu s'est armé contre toi? Tu n'aurais employé qu'une juste défense?

ÉGISTHE.

J'en atteste le ciel; il sait mon innocence. Aux bords de la Pamise, en un temple sacré, Où l'un de vos aïeux, Hercule, est adoré, J'osais prier pour vous ce dieu vengeur des crimes: Je ne pouvais offrir ni présents ni victimes; Né dans la pauvreté, j'offrais de simples vœux. Un cœur pur et soumis, présent des malheureux. Il semblait que le dieu, touché de mon hommage, Au-dessus de moi-même élevât mon courage. Deux inconnus armés m'ont abordé soudain, L'un dans la fleur des ans, l'autre vers son déclin. « Quel est donc, m'ont-ils dit, le dessein qui te guide? Et quels vœux formes-tu pour la race d'Alcide?» L'un et l'autre à ces mots ont levé le poignard. Le ciel m'a secouru dans ce triste hasard : Cette main du plus jeune à puni la furie; Percé de coups, madame, il est tombé sans vie: L'autre a fui lachement, tel qu'un vil assassin. Et moi, je l'avouerai, de mon sort incertain, Ignorant de quel sang j'avais rougi la terre; Craignant d'être puni d'un meurtre involontaire, J'ai traîné dans les flots de corps ensanglanté. Je fuyais; vos soldats m'ont bientôt arrêté: Ils ont nommé Mérope, et j'ai rendu les armes. EURYCLÈS.

Eh! madame, d'où vient que vous versez des larmes?

Te le dirai-je? hélas! tandis qu'il m'a parlé,
Sa voix m'attendrissait, tout mon cœur s'est troublé.
Cresphonte, ô ciel!... j'ai cru.... que j'en rougis de honte:
Oui, j'ai cru démêler quelques traits de Cresphonte.
Jeux cruels du hasard, en qui me montrez-vous
Une si fausse image, et des rapports si doux?
Affreux ressouvenir, quel vain songe m'abuse?
EURYCLÈS.

Rejetez donc, madame, un soupçon qui l'accuse; Il n'a rien d'un barbare, et rien d'un imposteur.

MÉROPE.

Les dieux ont sur son front imprimé la candeur. Demeurez; en quel lieu le ciel vous fit-il naître?

ÉGISTHE.

En Élide.

MÉROPE.

Qu'entends-je? en Elide! Ah! peut-être.... L'Elide... répondez.... Narbas vous est connu? Le nom d'Egisthe au moins jusqu'à vous est venu? Quel était votre état, votre rang, votre père? Égisthe.

Mon père est un vieillard accablé de misère; Polyclète est son nom; mais Égisthe, Narbas, Ceux dont vous me parlez, je ne les connais pas.

O dieux! vous vous jouez d'une triste mortelle!
J'avais de quelque espoir une faible étincelle:
J'entrevoyais le jour, et mes yeux affligés
Dans la profonde nuit sont déjà replongés.
Et quel rang vos parents tiennent-ils dans la Grèce?
ÉGISTHE.

Si la vertu suffit pour faire la noblesse, Ceux dont je tiens le jour, Polyclète, Sirris, Ne sont pas des mortels dignes de vos mépris: Leur sort les avilit; mais leur sage constance Fait respecter en eux l'honorable indigence. Sous ses rustiques toits mon père vertueux Fait le bien, suit les lois, et ne craint que les dieux. MÉROPE.

Chaque mot qu'il me dit est plein de nouveaux charmes. Pourquoi donc le quitter? pourquoi causer ses larmes? Sans doute il est affreux d'être privé d'un fils.

ÉGISTHE.

Un vain désir de gloire a séduit mes esprits. On me parlait souvent des troubles de Messène, Des malheurs dont le ciel avait frappé la reine, Surtout de ses vertus, dignes d'un autre prix : Je me sentais ému par ces tristes récits. De l'Elide en secret dédaignant la mollesse, J'ai voulu dans la guerre exercer ma jeunesse, Servir sous vos drapeaux, et vous offrir mon bras; Voilà le seul dessein qui conduisit mes pas. Ce faux instinct de gloire égara mon courage: A mes parents, flétris sous les rides de l'âge, J'ai de mes jeunes ans dérobé les secours; C'est ma première faute; elle a troublé mes jours: Le ciel m'en a puni; le ciel inexorable M'a conduit dans le piége, et m'a rendu coupable. MÉROPE.

Il ne l'est point: j'en crois son ingénuité:
Le mensonge n'a point cette simplicité.
Tendons à sa jeunesse une main bienfaisante;
C'est un infortuné que le ciel me présente:
Il suffit qu'il soit homme, et qu'il soit malheureux.
Mon fils peut éprouver un sort plus rigoureux.
Il me rappelle Égisthe Egisthe est de son âge:

Peut-être, comme lui, de rivage en rivage, Inconnu, fugitif, et partout rebuté, Il souffre le mépris qui suit la pauvreté. L'opprobre avilit l'âme, et flétrit le courage. Pour le sang de nos dieux quel horrible partage! Si du moins....

SCENE III. - MEROPE, EGISTHE, EURYCLES, ISMENIE.

ISMÉNIE.

Ah! madame, entendez-vous ces cris?

Savez-vous bien....

MÉROPE.

Quel trouble alarme tes esprits?

ISMÉNIE.

Polyphonte l'emporte, et nos peuples volages A son ambition prodiguent leurs suffrages. Il est roi, c'en est fait.

ÉGISTHE.

J'avais cru que les dieux

Auraient placé Mérope au rang de ses aïeux. Dieux! que plus on est grand, plus vos coups sont à craindre! Errant, abandonné, je suis le moins à plaindre. Tout homme a ses malheurs.

(On emmène Égisthe,)

EURYCLÈS, à Mérope.

Je vous l'avais prédit:

Vous avez trop bravé son offre et son crédit.

MÉROPE.

Je vois toute l'horreur de l'abîme où nous sommes. J'ai mal connu les dieux, j'ai mal connu les hommes: J'en attendais justice; ils la refusent tous.

EURYCLÈS.

Permettez que du moins j'assemble autour de vous Ce peu de nos amis qui, dans un tel orage, Pourraient encor sauver les débris du naufrage, Et vous mettre à l'abri des nouveaux attentats D'un maître dangereux, et d'un peuple d'ingrats.

# SCÈNE IV. - MÉROPE, ISMÉNIE.

ISMÉNIE.

L'État n'est point ingrat; non, madame: on vous aime; On vous conserve encor l'honneur du diadème: On veut que Polyphonte, en vous donnant la main, Semble tenir de vous le pouvoir souverain.

MÉROPE.

On ose me donner au tyran qui me brave;

On a trahi le fils, on fait la mère esclave.

ISMENIE.

Le peuple vous rappelle au rang de vos aïeur; Suivez sa voix, madame; elle est la voix des dieux; MÉROPE.

Inhumaine, tu veux que Mérope avilie Rachète un vain honneur à force d'infamie?

SCENE V. - MEROPE, EURYCLES, ISMENIE.

EURYCLĖS.

Madame, je reviens en tremblant devant vous: Préparez ce grand cœur aux plus terribles coups; Rappelez votre force à ce dernier outrage.

MÉROPE.

Je n'en ai plus; les maux ont lassé mon courage: Mais n'importe; parlez.

EURYCLÈS.

C'en est fait; et le sort....

Je ne puis achever.

MÉROPE.

Quoi! mon fils?...

EURYCLÉS.

il est mort.

Il est trop vrai : déjà cette horrible nouvelle Consterne vos amis, et glace tout leur zèle.

MEROPE.

Mon fils est mort!

ISMÉNIE.

O dieux!

EURYCLÈS.

D'indignes assassius

Des piéges de la mort ont semé les chemins. Le crime est consommé.

MÉROPE.

Quoi! ce jour, que j'abhorre!

Ce soleil luit pour moi! Mérope vit encore! Il n'est plus! Quelles mains ont déchiré son flanc? Quel monstre a répandu les restes de mon sang?

BURYCLÈS.

Hélas! cet étranger, ce séducteur impie, Dont vous-même admiriez la vertu poursuivie, Pour qui tant de pitié naissait dans votre sein, Lui que vous protégiez!...

MÉROPE.

Ce monstre est l'assassin?

EURYCLÈS.

Oui, madame: on en a des preuves trop certaines;

On vient de découvrir, de mettre dans les chaînes, Deux de ses compagnons, qui, cachés parmi nous, Cherchaient encor Narbas échappé de leurs coups. Celui qui sur Égisthe a mis ses mains hardies A pris de votre fils les dépouilles chéries, L'armure que Narbas emporta de ces lieux :

(On apporte cette armure dans le fond du théat e.) Le traître avait jeté ces gages précieux, Pour n'être point connu par ces marques sanglantes.

MÉROPE.

Ah! que me dites-vous? mes mains, ces mains tremblantes En armèrent Cresphonte, alors que de mes bras Pour la première fois il courut aux combats. O dépouille trop chère, en quelles mains livrée! Quoi! ce monstre avait pris cette armure sacrée? EURYCLÈS.

Celle qu'Égisthe même apportait en ces lieux.

MÉROPE.

Et teinte de son sang on la montre à mes yeux! Ce vieillard qu'on a vu dans le temple d'Alcide....

EURYCLÈS.

C'était Narbas; c'était son déplorable guide; Polyphonte l'avoue.

MÉROPE.

Affreuse vérité!

Hélas! de l'assassin le bras ensanglanté, Pour dérober aux yeux son crime et son parjure, Donne à mon fils sanglant les flots pour sépulture! Je vois tout. O mon fils! quel horrible destin! EURYCLÈS.

Voulez-vous tout savoir de ce lâche assassin?

# SCENE VI. - MÉROPE, EURYCLES, ISMÉNIE, ÉROX;

ÉROX.

Madame, par ma voix, permettez que mon maître, Trop dédaigné de vous, trop méconnu peut-être, Dans ces cruels moments vous offre son secours. Il a su que d'Égisthe on a tranché les jours; Et cette part qu'il prend aux malheurs de la reine....

MÉROPE.

Il y prend part, Erox, et je le crois sans peine; Il en jouit du moins, et les destins l'ont mis Au trône de Cresphonte, au trône de mon fils.

ÉROX. Il vous offre ce trône; agréez qu'il partage De ce fils, qui n'est plus, le sanglant héritage, Et que, dans vos malheurs, il mette à vos genoux Un front que la couronne a fait digne de vous. Mais il faut dans mes mains remettre le coupable: Le droit de le punir est un droit respectable; C'est le devoir des rois: le glaive de Thémis, Ce grand soutien du trône, à lui seul est commis: A vous, comme à son peuple, il veut rendre justice. Le sang des assassins est le vrai sacrifice Qui doit de votre hymen ensanglanter l'autel.

MÉROPE.

Non; je veux que ma main porte le coup mortel. Si Polyphonte est roi, je veux que sa puissance Laisse à mon désespoir le soin de ma vengeance. Qu'il règne, qu'il possède et mes biens et mon rang; Tout l'honneur que je veux, c'est de venger mon sang. Ma main est à ce prix; allez, qu'il s'y prépare: Je la retirerai du sein de ce barbare, Pour la porter fumante aux autels de nos dieux.

ÉROX.

Le roi, n'en doutez point, va remplir tous vos vœux. Croyez qu'à vos regrets son cœur sera sensible.

### SCÈNE VII. - MÉROPE, EURYCLÈS, ISMÉNIE

MÉROPE.

Non, ne m'en croyez point; non, cet hymen horrible, Cet hymen que je crains ne s'accomplira pas. Au sein du meurtrier j'enfoncerai mon bras; Mais ce bras à l'instant m'arrachera la vie.

EURYCLÈS.

Madame, au nom des dieux....

MÉROPE.

Ils m'ont trop poursuivie.

Irai-je à leurs autels, objet de leur courroux,

Quand ils m'ôtent un fils, demander un époux,

Joindre un sceptre étranger au sceptre de mes pères,

Et les flambeaux d'hymen aux flambeaux funéraires?

Moi, vivre! moi, lever mes regards éperdus

Vers ce ciel outragé que mon fils ne voit plus!

Sous un maître odieux dévorant ma tristesse,

Attendre dans les pleurs une affreuse vieillesse!

Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir

La vie est un opprobre, et la mort un devoir.

# ACTE TROISIÈME.

### SCÈNE I.—NARBAS.

O douleur! ô regrets! ô vieillesse pesante! Je n'ai pu retenir cette fougue imprudente, Cette ardeur d'un héros, ce courage emporté, S'indignant dans mes bras de son obscurité. Je l'ai perdu! la mort me l'a ravi peut-être. De quel front aborder la mère de mon maître? Quels maux sont en ces lieux accumulés sur moi! Je reviens sans Égisthe; et Polyphonte est roi! Cet heureux artisan de fraudes et de crimes, Cet assassin farouche, entouré de victimes, Qui, nous persécutant de climats en climats, Sema partout la mort, attachée à nos pas: Il règne; il affermit le trône qu'il profane; Il y jouit en paix du ciel qui le condamne! Dieux l cachez mon retour à ses yeux pénétrants; Dieux I dérobez Egisthe au fer de ses tyrans : Guidez-moi vers sa mère, et qu'à ses pieds je meure! Je vois, je reconnais cette triste demeure Où le meilleur des rois a reçu le trépas, Où son fils tout sanglant fut sauvé dans mes bras. Hélas la près quinze ans d'exil et de misère, Je viens coûter encor des larmes à sa mère. A qui me déclarer? Je cherche dans ces lieux Quelque ami dont la main me conduise à ses yeux; Aucun ne se présente à ma débile vue. Je vois près d'une tombe une foule éperdue : J'entends des cris plaintifs. Hélas! dans ce palais Un dieu persécuteur habite pour jamais.

SCÈNE II. — NARBAS, ISMÈNIE, dans le fond du théâtre, où l'on découvre le tombeau de Cresphonte.

#### ISMÉNIE.

Quel est cet inconnu dont la vue indiscrète Ose troubler la reine, et percer sa retraite? Est-ce de nos tyrans quelque ministre affreux, Dont l'œil vient épier les pleurs des malheureux?

NARBAS.

Oh! qui que vous soyez, excusez mon audace: C'est un infortuné qui demande une grâce. Il peut servir Mérope; il voudrait lui parler. ISMÉNIE.

Ah! quel temps prenez-vous pour oser la troubler? Respectez la douleur d'une mère éperdue; Malheureux étranger, n'offensez point sa vue; Eloignez-vous.

NARBAS.

Hélas! au nom des dieux vengeurs, Accordez cette grâce à mon âge, à mes pleurs. Je ne suis point, madame, étranger dans Messène. Croyez, si vous servez, si vous aimez la reine, Que mon cœur, à son sort attaché comme vous, De sa longue infortune a senti tous les coups. Quelle est donc cette tombe en ces lieux élevée, Que j'ai vu de vos pleurs en ce moment lavée? ISMÉNIE.

C'est la tombe d'un roi des dieux abandonné, D'un héros, d'un époux, d'un père infortuné, De Cresphonte.

NARBAS, allant vers le tombéau.

O mon maître l ô cendres que j'adore l
ISMÉNIE.

L'épouse de Cresphonte est plus à plaindre encore.

Quels coups auraient comblé ses malheurs inouis?

Le coup le plus terrible; on a tué son fils.

NARBAS.

Son fils Egisthe, & dieux! le malheureux Egisthe! 15MENIE.

Nul mortel en ces lieux n'ignore un sort si triste.

NARBAS.

Son fils ne serait plus?

ISMÉNIE.

Un barbare assassia Aux portes de Messène a déchiré son sein.

NARBAS.

O désespoir! ô mort qua ma crainte a prédite! Il est assassiné? Mérope en est instruite? Ne vous trompez-vous pas?

ISMÉNIR.

Des signes trop certains
Ont éclairé nos yeux sur ses affreux destins.

C'est vous en dire assez; sa perte est assurée.

NARBAS.

Quel fruit de tant de soins!

ISMÉNIE.

Au désespoir livrée,

Mérope va mourir; son courage est vaincu !

Pour son fils seulement Mérope avait vécu:

Des nœuds qui l'arrêtaient sa vie est dégagés;

Mais avant de mourir elle sera vengée !

Le sang de l'assassin par sa main doit couler;

Au tombeau de Cresphonte elle doit l'immolér.

Le roi, qui l'a permis, cherche à flatter sa peine;

Un des siens en ces lieux doit aux pieds de la reine

Amener à l'instant ce lâche meurtrier,

Qu'au sang d'un fils si cher on va sacrifier.

Mérope cependant, dans sa douleur profonde.

Veut de ce lieu funeste écarter tout le monde.

MARBAS, s'en allant. Hélas! s'il est ainsi, pourquoi me découvrir Aux pieds de ce tombeau je n'ai plus qu'à mourir.

### SCENE III. — ISMENIE.

Ce vieillard est, sans doute, un citoyen fidèle; Il pleure; il ne craint point de marquer un vrai zèle: Il pleure; ét tout le reste, esclave des tyrans, Détourne loin de nous des yeux indifférents. Quel si grand intérêt prend-il à nos alarmes? La tranquille pitié fait verser moins de larmes. Il montrait pour Égisthe un cœur trop paternel! Hélas! courons à lui... Mais quel objet cruel!

SCÈNE IV. — MEROPE, ISMENIE, EURYCLES; EGISTRE, enchaîné; GARDES, SACRIFICATEURS.

#### MÉROPE.

Qu'on amène à mes yeux cette horrible victime. Inventons des tourments qui soient égaux au crime; Ils ne pourront jamais égaler ma douleur.

ÉGISTHE.

On m'a vendu bien cher un instant de faveur. Secourez-moi, grands dieux, à l'innocent propices! EURYCLÈS.

Avant que d'expirer, qu'il nomme ses complices.

MÉROPE, dvançant.

Oui; sans doute, il le faut. Monstre! qui t'a porté

A ce comble du crime, à tant de cruauté?

Que t'ai-je fait?

ÉGISTHE.

Les dieux, qui vengent le parjure, Sont témoins si ma bouche a connu l'imposture. J'avais dit à vos pieds la simple vérité; J'avais déjà fléchi votre cœur irrité; Vous étendiez sur moi votre main protectrice : Qui peut avoir sitôt lassé votre justice? Et quel est donc ce sang qu'a versé mon erreur? Quel nouvel intérêt vous parle en sa faveur? MÉROPE.

Ouel intérêt? barbare!

ÉGISTHE.

Hélas! sur son visage J'entrevois de la mort la douloureuse image: Que j'en suis attendri! j'aurais voulu cent fois Racheter de mon sang l'état où je la vois.

MÉROPE.

Le cruel! à quel point on l'instruisit à feindre! Il m'arrache la vie, et semble encor me plaindre! (Elle se jette dans les bras d'Isménie.)

EURYCLÈS.

Madame, vengez-vous, et vengez à la fois Les lois, et la nature, et le sang de nos rois. ÉGISTHE.

A la cour de ces rois telle est donc la justice!
On m'accueille, on me flatte; on résout mon supplice!
Quel destin m'arrachait à mes tristes forêts?
Vieillard infortuné, quels serent vos regrets?
Mère trop malheureuse, et dont la voix si chère
M'avait prédit....

MÉROPE.

Barbare! il te reste une mère! Je serais mère encor sans toi, sans ta fureur. Tu m'as ravi mon fils.

ÉGISTHE.

Si tel est mon malheur, S'il était votre fils, je suis trop condamnable. Mon cœur est innocent, mais ma main est coupable. Que je suis malheureux! Le ciel sait qu'aujourd'hui J'aurais donné ma vie et pour vous et pour lui.

MÉROPE.

Quoi, traître! quand ta main lui ravit cette armure....

Elle est à moi.

MÉROPE.

Comment? que dis-tu?

ÉGISTHE.

Je vous jure

Par vous, par ce cher fils, par vos divins aïeux, Que mon père en mes mains mit ce don précieux.

MÉROPE.

Qui, ton père? En Élide? En quel trouble il me jette! Son nom? parle, réponds.

ÉGISTHE. Son nom est Polyclète:

Je vous l'ai déjà dit.

MÉROPE.

Tu m'arraches le cœur.

Quelle indigne pitié suspendait ma fureur! C'en est trop; secondez la rage qui me guide.

Qu'on traîne à ce tombeau ce monstre, ce perfide. (Levant le poignard.)

Mânes de mon cher fils! mes bras ensanglantés...

NARBAS, paraissant avec précipitation. Qu'allez-vous faire, ô dieux!

MÉROPE.

Qui m'appelle?

NARBAS.

Arrêtezi

Hélas! il est perdu, si je nomme sa mère, S'il est connu.

MÉROPE.

Meurs, traître!

NARBAS.

Arrêtez!

ÉGISTHE, tournant les yeux vers Narbas.

O mon père!

MÉROPE.

Son père!

ÉGISTHE, à Narbas.

Hélas! que vois-je? où portez-vous vos pas? Venez-vous être ici témoin de mon trépas?

NARBAS.

Ah! madame, empêchez qu'on achève le crime. Euryclès, écoutez; écartez la victime: Que je vous parle.

BURYCLÈS emmène Égisthe, et serme le fond du thédire.
O ciel!

mérope, s'avançant.

Vous me faites trembler:

J'allais venger mon fils.

NARBAS, se jetant à genoux. Vous alliez l'immoler.

Egisthe....

MÉROPE, laissant tomber le poignard. Eh bien, Égisthe?

NARBAS.

O reine infortunée!

Celui dont votre main tranchait la destinée, C'est Égisthe....

MÉROPE

Il vivrait!

MÉROPE.

NARBAS.

C'est lui, c'est votre fils.

MÉROPE, tombant dans les bras d'Ismenie.

Je me meurs!

ISMÉNIE:

Dieux puissants!

narbas, à Isménie.

Rappelež ses esprits.

Hélas! ce juste excès de joie et de tendresse; Ce trouble si soudain, ce remords qui la presse; Vont consumer ses jours usés par la douleur.

MÉROPE, revenant à elle.

Ah! Narbas, est-ce vous? est-ce un songe trompeur? Quoi! c'est vous! c'est mon fils! qu'il vienne, qu'il paraisse.

NARBAS.

Redoutez, renfermez cette juste tendresse.

(A Isménie.)

Vous, cachez à jamais ce secret important: Le salut de la reine et d'Égisthe en dépend.

MÉROPE.

Ah! quel nouveau danger empoisonne ma joie! Cher Egisthe! quel dieu défend que je te voie? Ne m'est-il donc rendu que pour mieux m'affliger?

NARBAS.

Ne le connaissant pas, vous alliez l'égorger; Et, si son arrivée est ici découverte, En le reconnaissant vous assurez sa perte. Malgré la voix du sang, feignez, dissimulez: Le crime est sur le trône; on vous poursuit: tremblez.

SCENE V. - MEROPE, EURYCLES, NARBAS, ISMENIE

BURYCLÈS.

Ah! madame, le roi commande qu'on saisisse....

MÉROPE.

Oui?

EURYCLÈS.

Ce jeune étranger qu'on destine au supplice.

MÉROPE, avec transport.

Eh bien! cet étranger, c'est mon fils, c'est mon sang. Narbas, on va plonger le couteau dans son flanc! Courons tous.

NARBAS.

Demeurez.

MÉROPE.

C'est mon fils qu'on entraine!
Pourquoi? quelle entreprise exécrable et soudaine!
Pourquoi m'ôter Égisthe?

BURYCLÈS

Avant de vous venger,

Polyphonte, dit-il, prétend l'interroger.

MÉROPE.

L'interroger? qui? lui? sait-il quelle est sa mêre?

Nul ne soupçonne encor ce terrible mystère.

MÉROPE.

Courons à Polyphonte; implorons son appui.

NARBAS.

N'implorez que les dieux, et ne craignez que lui.

EURYCLÈS.

Si les droits de ce fils au roi font quelque ombrage, De son salut au moins votre hymen est le gage. Prêt à s'unir à vous d'un éternel lien, Votre fils aux autels va devenir le sien. Et dût sa politique en être encor jalouse, Il faut qu'il serve Egisthe, alors qu'il vous épeuse.

NARBAS.

Il vous épouse! lui! quel coup de foudre! O ciel!

C'est mourir trop longtemps dans ce trouble cruel. Je vais....

NARBAS.

Vous n'irez point, ô mère déplorable! Vous n'accomplirez point cet hymen exécrable.

RURYCLÈS.

Narbas, elle est forcée à lui donner la main. Il peut venger Cresphonte.

NARBAS.

Il en est l'assassia.

MÉROPE.

Lui? ce traître?

NARBAS.

Oui, lui-même; oui, ses mains sanguinaires Ont égorgé d'Égisthe et le père et les frères : Je l'ai vu sur mon roi, j'ai vu porter les coups; Je l'ai vu tout couvert du sang de votre époux.

MÉROPE.

Ah! dieux!

NARBAS.

J'ai vu ce monstre entouré de victimes; Je l'ai vu contre vous accumuler les crimes: Il déguisa sa rage à force de forfaits; Lui-même aux ennemis il ouvrit ce palais. Il y porta la flamme; et parmi le carnage, Parmi les traits, les feux, le trouble, le pillage, Teint du sang de vos fils, mais des brigands vainqueur, Assassin de son prince, il parut son vengeur. D'ennemis, de mourants, vous étiez entourée; Et moi, perçant à peine une foule égarée, J'emportai votre fils dans mes bras languissants. Les dieux ont pris pitié de ses jours innocents: Je l'ai conduit, seize ans, de retraite en retraite; J'ai pris pour me cacher le nom de Polyclète; Et lorsqu'en arrivant je l'arrache à vos coups, Polyphonte est son maître et devient votre époux!

MÉROPE.

Ah! tout mon sang se glace à ce récit horrible.

EURYCLÈS.

On vient: c'est Polyphonte.

MÉROPE.

O dieux! est-il possible?

(A Narbas.)

Va, dérobe surtout ta vue à sa fureur.

NARBAS.

Hélas! si votre fils est cher à votre cœur, Avec son assassin dissimulez, madame.

EURYCLÈS.

Renfermons ce secret dans le fond de notre âme. Un seul mot peut le perdre.

mérope, à Euryclès.

Ah! cours; et que tes yeux

Veillent sur ce dépôt si cher, si précieux.

EURYCLÈS.

N'en doutez point.

MÉROPE.

Hélas! j'espère en ta prudence: C'est mon fils, c'est ton roi. Dieux! ce monstre s'avance!

SCÈNE VI. — MÉROPE, POLYPHONTE, ÉROX, ISMÉNIE, SUITE.

#### POLYPHONTE.

Le trône vous attend, et les autels sont prêts;
L'hymen qui va nous joindre unit nos intérêts.
Comme roi, comme époux, le devoir me commande
Que je venge le meurtre, et que je vous défende.
Deux complices déjà, par mon ordre saisis,
Vont payer de leur sang le sang de votre fils.
Mais, malgré tous mes soins, votre lente vengeance
A bien mal secondé ma prompte vigilance.
J'avais à votre bras remis cet assassin;
Vous-même, disiez-vous, deviez percer son sein.

MÉROPE.

Plût aux dieux que mon bras fût le vengeur du crime!

C'est le devoir des rois, c'est le soin qui m'anime.

MÉROPE.

Vous?

POLYPHONTE.

Pourquoi donc, madame, avez-vous différé? Votre amour pour un fils serait-il altéré?

MÉROPE.

Puissent ses ennemis périr dans les supplices!

Mais si ce meurtrier, seigneur, a des complices;

Si je pouvais par lui reconnaître le bras,

Le bras dont mon époux a reçu le trépas....

Ceux dont la race impie a massacré le père

Poursuivront à jamais et le fils et la mère.

Si l'on pouvait....

POLYPHONTE.

C'est là ce que je veux savoir; Et déjà le coupable est mis en mon pouvoir.

MÉROPE.

Il est entre vos mains?

POLYPHONTE.

Oui, madame, et j'espère

Percer en lui parlant ce ténébreux mystère.

MÉROPE.

Ah! barbare!... A moi seule il faut qu'il soit remis. Rendez-moi.... Vous savez que vous l'avez promis.

(A part.)

O mon sang! ô mon fils! quel sort on vous prépare!
(A Polyphonte.)

Seigneur, ayez pitié....

POLYPHONTE.

Quel transport vous égare!

Il mourra.

MÉROPE.

Lui?

POLYPHONTE.

Sa mort pourra vous consoler.

MÉROPE.

Ah! je veux à l'instant le voir et lui parler.

POLYPHONTE.

Ces mélange inouï d'horreur et de tendresse, Ces transports dont votre âme à peine est la maîtresse, Ces discours commencés, ce visage interdit, Pourraient de quelque ombrage alarmer mon esprit. Mais puis-je m'expliquer avec moins de contrainte? D'un déplaisir nouveau votre âme semble atteinte.



Qu'a donc dit ce vieillard que l'on vient d'amener? Pourquoi fuit-il mes yeux? que dois-je en soupçanner? Ouel est-il?

MÉROPE.

Eh! seigneur, à peine sur le trône, La crainte, le soupçon, déjà vous environne! POLYPHONTS.

Partagez donc ce trône : et sûr de mon bonheur. Je verrai les soupçons exilés de mon cœur. L'autel attend déjà Mérope et Polyphonte.

mérope, en pleurant.

Les dieux vous ont donné le trône de Cresphonte; Il y manquait sa femme, et ce comble d'houreur, Ce crime épouvantable....

> ISMÉNIE. Eh! madame! MÉROPE.

> > Ah! seigneur,

Pardonnez.... Vous voyez une mère éperdue. Les dieux m'ont tout ravi; les dieux m'ont confondue. Pardonnez.... De mon fils rendez-moi l'assassin.

POLYPHONTE.

Tout son sang, s'il le faut, va couler sous ma main. Venez, madame.

MÉROPE.

O dieux! dans l'horreur qui me presse, Secourez une mère, et cachez sa faiblesse.

# ACTE QUATRIÈME.

## SCENE I. - POLYPHONTE, EROX.

POLYPHONTE.

A ses emportements, je croirais qu'à la fin Elle a de son époux reconnu l'assassin;
Je croirais que ses yeux ont éclairé l'abîme,
Où dans l'impunité s'était caché mon crime.
Son cœur avec effroi se refuse à mes vœux;
Mais ce n'est pas son cœur, c'est sa main que je veux:
Telle est la loi du peuple; il le faut satisfaire.
Cet hymen m'asservit et le fils et la mère;
Et par ce nœud sacré, qui la met dans mes mains,
Je n'en fais qu'une esclave utile à mes desseins.
Qu'elle écoute à son gré son impuissante haine;
Au char de ma fortune il est temps qu'an l'enchaine.

Mais vous, au meurtrier vous venez de parler; Que pensez-vous de lui?

ÉROX.

Rien ne peut le troubler; Simple dans ses discours, mais ferme, invariable, La mort ne fléchit point cette âme impénétrable. J'en suis frappé, seigneur, et je n'attendais pas Un courage aussi grand dans un rang aussi bas. J'avouerai qu'en secret moi-même je l'admire.

POLYPHONTE.

Quel est-il, en un mot?

ÉROX.

ÉROX.

Ce que j'ose vous dire, C'est qu'il n'est point, sans doute, un de ces assassins Disposés en secret pour servir vos desseins.

POLYPHONTE.

Peuvez-vous en parler avec tant d'assurance?

Leur conducteur n'est plus. Ma juste défiance

A pris soin d'effacer dans son sang dangereux

De ce secret d'État les vestiges honteux:

Mais ce jeune inconnu me tourmente et m'attriste.

Me répondez-vous bien qu'il m'ait défait d'Égisthe?

Croirai-je que, toujours soigneux de m'obéir,

Le sort jusqu'à ce point m'ait voulu prévenir?

Mérope, dans les pleurs mourant désespérée, Est de votre bonheur une preuve assurée; Et tout ce que je vois le confirme en effet. Plus fort que tous nos soins, le hasard a tout fait. POLYPHONTE.

Le hasard va souvent plus loin que la prudence; Mais j'ai trop d'ennemis, et trop d'expérience, Pour laisser le hasard arbitre de mon sort. Quel que soit l'étranger, il faut hâter sa mort. Sa mort sera le prix de cet hymen auguste; Elle affermit mon trône: il suffit, elle est juste. Le peuple, sous mes lois pour jamais engagé, Croira son prince mort, et le croira vengé. Mais répondez: quel est ce vieillard téméraire Qu'on dérobe à ma vue avec tant de mystère? Mérope allait verser le sang de l'assassin: Ce vieillard, dites-vous, a retenu sa main; Que voulait-il?

ÉROX.

Seigneur, chargé de sa misère, De ce jeune étranger ce vieillard est le père : Il venait implorer la grâce de son fils.

#### POLYPHONTE.

Sa grâce? Devant moi je veux qu'il soit admis.
Ce vieillard me trahit, crois-moi, puisqu'il se cache,
Ce secret m'importune, il faut que je l'arrache.
Le meurtrier, surtout, excite mes soupçons.
Pourquoi, par quel caprice, et par quelles raisons,
La reine, qui tantôt pressait tant son supplice,
N'ose-t-elle achever ce juste sacrifice?
La pitié paraissait adoucir ses fureurs;
Sa joie éclatait même à travers ses douleurs.

ÉROX.

Qu'importe sa pitié, sa joie, et sa vengeance?

POLYPHONTE.

Tout m'importe, et de tout je suis en défiance. Elle vient : qu'on m'amène ici cet étranger.

SCÈNE II. — POLYPHONTE, ÉROX, ÉGISTHE, EURYCLÉS, MÉROPE, ISMÉNIE, GARDES.

MÉROPE.

Remplissez vos serments, songez à me venger: Qu'à mes mains, à moi seule, on laisse la victime.

POLYPHONTE.

La voici devant vous. Votre intérêt m'anime. Vengez-vous, baignez-vous au sang du criminel; Et sur son corps sanglant je vous mène à l'autel.

MÉROPE.

Ah dieux!

ÉGISTHE, à Polyphonte.

Tu vends mon sang à l'hymen de la reine:
Ma vie est peu de chose, et je mourrai sans peine:
Mais je suis malheureux, innocent, étranger;
Si le ciel t'a fait roi, c'est pour me protéger.
J'ai tué justement un injuste adversaire.
Mérope veut ma mort; je l'excuse, elle est mère;
Je bénirai ses coups prêts à tomber sur moi,
Et je n'accuse ici qu'un tyran tel que toi.

POLYPHONTE.

Malheureux! oses-tu, dans ta rage insolente....
MÉROPE.

Eh! seigneur, excusez sa jeunesse imprudente : Élevé loin des cours, et nourri dans les bois, Il ne sait pas encor ce qu'on doit à des rois.

POLYPHONTE.

Qu'entends-je? quel discours! quelle surprise extrême! Vous, le justifier!

MÉROPE.

Qui? moi, seigneur?

#### POLYPHONTE.

Vous-même.

De cet égarement sortirez-vous enfin?

De votre fils, madame, est-ce ici l'assassin?

MÉROPE.

Mon fils, de tant de rois le déplorable reste, Mon fils, enveloppé dans un piége funeste, Sous les coups d'un barbare....

ISMÉNIE.

O ciel! que faites-vous?

POLYPHONTE.

Quoi! vos regards sur lui se tournent sans courroux? Vous tremblez à sa vue, et vos yeux s'attendrissent? Vous voulez me cacher les pleurs qui les remplissent? MÉROPE.

Je ne les cache point, ils paraissent assez; La cause en est trop juste, et vous la connaissez.

POLYPHONTE.

Pour en tarir la source il est temps qu'il expire. Qu'on l'immole, soldats!

·MÉROPE, s'avançant.

Cruel! qu'osez-vous dire?

ÉGISTHE.

Quoi! de pitié pour moi tous vos sens sont saisis!

Qu'il meure!

MÉROPE.

Il est....

POLYPHONTE.

Frappez.

MÉROPE, se jetant entre Égisthe et les soldats.

Barbare! il est mon fils.

ÉGISTHE.

Moi! votre fils?

MÉROPE, en l'embrassant.

Tu l'es: et ce ciel que j'atteste,

Ce ciel qui t'a formé dans un sein si funeste, Et qui trop tard, hélas! a dessillé mes yeux,

Te remet dans mes bras pour nous perdre tous deux.

ÉGISTHE.

Quel miracle, grands dieux, que je ne puis comprendre! POLYPHONTE.

Une telle imposture a de quoi me surprendre. Vous, sa mère? qui? vous, qui demandiez sa mort? ÉGISTHE.

Ah! si je meurs son fils, je rends grâce à mon sort.

MÉROPE.

Je suis sa mère. Hélas! mon amour m'a trahie. Voltaire — 11 Oui, tu tiens dans tes mains le secret de ma vie; Tu tiens le fils des dieux enchaîné devant toi, L'héritier de Cresphonte, et ton maître, et ton roi. Tu peux, si tu le veux, m'accuser d'imposture. Ce n'est pas aux tyrans à sentir la nature; Ton cœur, nourri de sang, n'en peut être frappé. Oui, c'est mon fils, te dis-je, au carnage échappé.

POLYPHONTE.

Que prétendez-vous dire? et sur quelles alarmes...?

Va, je me crois son fils; mes preuves sont ses larmes, Mes sentiments, mon cœur par la gloire anime, Mon bras qui t'eût puni, s'il n'était désarmé.

POLYPHONTE.

Ta rage auparavant sera seule punie. C'est trop.

MEROPE, se jetant à ses genoux.

Commencez donc par m'arracher la vie; Ayez pitié des pleurs dont mes yeux sont noyés. Que vous faut-il de plus? Mérope est à vos pieds; Mérope les embrasse, et craint votre colère. A cet effort affreux jugez si je suis mère, Jugez de mes tourments : ma détestable erreur, Ce matin, de mon fils allait percer le cœur. Je pleure à vos genoux mon crime involontaire. Cruel! vous qui vouliez lui tenir lieu de père, Oui deviez protéger ses jours infortunés, Le voilà devant vous, et vous l'assassinez! Son père est mort, hélas! par un crime funeste; Sauvez le fils : je puis oublier tout le reste; Sauvez le sang des dieux et de vos souverains; Il est seul, sans défense, il est entre vos mains. Qu'il vive, et c'est assez. Heureuse en mes misères, Lui seul il me rendra mon époux et ses frères. Vous voyez avec moi ses aleux à genoux. Votre roi dans les fers.

ÉGISTHE.

O reine! levez-vous,
Et daignez me prouver que Cresphonte est mon père,
En cessant d'avilir et sa veuve et ma mère.
Je sais peu de mes droits quelle est la dignité;
Mais le ciel m'a fait naître avec trop de fierté,
Avec un cœur trop haut pour qu'un tyran l'abaisse.
De mon premier état j'ai bravé la bassesse,
Et mes yeux du présent ne sont point éblouis.
Je me sens né des rois, je me sens votre fils.
Hercule ainsi que moi commença sa carrière,

Il sentit l'infortune en ouvrant la paupière; Et les dieux l'ont conduit à l'immortalité, Pour avoir, comme moi, vaincu l'adversité. S'il m'a transmis son sang, j'en aurai le courage. Mourir digne de vous, voilà mon héritage. Cessez de le prier, cessez de démentir Le sang des demi-dieux dont on me fait sortir.

POLYPHONTE, à Mérope.

Eh bien! il faut ici nous expliquer sans feinte.

Je prends part aux douleurs dont vous êtes atteinte;

Son courage me plaît; je l'estime, et je crois

Qu'il mérite en effet d'être du sang des rois.

Mais une vérité d'une telle importance

N'est pas de ces secrets qu'on croit sans évidence.

Je le prends sous ma garde, il m'est déjà remis;

Et, s'il est né de vous, je l'adopte pour fils.

Vous? m'adopter?

MÉROPE.

ÉGISTHE.

Helas!

POLYPHONTE. Réglez sa destinée.

Vous achetiez sa mort avec mon hyménée.

La vengeance à ce point a pu vous captiver;

L'amour fera-t-il moins quand il faut le sauver?

MÉROPE.

Quoi, barbare!

POLYPHONTE.

Madame, il y va de sa vie.
Votre âme en sa faveur paraît trop attendrie
Pour vouloir exposer à mes justes rigueurs,
Par d'imprudents refus, l'objet de tant de pleurs.

MÉROPE.

Seigneur, que de son sort il soit du moins le maître. Daignez....

POLYPHONTE,

C'est votre fils, madame, ou c'est un traître.

Je dois m'unir à vous pour lui servir d'appui,
Ou je dois me venger et de vous et de lui.
C'est à vous d'ordonner sa grâce ou son supplice.
Vous êtes en un mot sa mère, ou sa complice.
Choisissez; mais sachez qu'au sortir de ces lieux
Je ne vous en croirai qu'en présence des dieux.
Vous, soldats, qu'on le garde; et vous, que l'on me suive (A Mérope.)

Je vous attends; voyez si vous voulez qu'il vive; Déterminez d'un mot mon esprit incertain, Confirmez sa naissance en me donnant la main. Votre seule réponse ou le sauve ou l'opprime. Voilà mon fils, madame, ou voilà ma victime. Adieu.

MÉROPE.

Ne m'ôtez pas la douceur de le voir; Rendez-le à mon amour, à mon vain désespoir.

POLYPHONTE.

Vous le verrez au temple.

ÉGISTHE, que les soldats emmènent.

O reine auguste et chère!

O vous que j'ose à peine encor nommer ma mère!

Ne faites rien d'indigne et de vous et de moi:

Si je suis votre fils, je sais mourir en roi.

### SCENE III. - MEROPE.

Cruels, vous l'enlevez; en vain je vous implore: Je ne l'ai donc revu que pour le perdre encore? Pourquoi m'exauciez-vous, ô Dieu trop imploré? Pourquoi rendre à mes vœux ce fils tant désiré? Vous l'avez arraché d'une terre étrangère, Victime réservée au bourreau de son père; Ah! privez-moi de lui; cachez ses pas errants Dans le fond des déserts, à l'abri des tyrans.

SCÈNE IV. - MÊROPE, NARBAS, EURYCLÈS.

MÉROPE.

Sais-tu l'excès d'horreur où je me vois livrée?

NARBAS.

Je sais que de mon roi la perte est assurée, Que déjà dans les fers Égisthe est retenu, Qu'on observe mes pas.

MÉROPE.

C'est moi qui l'ai perdu.

NARBAS.

Vous!

MÉROPE.

J'ai tout révélé. Mais, Narbas, quelle mère, Prête à perdre son fils, peut le voir et se taire? J'ai parlé, c'en est fait; et je dois désormais Réparer ma faiblesse à force de forfaits.

NARBAS.

Ouels forfaits dites-vous?

SCENE V. - MEROPE, NARBAS, EURYCLES, ISMENIE.

ISMÉNIE.

Voici l'heure, madame, Qu'il vous faut rassembler les forces de votre âme. Un vain peuple, qui vole après la nouveauté, Attend votre hyménée avec avidité. Le tyran règle tout; il semble qu'il apprête L'appareil du carnage, et non pas d'une fête. Par l'or de ce tyran le grand prêtre inspiré A fait parler le dieu dans son temple adoré. Au nom de vos aïeux et du dieu qu'il atteste, Il vient de déclarer cette union funeste. Polyphonte, dit-il, a reçu vos serments; Messène en est témoin, les dieux en sont garants. Le peuple a répondu par des cris d'allégresse; Et, ne soupconnant pas le chagrin qui vous presse, Il célèbre à genoux cet hymen plem d'horreur : Il bénit le tyran qui vous perce le cœur.

MÉROPE.

Et mes malheurs encor font la publique joie!

Pour sauver votre fils quelle funeste voie!

C'est un crime effroyable, et déjà tu frémis.

NARBAS.

Mais c'en est un plus grand de perdre votre fils.

MÉROPE.

Eh bien! le désespoir m'a rendu mon courage.

Courons tous vers le temple où m'attend mon outrage.

Montrons mon fils au peuple, et plaçons-le à leurs yeux,

Entre l'autel et moi, sous la garde des dieux.

Il est né de leur sang, ils prendront sa défense;

Ils ont assez longtemps trahi son innocence.

De son lâche assassin je peindrai les fureurs:

L'horreur et la vengeance empliront tous les cœurs.

Tyrans, craignez les cris et les pleurs d'une mère.

On vient. Ah! je frissonne. Ah! tout me désespère.

On m'appelle et mon fils est au bord du cercueil;

Le tyran peut encor l'y plonger d'un coup d'œil.

(Aux sacrificateurs.)

Ministres rigoureux du monstre qui m'opprime, Vous venez à l'autel entraîner la victime. O vengeance! ô tendresse! ô nature! ô devoir! Qu'allez-vous ordonner d'un cœur au désespoir?

# ACTE CINQUIÈME.

# SCENE I. - EGISTHE, NARBAS, EURYCLES.

NARBAS.

Le tyran nous retient au palais de la reine, Et notre destinée est encore incertaine. Je tremble pour vous seul. Ah! mon prince! ah! mon fils! Souffrez qu'un nom si doux me soit encor permis. Ah! vivez. D'un tyran désarmez la colère, Conservez une tête, hélas! si nécessaire, Si longtemps menacée, et qui m'a tant coûté.

EURYCLÈS. Songez que, pour vous seul abaissant sa fierté, Mérope de ses pleurs daigne arroser encore

Les parricides mains d'un tyran qu'elle abhorre.
ÉGISTHE.

D'un long étonnement à peine revenu,
Je crois renaître ici dans un monde inconnu.
Un nouveau sang m'anime, un nouveau jour m'éclaire.
Qui? moi, né de Mérope! Et Cresphonte est mon père!
Son assassin triomphe; il commande, et je sers!
Je suis le sang d'Hercule, et je suis dans les fers!
NARBAS.

Plût aux dieux qu'avec moi le petit-fils d'Alcide Fût encore inconnu dans les champs de l'Élide! ÉGISTHE.

Eh quoi! tous les malheurs aux humains réservés, Faut-il, si jeune encor, les avoir éprouvés? Les ravages, l'exil, la mort, l'ignominie, Dès ma première aurore ont assiégé ma vie. De déserts en déserts errant, persécuté, J'ai langui dans l'opprobre et dans l'obscurité. Le ciel sait cependant si, parmi tant d'injures, J'ai permis à ma voix d'éclater en murmures. Malgré l'ambition qui dévorait mon cœur, J'embrassai les vertus qu'exigeait mon malheur; Je respectai, j'aimai jusqu'à votre misère; Je n'aurais point aux dieux demandé d'autre père. Ils m'en donnent un autre, et c'est pour m'outrager. Je suis fils de Cresphonte, et ne puis le venger. Je retrouve une mère, un tyran me l'arrache: Un détestable hymen à ce monstre l'attache. Je maudis dans vos bras le jour où je suis né; Je maudis le secours que vous m'avez donné.

Ah! mon père! ah! pourquoi d'une mère égarée Reteniez-vous tantôt la main désespérée? Mes malheurs finissaient; mon sort était rempli.

NARBAS.

Ah! vous êtes perdu : le tyran vient ici.

# SCENE II. - POLYPHONTE, ÉGISTHE, NARBAS, EURYCLÉS, GARDES!

#### POLYPHONTE.

(Narbas et Euryclès s'éloignent un peu.)

Retirez-vous; et toi, dont l'aveugle jeunesse Inspire une pitié qu'on doit à la faiblesse, Ton roi veut bien encor, pour la dernière fois, Permettre à tes destins de changer à ton choix. Le présent, l'avenir, et jusqu'à ta naissance, Tout ton être, en un mot, est dans ma dépendance. Je puis au plus haut rang d'un seul mot t'élever, Te laisser dans les fers, te perdre ou te sauver. Elevé loin des cours et sans expérience, Laisse-moi gouverner ta farouche imprudence. Crois-moi, n'affecte point, dans ton sort abattu, Cet orgueil dangereux que tu prends pour vertu. Si dans un rang obscur le destin t'a fait naître, Conforme à ton état, sois humble avec ton maître. Si le hasard heureux t'a fait naître d'un roi, Rends-toi digne de l'être en servant près de moi. Une reine en ces lieux te donne un grand exemple; Elle a suivi mes lois et marche vers le temple; Suis ses pas et les miens, viens aux pieds de l'autel Me jurer à genoux un hommage éternel. Puisque tu crains les dieux, atteste leur puissance, Prends-les tous à témoin de ton obéissance. La porte des grandeurs est ouverte pour toi. Un refus te perdra; choisis, et réponds-moi.

KGISTHE.

Tu me vois désarmé, comment puis-je répondre?

Tes discours, je l'avoue, ont de quoi me confondre;

Mais rends-moi seulement ce glaive que tu crains,

Ce fer que ta prudence écarte de mes mains:

Je répondrai pour lors, et tu pourras connaître

Qui de nous deux, perfide, est l'esclave ou le maître;

Si c'est à Polyphonte à régler nos destins,

Et si le fils des rois punit les assassins.

POLYPHONTE.

Faible et fier ennemi, ma bonté t'encourage:
Tu me crois assez grand pour oublier l'outrage,

Pour ne m'avilir pas jusqu'à punir en toi Un esclave inconnu qui s'attaque à son roi. Eh bien! cette bonté, qui s'indigne et se lasse, Te donne un seul moment pour obtenir ta grâce. Je t'attends aux autels, et tu peux y venir: Viens recevoir la mort, ou jurer d'obéir. Gardes, auprès de moi vous pourrez l'introduire; Qu'aucun autre ne sorte, et n'ose le conduire. Vous, Narbas, Euryclès, je le laisse en vos mains. Tremblez, vous répondrez de ses caprices vains. Je connais votre haine, et j'en sais l'impuissance; Mais je me fie au moins à votre expérience. Qu'il soit né de Mérope, ou qu'il soit votre fils, D'un conseil imprudent sa mort sera le prix.

## SCENE III. - EGISTHE, NARBAS, EURYCLES.

## ÉGISTHE.

Ah! je n'en recevrai que du sang qui m'anime.

Hercule! instruis mon bras à me venger du crime;

Éclaire mon esprit, du sein des immortels!

Polyphonte m'appelle aux pieds de tes autels;

Et j'y cours.

#### NARBAS.

Ah! mon prince, êtes-vous las de vivre? RURYCLÈS.

Dans ce péril du moins si nous pouvions vous suivre! Mais laissez-nous le temps d'éveiller un parti, Qui, tout faible qu'il est, n'est point anéanti. Souffrez....

#### ÉGISTHE.

En d'autres temps mon courage tranquille Au frein de vos leçons serait souple et docile;
Je vous croirais tous deux : mais dans un tel malheur,
Il ne faut consulter que le ciel et son cœur.
Qui ne peut se résoudre, aux conseils s'abandonne;
Mais le sang des héros ne croit ici personne.
Le sort en est jeté.... Ciel, qu'est-ce que je voi?
Mérope!

# SCÈNE IV. — MÉROPE, ÉGISTHE, NARBAS, EURYCLÉS, suite.

#### MÉROPE.

Le tyran m'ose envoyer vers toi : Ne crois pas que je vive après cet hyménée; Mais cette honte horrible où je suis entraînée, Je la subis pour toi, je me fais cet essort: Fais-toi celui de vivre, et commande à ton sort. Cher objet des terreurs dont mon âme est atteinte, Toi pour qui je connais et la honte et la crainte, Fils des rois et des dieux, mon fils, il faut servir. Pour savoir se venger, il faut savoir souffrir. Je sens que ma faiblesse et t'indigne et t'outrage; Je t'en aime encor plus, et je crains davantage. Mon fils....

ÉGISTHE.

Osez me suivre.

MÉROPE.

Arrête. Que fais-tu?

Dieux! je me plains à vous de son trop de vertu.

ÉGISTHE.

Voyez-vous en ces lieux le tombeau de mon père? Entendez-vous sa voix? Etes-vous reine et mère? Si vous l'êtes, venez.

MÉROPE.

Il semble que le ciel

T'élève en ce moment au-dessus d'un mortel. Je respecte mon sang; je vois le sang d'Alcide; Ah! parle : remplis-moi de ce dieu qui te guide. Il te presse, il t'inspire. O mon fils! mon cher fils! Achève, et rends la force à mes faibles esprits.

ÉGISTHE.

Auriez-vous des amis dans ce temple funeste?

MÉROPE.

J'en eus quand j'étais reine, et le peu qui m'en reste Sous un joug étranger baisse un front abattu; Le poids de mes malheurs accable leur vertu: Polyphonte est haï, mais c'est lui qu'on couronne: On m'aime et l'on me fuit.

ÉGISTHE.

Quoi! tout vous abandonne!

Ce monstre est à l'autel?

MÉROPE.

Il m'attend.

ÉGISTHE.

Ses soldats

A cet autel horrible accompagnent ses pas?

MÉROPE.

Non: Ta porte est livrée à leur troupe cruelle; Il est environné de la foule infidèle Des mêmes courtisans que j'ai vus autrefois S'empresser à ma suite et ramper sous mes lois. Et moi, de tous les siens à l'autel entourée, De ces lieux à toi seul je puis ouvrir l'entrée. ÉGISTHE.

Seul, je vous y suivrai; j'y trouverai des dieux Qui punissent le meurtre, et qui sont mes aïeux.

MÉROPB.

Ils t'ont trahi quinze ans.

ÉGISTHE.

Ils m'éprouvaient, sans doute.

MÉROPE.

Eh! quel est ton dessein?

ÉGISTHE.

Marchons, quoi qu'il en coûte.

Adieu, tristes amis; vous connaîtrez du moins Que le fils de Mérope a mérité vos soins.

(A Narbas, en l'embrassant.)

Tu ne rougiras point, crois-moi, de ton ouvrage; Au sang qui m'a formé tu rendras témoignage.

## SCÈNE V. — NARBAS, EURYCLÈS.

#### NARBAS.

Que va-t-il faire? Hélas! tous mes soins sont trahis; Les habiles tyrans ne sont jamais punis. J'espérais que du temps la main tardive et sûre Justifierait les dieux en vengeant leur injure; Qu'Egisthe reprendrait son empire usurpé: Mais le crime l'emporte, et je meurs détrompé. Egisthe va se perdre à force de courage: Il désobéira; la mort est son partage.

RURYCLÈS.

Entendez-vous ces cris dans les airs élancés?

NARBAS.

C'est le signal du crime.

EURYCLÈS.

Ecoutons.

NARBAS.

Frémissez.

EURYCLÈS.

Sans doute qu'au moment d'épouser Polyphonte La reine en expirant a prévenu sa honte; Tel était son dessein dans son mortel ennui.

NARBAS.

Ah! son fils n'est donc plus? Elle eût vécu pour lui.

EURYCLĖS.

Le bruit croît, il redouble, il vient comme un tonnerre Qui s'approche en grondant, et qui fond sur la terre.

NARBAS.

J'entends de tous côtés les cris des combattants, Les sons de la trompette, et les voix des mourants; Du palais de Mérope on enfonce la porte.

RURYCLÈS.

Ah! ne voyez-vous pas cette cruelle escorte, Qui court, qui se dissipe, et qui va loin de nous? NARBAS.

Va-t-elle du tyran servir l'affreux courroux?

Autant que mes regards au loin peuvent s'étendre, On se mêle, on combat.

NARBAS.

Quel sang va-t-on répandre?

De Mérope et du roi le nom remplit les airs.

EURYCLÈS.

Grâces aux immortels! les chemins sont ouverts. Allons voir à l'instant s'il faut mourir ou vivre.

(Il sort.)

NARBAS.

Allons. D'un pas égal que ne puis-je vous suivre! O dieux! rendez la force à ces bras énervés, Pour le sang de mes rois autrefois éprouvés; Que je donne du moins les restes de ma vie. Hâtons-nous.

SCÈNE VI. - NARBAS, ISMÉNIE, PRUPLE.

NARBAS.

Quel spectacle! est-ce vous, Isménie? Sanglante, inanimée, est-ce vous que je vois?

ISMÉNIE.

Ah! laissez-moi reprendre et la vie et la voix.

NARBAS.

Mon fils est-il vivant? Que devient notre reine?

De mon saisissement je reviens avec peine; Par les flots de ce peuple entraînée en ces lieux....

NARBAS.

Que sait Egisthe?

ISMÉNIE.

Il est.... le digne fils des dieux; Égisthe! il a frappé le coup le plus terrible. Non, d'Alcide jamais la valeur invincible N'a d'un exploit si rare étonné les humains.

NARBAS.

O mon fils! ô mon roi, qu'ont élevé mes mains! ISMÉNIE.

La victime était prête, et de fleurs couronnée; L'autel étincelait des flambeaux d'hyménée; Polyphonte, l'œil fixe, et d'un front inhumain,

Présentait à Mérope une odieuse main; Le prêtre prononçait les paroles sacrées; Et la reine, au milieu des femmes éplorées, S'avançant tristement, tremblante entre mes bras, Au lieu de l'hyménée invoquait le trépas; Le peuple observait tout dans un profond silence. Dans l'enceinte sacrée en ce moment s'avance Un jeune homme, un héros, semblable aux immortels : Il court; c'était Égisthe; il s'élance aux autels; Il monte, il y saisit d'une main assurée Pour les fêtes des dieux la hache préparée. Les éclairs sont moins prompts; je l'ai vu de mes yeux, Je l'ai vu qui frappait ce monstre audacieux. « Meurs, tyran, disait-il; dieux, prenez vos victimes. » Erox, qui de son maître a servi tous les crimes, Erox, qui dans son sang voit ce monstre nager, Lève une main hardie, et pense le venger. Egisthe se retourne, enflammé de furie; A côté de son maître il le jette sans vie. Le tyran se relève : il blesse le héros; De leur sang confondu j'ai vu couler les flots. Déjà la garde accourt avec des cris de rage. Sa mère.... Ah! que l'amour inspire de courage! Quel transport animait ses efforts et ses pas! Sa mère.... Elle s'élance au milieu des soldats. « C'est mon fils! arrêtez, cessez, troupe inhumaine! C'est mon fils; déchirez sa mère et votre reine, Ce sein qui l'a nourri, ces flancs qui l'ont porté! » A ces cris douloureux le peuple est agité; Une foule d'amis, que son danger excite, Entre elle et ces soldats vole et se précipite. Vous eussiez vu soudain les autels renversés, Dans des ruisseaux de sang leurs débris dispersés; Les enfants écrasés dans les bras de leurs mères; Les frères méconnus immolés par leurs frères; Soldats, prêtres, amis, l'un sur l'autre expirants: On marche, on est porte sur les corps des mourants, On veut fuir, on revient; et la foule pressée D'un bout du temple à l'autre est vingt fois repoussée. De ces flots confondus le flux impétueux Roule, et dérobe Egisthe et la reine à mes yeux. Parmi les combattants je vole ensanglantée; J'interroge à grands cris la foule épouvantée. Tout ce qu'on me répond redouble mon horreur. On s'écrie : « Il est mort, il tombe, il est vainqueur. » Je cours, je me consume, et le peuple m'entraîne, Me jette en ce palais, éplorée, incertaine,

Au milieu des mourants, des morts, et des débris. Venez, suivez mes pas, joignez-vous à mes cris: Venez. J'ignore encor si la reine est sauvée, Si de son digne fils la vie est conservée, Si le tyran n'est plus. Le trouble, la terreur, Tout ce désordre horrible est encor dans mon cœur.

Arbitre des humains, divine Providence, Achève ton ouvrage, et soutiens l'innocence: A nos malheurs passés mesure tes bienfaits; O ciel! conserve Egisthe, et que je meure en paix! Ah! parmi ces soldats ne vois-je point la reine?

SCÈNE VII. — MÉROPE, ISMÉNIE, NARBAS, PRUPLE, SOLDATS.

(On voit dans le fond du théâtre le corps de Polyphonte couvert d'une robe sangiante.)

MÉROPE.

Guerriers, prêtres, amis, citoyens de Messène,
Au nom des dieux vengeurs, peuples, écoutez-moi.
Je vous le jure encore, Égisthe est votre roi:
Il a puni le crime, il a vengé son père.
Celui que vous voyez traîné sur la poussière,
C'est un monstre ennemi des dieux et des humains:
Dans le sein de Cresphonte il enfonça ses mains.
Cresphonte mon époux, mon appui, votre maître,
Mes deux fils sont tombés sous les coups de ce traître.
Il opprimait Messène, il usurpait mon rang;
Il m'offrait une main fumante de mon sang.

(En courant vers Égisthe, qui arrive la hache à la main.)
Celui que vous voyez, vainqueur de Polyphonte,
C'est le fils de vos rois, c'est le sang de Cresphonte;
C'est le mien, c'est le seul qui reste à ma douleur.
Quels témoins voulez-vous plus certains que mon cœur?
Regardez ce vieillard; c'est lui dont la prudence
Aux mains de Polyphonte arracha son enfance.
Les dieux ont fait le reste.

NARBAS.

Oui, j'atteste ces dieux

Que c'est là votre roi qui combattait pour eux.

ÉGISTHE.

Amis, pouvez-vous bien méconnaître une mère? Un fils qu'elle défend? un fils qui venge un père? Un roi vengeur du crime?

> mérope. Et si vous en doutez,

Reconnaissez mon fils aux coups qu'il a portés, A votre délivrance, à son âme intrépide. Eh! quel autre jamais qu'un descendant d'Alcide, Nourri dans la misère, à peine en son printemps, Eût pu venger Messène et punir les tyrans? Il soutiendra son peuple, il vengera la terre. Écoutez : le ciel parle; entendez son tonnerre. Sa voix qui se déclare et se joint à mes cris, Sa voix rend témoignage, et dit qu'il est mon fils.

SCÈNE VIII. - MEROPE, EGISTHE, ISMENIE, NARBAS, EURYCLES, PEUPLE.

EURYCLÈS.

Ah! montrez-vous, madame, à la ville calmée:
Du retour de son roi la nouvelle semée,
Volant de bouche en bouche, a changé les esprits.
Nos amis ont parlé; les cœurs sont attendris:
Le peuple impatient verse des pleurs de joie;
Il adore le roi que le ciel lui renvoie;
Il bénit votre fils, il bénit votre amour;
Il consacre à jamais ce redoutable jour.
Chacun veut contempler son auguste visage;
On veut revoir Narbas: on veut vous rendre hommage.
Le nom de Polyphonte est partout abhorré;
Celui de votre fils, le vôtre est adoré;
O roi! venez jouir du prix de la victoire;
Ce prix est notre amour; il vaut mieux que la gloire.

ÉGISTHE.

Elle n'est point à moi; cette gloire est aux dieux: Ainsi que le bonheur, la vertu nous vient d'eux. Allons monter au trône, en y plaçant ma mère; Et vous, mon cher Narbas, soyez toujours mon père.

# VARIANTES.

La scène suivante, la première de l'acte II, sut supprimée par l'auteur le jour de la première représentation.

## ISMÉNIE, EURYCLÈS.

ISMÉNIE.

Oui, toujours de son fils sa douleur occupée, D'aucun autre intérêt ne peut être frappée. Cet hymen nécessaire irrite ses esprits; Elle craint d'offenser le nom seul de son fils. Elle a devant les yeux cette éternelle image, De ses illusions tendre et suneste ouvrage :
Elle embrasse cette ombre, et ses humides yeur
Relisent ce billet, se gage précieux,
Ce billet de Narbas, unique témoignage
Qui jusqu'en sa prison put trouver un passage.
Le nom de ce cher fils, effacé par ses pleurs,
Flatte son espérance, irrite ses douleurs,
La soutient et l'abat, la console et la tue :
Vous ne guérirez point cette âme prévenue.

EURYCLÈS.

Je saurai l'admirer; une autre en cet état

De la grandeur suprême aurait mieux vu l'éclat,

Eût pleuré sur le trône, et, bientôt consolée,

Oublierait la nature aux grandeurs immolée.

Je vois avec respect ce courage obstiné,

Dans ses nobles douleurs ferme et déterminé,

Vainqueur de l'intérêt, et vainqueur du temps même.

Mérope se perdra, je le vois; mais elle aime.

Que n'ai-je pu savoir ce vertueux amour!

Que n'ai-je pu d'Égisthe annoncer le retour!

J'ai des temples voisins parcouru les asiles;

De moi, de mes amis, les pas sont inutiles;

Ils n'ont rien aperçu sur ces bords odieux

Que le vil assassin que j'amène en ces lieux.

PIN DE MÉROPE.

# FRAGMENT DE THÉRÈSE¹.

(1743.)

### PERSONNAGES.

THÉRÈSE.
M. GRIPAUD.
GERMON.
DORIMAN.
MME AUBONNE.
LUBIN.
MATHURINE.

## ACTE PREMIER.

#### SCÈNE III.

M. GRIPAUD. — Laisse là l'estime; je veux de la complaisance et de l'amitié, entends-tu?

THÉRÈSE. — Je la joindrai au respect, et je n'abuserai jamais des distinctions dont vous m'honorez, comme vous ne prendrez point trop d'avantages sans doute ni de mon état ni de ma jeunesse.

M. GRIPAUD. — Je ne sais, mais elle me dit toujours des choses auxquelles je n'ai rien a dire. Comment fais-tu pour par-ler comme ça?

тне́кѐsв. — Comment comme ça? Est-ce, monsieur, que j'aurais dit quelque chose de mal à propos?

M. GRIPAUD. — Non, au contraire. Mais tu ne sais rien, et tu parles mieux que mon bailli, mon bel esprit, qui sait tout.

THÉRÈSE. — Vous me faites rougir. Je dis ce que m'inspire la simple nature; je tâche d'observer ce milieu qui est, ce me semble, entre la mauvaise honte et l'assurance, et je voudrais ne point déplaire, sans chercher trop à plaire.

DORIMAN, à part. — L'adorable créature! que je voudrais être à la place de son maître!

M. GRIPAUD. - Oue dis-tu là? eh!

DORIMAN. — Je dis qu'elle est bien heureuse, monsieur, d'appartenir à un tel maître.

1. Cette pièce n'a été jouée que sur des théâtres particuliers. (Éb.)

GRIPAUD. — Oui, oui, elle sera heureuse. Mais dis, réponds donc, Thérèse; parle-moi toujours, dis-moi comme tu fais pour avoir tant d'esprit. Est-ce parce que tu lis des romans et des comédies? Parbleu! je veux m'en faire lire. Que trouves-tu dans ces romans, dans ces farces? Dis, dis, parle, jase, dis donc.

THÉRÈSE. — M. Germon m'en a prêté quelques-uns dont les sentiments vertueux ont échauffé mon cœur, et dont les expressions me représentent toute la nature, plus belle cent fois que je ne l'avais vue auparavant. Il me prête aussi des comédies dans lesquelles je crois apprendre en une heure à connaître le monde plus que je n'aurais fait en quatre ans. Elles me font le même effet que ces petits intruments à plusieurs verres que j'ai vus chez M. le bailli, qui font distinguer dans les objets des choses et des nuances qu'on ne voyait pas avec ses simples yeux.

DORIMAN. - Oh! oui. Tu veux dire des microscopes, mademoiselle.

THÉRÈSE. — Oui, des microscopes, monsieur Doriman. Ces comédies, je l'avoue, m'ont instruite, éclairée, attendrie (Se tournant vers Mme Aubonne), et j'avoue, madame, que j'ai bien souhaité de vous suivre dans quelque voyage de Paris, pour y voir représenter ces pièces qui sont, je crois, l'école du monde et de la vertu.

MADAME AUBONNE. — Oui ma chère Thérèse, je te mènerai à Paris, je te le promets.

M. GRIPAUD. — Ce sera moi qui l'y mènerai. J'irai voir ces farces-là avec elle; mais je ne veux plus que M. Germon lui prête des livres. Je veux qu'on ne lui prête rien. Je lui donnerai tout.

MADAME AUBONNE. — Mon Dieu, que mon neveu devient honnête homme! Mon cher neveu, voilà le bon M. Germon qui vient dîner avec vous.

M. GRIPAUD. — Ah! bonjour, monsieur Germon, bonjour. Qu'y a-t-il de nouveau? venez-vous de la chasse? avez-vous lu les gazettes? quelle heure est-il? comment vous va?

GERMON, bas. — Monsieur, souffrez qu'en vous faisant ma cour j'aie encore l'honneur de vous représenter l'état cruel où je suis, et le besoin que j'ai de votre secours.

M. GRIPAUD, assis. — Oui, oui, faites-moi votre cour, mais ne me représentez rien, je vous prie. Eh bien! Thérèse?

MADAME AUBONNE, de l'autre côté. — Ah! pouvez-vous bien traiter ainsi un pauvre gentilhomme d'importance, qui dîne tous les jours avec le secrétaire de M. l'intendant?

guerre, où les ennemis brûlèrent mes granges, je suis réduit à cultiver de mes mains une partie de l'héritage de mes ancêtres.

M. GRIPAUD. — Eh! il n'y a qu'à le bien cultiver, il produira. GERMON. — Je me suis flatté que si vous pouviez me prêter....

M. GRIPAUD. — Nous parlerons de ça, mons Germon, nous verrons ça. Ça m'importune à présent. Que dis-tu de ça, Thérèse?

THÉRÈSE. — J'ose dire, monsieur, si vous m'en donnez la permission, que la générosité me paraît la première des vertus; que la naissance de M. Germon mérite bien des égards; son état, de la compassion; et sa personne, de l'estime.

M. GRIPAUD. — Ouais, je n'aime point qu'on estime tant

M. Germon, tout vieux qu'il est.

SCENE IV. — THERESE, M. GRIPAUD, GERMON, DORIMAN, MADAME AUBONNE, LUBIN ET MATHURINE, dans l'enfoncement.

LUBIN. - M'est avis que c'est lui, Mathurine.

MATHURINE. — Oui, le v'là enharnaché comme on nous l'adit.

LUBIN. — Oh! la drôle de métamorphose! eh! bonjour dons, Matthieu.

MATHURINE. — Comme te v'là fait, mon cousin!

M. GRIPAUD. — Qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça? Quelle impudence est ça? Mes gens, mon écuyer, qu'en me chasse ces ivrognes-là!

pauvres gens; leur simplicité fait leur excuse.

LUBIN. - Ivrognes!...

MATHURINE. — Jarnonce, comme on nous traite! Je ne sommes point ivrognes, je sommes tes cousins, Matthieu. J'avons fait plus de douze lieues à pied pour te venir voir. J'avons tout perdu ce que j'avions, mais je disions: « Ça ne fait rien; qui a bon parent n'a rien perdu. » Et nous v'là.

M. GRIPAUD. — Ma bonne femme, si tu ne te tais!... O ciel,

devant M. Germon, devant mes gens, devant Thérèse!

LUBIN. — Eh pardi! je t'avons vu que tu étais pas plus grand que ma jambe, quand ton père était à la cuisine de feu monseigneur, et qui nous donnait des franches-lippées.

M. GRIPAUD. — Encore!... coquin!

MATHURINE. — Coquin toi-même. J'étais la nourrice du petit comte qui est mort. Est-ce que tu ne connais plus Mathurine?

M. GRIPAUD. — Je crève! Ces enragés-là ne finiront point. Écoutez.... (A part: Je chasserai mon suisse, qui me laisse entrer ces gueux-là.) Écoutez, mes amis, j'aurai soin de vous, si vous dites que vous vous êtes mépris, si vous me demandez pardon tout haut, et si vous m'appelez monseigneur.

LUBIN. - Toi, monseigneur! Eh pardi! j'aimerais autant

donner le nom de Paris à Vaugirard.

MATHURINE. — Oh! le plaisant cousin que Dieu nous a donné

là! Allons, allons, mène-nous diner, fais-nous bonne chère, et ne fais point l'insolent.

MADAME AUBONNE. - Mon neveu!

THÉRÈSE. — Quelle aventure!

M. GRIPAUD, à Germon. — Monsieur, c'est une pièce qu'on me joue. Retirez-vous, fripons, ou je vous ferai mettre au cachot pour votre vie. Allons, madame ma tante, monsieur Germon, Thérèse, allons-nous mettre à table; et vous, mon écuyer, chassez-moi ces impudents par les épaules.

MATHURINE, à Mme Aubonne. — Ma bonne parente, ayez pitié

de nous, et ne soyez pas aussi méchante que lui.

MADAME AUBONNE. — Ne dites mot. Tenez, j'aurai soin de vous: ayez bon courage.

## SCÈNE V. - THÉRÈSE, DORIMAN, LUBIN, MATHURINE.

THÉRÈSE. — Tenez, mes amis; voilà tout ce que j'ai. Votre état et votre réception me font une égale peine.

DORIMAN. — Faites-moi l'amitié d'accepter aussi ce petit secours. Si nous étions plus riches, nous vous donnerions davantage. Allez, et gardez-nous le secret.

MATHURINE. — Ah! les bonnes gens! les bonnes gens! Quoi, vous ne m'êtes rien, et vous me faites des libéralités, tandis que notre cousin Matthieu nous traite avec tant de dureté!

LUBIN. — Ma foi! c'est vous qu'il faut appeler monseigneur. Vous êtes sans doute queuque gros monsieur du voisinage, queuque grande dame.

DORIMAN. — Non, nous ne sommes que des domestiques; mais nous pensons comme notre maître doit penser.

MATHURINE. — Ah! c'est le monde sens dessus dessous.

LUBIN. - Ah! les braves enfants! ah! le vilain cousin!

MATHURINE. — Mes beaux enfants, le ciel vous donnera du bonheur, puisque vous êtes si généreux.

LUBIN. — Ah! ce n'est pas une raison, Mathurine. Je sommes généreux aussi, et je sommes misérables; et notre bon seigneur M. le comte de Sambourg était bien le plus digne homme de la terre, et cependant ça a perdu son fils, et ça mourut malheureusement.

MATHURINE. — Oui, hélas! j'avais nourri mon pauvre nourrisson, et ça me perce l'âme. Mais comment est-ce que mon cousin Matthieu a fait une si grande fortune, qu'il la mérite si peu? Ah! comme le monde va!

DORIMAN. — Comme il a toujours été. Mais nous n'avons pas le temps d'en dire davantage. Allez, mes chers amis....

LUBIN. — Mais, Mathurine, m'est avis que ce beau monsieur a bien l'air de ce pauvre petit enfant tout nu qui vint gueuser dans notre village à l'âge de sept à huit ans?

DORIMAN. — Vous avez raison; c'est moi-même, je n'en rougis point.

MATHURINE. — Trédame! ça a fait fortune, et c'est pourtant honnête et bon.

DORIMAN. — C'est apparemment parce que ma fortune est bien médiocre. Je sens pourtant que, si elle était meilleure, j'aimerais à secourir les malheureux.

MATHURINE. — Dieu vous comble de bénédictions, monsieur et mademoiselle!

LUBIN. — Si vous avez besoin des deux bras de Lubin et de sa vie, tout ça est à vous, mon bon monsieur....

FIN DU FRAGMENT DE THÉRÈSE.

# PRINCESSE DE NAVARRE.

COMEDIE-BALLET EN TROIS ACTES.

(23 FÉVRIER 4745.)

## AVERTISSEMENT 1.

Le roi a voulu donner à Mme la Dauphine une fête qui ne fût pas seulement un de ces spectacles pour les yeux, tels que toutes les nations peuvent les donner, et qui, passant avec l'éclat qui les accompagne, ne laissent après eux aucune trace. Il a commandé un spectacle qui pût à la fois servir d'amusement à la cour et d'encouragement aux beaux-arts, dont il sait que la culture contribue à la gloire de son royaume. M. le duc de Richelieu, premier gentilhomme de la chambre en exercice, a ordonné cette fête magnifique.

Il a fait élever un théâtre de cinquante-six pieds de profondeur dans le grand manége de Versailles, et fait construire une salle dont les décorations et les embellissements sont tellement ménagés que tout ce qui sert au spectacle doit s'enlever en une nuit, et laisser la salle ornée pour un bal paré, qui doit former

la fête du lendemain.

Le théâtre et les loges ont été construits avec la magnificence convenable, et avec le goût qu'on connaît depuis longtemps dans

ceux qui ont dirigé ces préparatifs.

On a voulu réunir sur ce théâtre tous les talents qui pourraient contribuer aux agréments de la fête, et rassembler à la fois tous les charmes de la déclamation, de la danse et de la musique, afin que la personne auguste à qui cette fête est consacrée pût connaître tout d'un coup les talents qui doivent être dorénavant employés à lui plaire.

On a donc voulu que celui qui a été chargé de composer la fête sît un de ces ouvrages dramatiques où les divertissements en musique forment une partie du sujet, où la plaisanterie se mêle à l'héroïque, et dans lesquels on voit un mélange de l'opéra,

de la comédie et de la tragédie.

On n'a pu ni dû donner à ces trois genres toute leur étendue; on s'est efforcé seulement de réunir les talents de tous les artistes qui se distinguent le plus, et l'unique mérite de l'auteur a été de faire valoir celui des autres.

Il a choisi le lieu de la scène sur les frontières de la Castille, et il en a fixé l'époque sous le roi de France Charles V, prince juste, sage et heureux, contre lequel les Anglais ne purent prévaloir, qui secourut la Castille, et qui lui donna un mo-

narque.

Il est vrai que l'histoire n'a pu fournir de semblables allégories

1. Cet avertissement est de Voltaire. (Ép.)

pour l'Espagne; car il y régnait alors un prince cruel, à ce qu'on dit, et sa femme n'était point une héroïne dont les enfants fussent des héros. Presque tout l'ouvrage est donc une fiction dans laquelle il a fallu s'asservir à introduire un peu de bouffonnerie au milieu des plus grands intérêts, et des fêtes au milieu de la guerre.

Ce divertissement a été exécuté le 23 février 1745, vers les six heures du soir. Le roi s'est placé au milieu de la salle, environné de la famille royale, des princes et princesses de son sang, et des dames de la cour, qui formaient un spectacle beaucoup plus

beau que tous ceux qu'on pouvait leur donner.

Il eût été à désirer qu'un plus grand nombre de Français eût pu voir cette assemblée, tous les princes de cette maison qui est sur le trône longtemps avant les plus anciennes du monde, cette foule de dames parées de tous les ornements qui sont encore des chefs-d'œuvre du goût de la nation, et qui étaient effacés par elles; enfin cette joie noble et décente qui occupait tous les cœurs, et qu'on lisait dans tous les yeux.

On est sorti du spectacle à neuf heures et demie, dans le même ordre qu'on était entré : alors on a trouvé toute la façade du palais et des écuries illuminée. La beauté de cette fête n'est qu'une faible image de la joie d'une nation qui voit réunir le sang de tant de princes auxquels elle doit son bonheur et sa

gloire.

Sa Majesté, satisfaite de tous les soins qu'on a pris pour lui plaire, a ordonné que ce spectacle fût représenté encore une seconde fois.

### **PROLOGUE**

DE LA PÊTE POUR LE MARIAGE DE M. LE DAUPHIN.

LE SOLEIL descend dans son char et prononce ces paroles :

L'inventeur des beaux-arts, le dieu de la lumière, Descend du haut des cieux dans le plus beau séjour Qu'il puisse contempler en sa vaste carrière.

> La Gloire, l'Hymen, et l'Amour, Astres charmants de cette cour, Y répandent plus de lumière Que le flambeau du dieu du jour.

J'envisage en ces lieux le bonheur de la France Dans ce roi qui commande à tant de cœurs soumis; Mais, tout dieu que je suis, et dieu de l'éloquence,

Je ressemble à ses ennemis, Je suis timide en sa présence.

Faut-il qu'ayant tant d'assurance Quand je fais entendre son nom, Il ne m'inspire ici que de la défiance?

Tout grand homme a de l'indulgence,

Et tout héros aime Apollon.

Qui rend son siècle heureux veut vivre en la mémoire. Pour mériter Homère Achille a combattu. Si l'on dédaignait trop la gloire, On chérirait peu la vertu.

(Tous les acteurs bordent le théâtre, représentant les Muses et les Beaux-Arts.)

O vous qui lui rendez tant de divers hommages, Vous qui le couronnez, et dont il est l'appui, N'espérez pas pour vous avoir tous les suffrages Que vous réunissez pour lui.

Je sais que de la cour la science profonde Serait de plaire à tout le monde; C'est un art qu'on ignore; et peut-être les dieux En ont cédé l'honneur au maître de ces lieux.

Muses, contentez-vous de chercher à lui plaire; Ne vantez point ici d'une voix téméraire La douceur de ses lois, les efforts de son bras,

Thémis, la Prudence, et Bellone,
Conduisant son cœur et ses pas,
La bonté généreuse assise sur son trône,
Le Rhin libre par lui, l'Escaut épouvanté,
Les Apennins fumants que sa foudre environne;
Laissons ces entretiens à la postérité,
Ces leçons à son fils, cet exemple à la terre:
Vous graverez ailleurs, dans les fastes des temps,

Tous ces terribles monuments,
Dressés par les mains de la Guerre.
Célébrez aujourd'hui l'hymen de ses enfants,
Déployez l'appareil de vos jeux innocents.
L'objet qu'on désirait, qu'on admire et qu'on aime,
Jette déjà sur vous des regards bienfaisants:
On est heureux sans vous; mais le bonheur suprême
Veut encor des amusements.

Cueillez toutes les fleurs, et parez-en vos têtes;
Mêlez tous les plaisirs, unissez tous les jeux,
Souffrez le plaisant même; il faut de tout aux fêtes.
Et toujours les héros ne sont pas sérieux.
Enchantez un loisir, hélas! trop peu durable.
Ce peuple de guerriers, qui ne paraît qu'aimable,
Vous écoute un moment, et revole aux dangers.
Leur maître en tous les temps veille sur la patrie.

Les soins sont éternels, ils consument la vie;

Les plaisirs sont trop passagers.

Il n'en est pas ainsi de la vertu solide;

Cet hymen l'éternise : il assure à jamais

A cette race auguste, à ce peuple intrépide,

Des victoires et des bienfaits.

Muses, que votre zèle à mes ordres réponde. Le cœur plein des beautés dont cette cour abonde, Et que ce jour illustre assemble autour de moi, Je vais voler au ciel, à la source féconde

De tous les charmes que je voi; Je vais, ainsi que votre roi, Recommencer mon cours pour le bonheur du monde.

## **NOUVEAU PROLOGUE**

DE LA PRINCESSE DE NAVARRE,

ENVOYÉ A M. LE MARÉCHAL DUG DE RICHELIEU, POUR LA REPRÉSENTATION QU'IL FIT DONNER A BORDEAUX, LE 26 NOVEMBRE 4763.

Nous osons retracer cette fête éclatante Que donna dans Versaille au plus aimé des rois Le héros qui le représente, Et qui nous fait chérir ses lois.

Ses mains en d'autres lieux ont porté la victoire; Il porte ici le goût, les beaux-arts et les jeux; Et c'est une nouvelle gloire. Mars fait des conquérants, la paix fait des heureux.

Des Grecs et des Romains les spectacles pompeux De l'univers encore occupent la mémoire; Aussi bien que leurs camps, leurs cirques sont fameux. Melpomène, Thalie, Euterpe, et Terpsichore, Ont enchanté les Grecs, et savent plaire encore A nos Français polis et qui pensent comme eux.

La guerre défend la patrie,
Le commerce peut l'enrichir;
Les lois font son repos, les arts la font fleurir.
La valeur, les talents, les travaux, l'industrie,
Tout brille parmi vous : que vos heureux remparts
Soient le temple éternel de la paix et des arts.

## PERSONNAGES CHANTANTS

DANS TOUS LES CHŒURS.

Quinze femmes. Vingt-cinq hommes.

## PERSONNAGES DU POËME.

CONSTANCE, princesse de Navarre.

LE DUC DE FOIX.

DON MORILLO, seigneur de campagne.

SANCHETTE, fille de Morillo.

LÉONOR, l'une des femmes de la princesse.

HERNAND, écuyer du duc.

GUILLOT, jardinier.

UN OFFICIER DES GARDES.

UN ALCADE.

SUITE.

La scène est dans les jardins de don Morillo, sur les confins de la Navarre.

## ACTE PREMIER.

SCÈNE I. — CONSTANCE, LÉONOR.

LÉONOR.

Ah! quel voyage et quel séjour Pour l'héritière de Navarre!

Votre tuteur, don Pèdre, est un tyran barbare :

Il vous force à fuir de sa cour.

Du fameux duc de Foix vous craignez la tendresse;

Vous fuyez la haine et l'amour; Vous courez la nuit et le jour Sans page et sans dame d'atour. Quel état pour une princesse! Vous vous exposez tour à tour A des dangers de toute espèce.

CONSTANCE.

J'espère que demain ces dangers, ces malheurs, De la guerre civile effet inévitable, Seront au moins suivis d'un ennui tolérable;

Et je pourrai cacher mes pleurs

Dans un asile inviolable.

O sort! à quels chagrins me veux-tu réserver? De tous côtés infortunée,

Voltaire - 11

Don Pèdre aux fers m'avait abandonnée; Gaston de Foix veut m'enlever.

LÉONOR.

Je suis de vos malheurs comme vous occupée; Malgré mon humeur gaie, ils troublent ma raison; Mais un enlèvement, ou je suis fort trompée,

Vaut un peu mieux qu'une prison.

Contre Gaston de Foix quel courroux vous anime? Il veut finir votre malheur;

Il voit ainsi que nous don Pèdre avec horreur.

Un roi cruel qui vous opprime Doit vous faire aimer un vengeur.

CONSTANCE.

Je hais Gaston de Foix autant que le roi même. LÉONOR.

Et pourquoi? parce qu'il vous aime?

CONSTANCE.

Lui, m'aimer! nos parents se sont toujours haïs. LÉONOR.

Belle raison!

CONSTANCE.

Son père accabla ma famille.

LÉONOR.

Le fils est moins cruel, madame, avec la fille; Et vous n'êtes point faits pour vivre en ennemis.

CONSTANCE.

De tout temps la haine sépare Le sang de Foix et le sang de Navarre.

LÉONOR.

Mais l'amour est utile aux raccommodements. Enfin dans vos raisons je n'entre qu'avec peine;

Et je ne crois point que la haine Produise les enlèvements.

Mais ce beau duc de Foix que votre cœur déteste, L'avez-vous vu, madame?

CONSTANCE.

Au moins mon sort funeste

A mes yeux indignés n'a point voulu l'offrir. Quelque hasard aux siens m'a pu faire paraître LÉONOR.

Vous m'avouerez qu'il faut connaître Du moins avant que de hair.

CONSTANCE.

J'ai juré, Léonor, au tombeau de mon père, De ne jamais m'unir à ce sang que je hais. LÉONOR.

Serment d'aimer toujours, ou de n'aimer jamais,

Me paraît un peu téméraire. Enfin, de peur des rois et des amants, hélas! Vous allez dans un cloître enfermer tant d'appas.

CONSTANCE.

Je vais dans un couvent tranquille, Loin de Gaston, loin des combats, Cette nuit trouver un asile.

LÉONOR.

Ah! c'était à Burgos, dans votre appartement, Qu'était en effet le couvent.

> Loin des hommes renfermée, Vous n'avez pas vu seulement Ce jeune et redoutable amant Qui vous avait tant alarmée.

Grâce aux troubles affreux dont nos États sont pleins, Au moins dans ce château nous voyons des humains. Le maître du logis, ce baron qui vous prie A dîner malgré vous, faute d'hôtellerie, Est un baron absurde, ayant assez de bien, Grossièrement galant avec peu de scrupule;

Mais un homme ridicule Vaut peut-être encor mieux que rien.

CONSTANCE.

Souvent dans le loisir d'une heureuse fortune Le ridicule amuse; on se prête à ses traits;

Mais il fatigue, il importune Les cœurs infortunés et les esprits bien faits.

LÉONOR.

Mais un esprit bien fait peut remarquer, je pense, Ce noble cavalier si prompt à vous servir, Qu'avec tant de respects, de soins, de complaisance, Au-devant de vos pas nous avons vu venir.

CONSTANCE.

Vous le nommez?

LÉONOR.

Je crois qu'il se nomme Alamir.

CONSTANCE.

Alamir? il paraît d'une tout autre espèce Que monsieur le baron.

LÉONOR.

Oui, plus de politesse,

Plus de monde, de grâce.

CONSTANCE.

Il porte dans son air

Je ne sais quoi de grand....

LÉONOR.

Oui.

CONSTANCE.

De noble....

LÉONOR.

Oui.

CONSTANCE.

De fier.

LÉONOR.

Oui. J'ai cru même y voir je ne sais quoi de tendre. CONSTANCE.

Oh! point: dans tous les soins qu'il s'empresse à nous rendre Son respect est si retenu!

LÉONOR.

Son respect est si grand qu'en vérité j'ai cru Ou'il a deviné votre altesse.

CONSTANCE.

Les voici; mais surtout point d'altesse en ces lieux : Dans mes destins injurieux

Je conserve le cœur, non le rang de princesse.

Garde de découvrir mon secret à leurs yeux;

Modère ta gaieté déplacée, imprudente;

Ne me parle point en suivante. Dans le plus secret entretien

Il faut t'accoutumer à passer pour ma tante.

LÉONOR.

Oui, j'aurai cet honneur; je m'en souviens très-bien.

Point de respect, je te l'ordonne.

SCÈNE II. — DON MORILLO, LE DUC DE FOIX, en jeune officier, d'un côté du théâtre; de l'autre, CONSTANCE, LÉONOR.

MORILLO, au duc de Foix, qu'il prend toujours pour Alamir.

Oh! oh! qu'est-ce donc que j'entends? La tante est tutoyée! Ah! ma foi, je soupçonne Que cette tante-là n'est pas de ses parents. • Alamir, mon ami, je crois que la friponne,

Ayant sur moi du dessein, Pour renchérir sa personne Prit cette tante en chemin.

LE DUC DE FOIX.

Non, je ne le crois pas; elle paraît bien née; La vertu, la noblesse éclate en ses regards. De nos troubles civils les funestes hasards Près de votre château l'ont sans doute amenée.

MORILLO.

Parbleu, dans mon château je prétends la garder; En bon parent tu dois m'aider: C'est une bonne auhaine; et des nièces pareilles Se trouvent rarement, et m'iraient à merveilles.

LE DUC DE FOIX.

Gardez de les laisser échapper de vos mains.

LÉONOR, à la princesse.

On parle ici de vous, et l'on a des desseins.

MORILLO

Je réponds de leur complaisance. (Il s'avance vers la princesse de Navarre.)

Madame, jamais mon château....

(Au duc de Foix.)

Aide-moi donc un peu.

LE DUC DE FOIX, bas.

Ne vit rien de si beau.

MORILLO.

Ne vit rien de si beau.... Je sens en sa présence Un embarras tout nouveau :

Que veut dire cela? Je n'ai plus d'assurance.

LE DUC DE FOIX.

Son aspect en impose, et se fait respecter.

MORILLO.

A peine elle daigne écouter. Ce maintien réservé glace mon éloquence; Elle jette sur nous un regard bien altier! Quels grands airs! Allons donc, sers-moi de chancelier Explique-lui le reste, et touche un peu son âme.

LE DUC DE FOIX.

Ah! que je le voudrais!... Madame,

Tout reconnaît ici vos souveraines lois;

Le ciel, sans doute, vous a faite

Pour en donner aux plus grands rois.

Mais du sein des grandeurs on aime quelquefois

A se cacher dans la retraite.

On dit que les dieux autrefois

Dans de simples hameaux se plaisaient à paraître :

On put souvent les méconnaître;

On ne peut se méprendre aux charmes que je vois.

MORILLO.

Quels discours ampoulés! quel diable de langage! Es-tu fou?

LE DUC DE FOIX.

Je crains bien de n'être pas trop sage.

(A Léonor.)

Vous qui semblez la sœur de cet objet divin, De nos empressements daignez être attendrie; Accordez un seul jour, ne partez que demain; Ce jour le plus heureux, le plus beau de ma vie, Du reste de nos jours va régler le destin.

(A Morillo.)

Je parle ici pour vous.

MORILLO.

Eh bien! que dit la tante? LÉONOR.

Je ne vous cache point que cette offre me tente; Mais, madame.... ma nièce....

MORILLO, à Léonor.

Oh! c'est trop de raison.

A la fin je serai le maître en ma maison.

Ma tante, il faut souper alors que l'on voyage;

Petites façons et grands airs,

A mon avis, sont des travers.

Humanisez un peu cette nièce sauvage.

Plus d'une reine en mon château A couché dans la route, et l'a trouvé fort beau.

CONSTANCE.

Ces reines voyageaient en des temps plus paisibles, Et vous savez quel trouble agite ces États. A tous vos soins polis nos cœurs seront sensibles : Mais nous partons; daignez ne nous arrêter pas.

MORILLO.

La petite obstinée! Où courez-vous si vite?

CONSTANCE.

Au couvent.

MORILLO.

Quelle idée! et quels tristes projets! Pourquoi préférez-vous un aussi vilain gîte? Qu'y pourriez-vous trouver?

CONSTANCE.

La paix.

LE DUC DE FOIX.

Que cette paix est loin de ce cœur qui soupire!

MORILLO.

Eh bien! espères-tu de pouvoir la réduire?

LE DUC DE FOIX.

Je vous promets du moins d'y mettre tout mon art.

MORILLO.

J'emploierai tout le mien.

LÉONOR.

Souffrez qu'on se retire;

Il faut ordonner tout pour ce prochain départ.

(Elles font un pas vers la porte.)

LE DUC DE FOIX.

Le respect nous défend d'insister davantage;

Vous obéir en tout est le premier devoir.

(Ils font une révérence.)

Mais quand on cesse de vous voir, En perdant vos beaux yeux, on garde votre image.

SCÈNE III. - LE DUC DE FOIX, DON MORILLO.

MORILLO.

On ne partira point, et j'y suis résolu.

LE DUC DE FOIX.

Le sang m'unit à vous, et c'est une vertu D'aider dans leurs desseins des parents qu'on révère.

MORILLO.

La nièce est mon vrai fait, quoique un peu froide et fière; La tante sera ton affaire;

Et nous serons tous deux contents.

Que me conseilles-tu?

LE DUC DE FOIX.

· D'être aimable, de plaire.

MORILLO.

Fais-moi plaire.

LE DUC DE FOIX.

Il y faut mille soins complaisants, Les plus profonds respects, des fêtes, et du temps.

MORILLO.

J'ai très-peu de respect; le temps est long; les fêtes Coûtent beaucoup, et ne sont jamais prêtes; C'est de l'argent perdu.

LE DUC DE FOIX.

L'argent fut inventé

Pour payer, si l'on peut, l'agréable et l'utile.

Eh! jamais le plaisir fut-il trop acheté?

MORILLO.

Comment t'y prendras-tu?

LE DUC DE FOIX.

La chose est très-facile.

Laissez-moi partager les frais.

Il vient de venir ici près

Quelques comédiens de France,

Des troubadours experts dans la haute science, Dans le premier des arts, le grand art du plaisir :

Ils ne sont pas dignes peut-être,

Des adorables yeux qui les verront paraître; Mais ils savent beaucoup, s'ils savent réjouir.

MORILLO.

Réjouissons-nous donc.

LE DUC DE FOIX.

Oui, mais avec mystère.

MORILLO.

Avec mystère, avec fracas, Sers-moi comme tu voudras;

Je trouve tout fort bon quand j'ai l'amour en tête.

Prépare ta petite sête;

• De mes menus plaisirs je te fais l'intendant.

Je veux subjuguer la friponne, Avec son air important,

Et je vais pour danser ajuster ma personne.

SCÈNE IV. - LE DUC DE FOIX, HERNAND.

LE DUC DE FOIX.

Hernand, tout est-il prêt?

HERNAND.

Pouvez-vous en douter?

Quand monseigneur ordonne, on sait exécuter.

Par mes soins secrets tout s'apprête

Pour amollir ce cœur et si fier et si grand.

Mais j'ai grand peur que votre fête

Réussisse aussi mal que votre enlèvement.

LE DUC DE FOIX.

Ah! c'est là ce qui fait la douleur qui me presse.

Je pleure ces transports d'une aveugle jeunesse,

Et is rour arrier le crime d'un memort

Et je veux expier le crime d'un moment Par une éternelle tendresse.

Tout me réussira, car j'aime à la fureur.

HERNAND.

Mais en déguisements vous avez du malheur :

Chez don Pèdre en secret j'eus l'honneur de vous suivre

En qualité de conjuré;

Vous fûtes reconnu, tout prêt d'être livré,

Et nous sommes heureux de vivre:

Vos affaires ici ne tournent pas trop bien, Et je crains tout pour vous.

LE DUC DE FOIX.

J'aime, et je ne crains rien.

Mon projet avorté, quoique plein de justice,

Dut sans doute être malheureux;

Je ne méritais pas un destin plus propice,

Mon cœur n'était point amoureux.

Je voulais d'un tyran punir la violence;

Je voulais enlever Constance,

Pour unir nos maisons, nos noms et nos amis;

La seule ambition fut d'abord mon partage.

Belle Constance, je vous vis; L'amour seul arme mon courage. HERNAND.

Elle ne vous vit point; c'est là votre malheur:

Vos grands projets lui firent peur,

Et, dès qu'elle en fut informée,

Sa fureur contre vous dès longtemps allumée

En avertit toute la cour.

Il fallut fuir alors.

LE DUC DE FOIX.

Elle fuit à son tour.

Nos communs ennemis la rendront plus traitable.

HERNAND.

Elle hait votre sang.

Quelle haine indomptable
Peut tenir contre tant d'amour?
HERNAND.

Pour un héros tout jeune et sans expérience, Vous embrassez beaucoup de terrain à la fois : Vous voudriez finir la mésintelligence

Du sang de Navarre et de Foix; Vous avez en secret avec le roi de France

Un chiffre de correspondance; Contre un roi formidable ici vous conspirez; Vous y risquez vos jours et ceux des conjurés; Vos troupes vers ces lieux s'avancent à la file; Vous préparez la guerre au milieu des festins; Vous bernez le seigneur qui vous donne un asile; Sa fille, pour combler vos singuliers destins, Devient folle de vous, et vous tient en contrainte: Il vous faut employer et l'audace et la feinte; Téméraire en amour, et criminel d'État, Perdant votre raison, vous risquez votre tête.

Vous allez livrer un combat, Et vous préparez une fête! LE DUC DE FOIX.

Mon cœur de tant d'objets n'en voit qu'un seul ici; Je ne vois, je n'entends que la belle Constance. Si par mes tendres soins son cœur est adouci,

Tout le reste est en assurance. Don Pèdre périra, don Pèdre est trop haï. Le fameux du Guesclin vers l'Espagne s'avance;

Le fier Anglais, notre ennemi,
D'un tyran détesté prend en vain la défense;
Par le bras des Français les rois sont protégés:
Des tyrans de l'Europe ils domptent la puissance;
Le sort des Castillans sera d'être vengés
Par le courage de la France.

### HERNAND.

Et cependant en ce séjour Vous ne connaissez rien qu'un charmant esclavage. LE DUC DE FOIX.

Va, tu verras bientôt ce que peut un courage Qui sert la patrie et l'amour. Ici tout ce qui m'inquiète, C'est cette passion dont m'honore Sanchette,

C'est cette passion dont m'honore Sanchette, La fille de notre baron.

### HERNAND.

C'est une fille neuve, innocente, indiscrète,
Bonne par inclination,
Simple par éducation,
Et par instinct un peu coquette;

C'est la pure nature en sa simplicité.

LE DUC DE FOIX.

Sa simplicité même est fort embarrassante, Et peut nuire aux projets de mon cœur agité. J'étais loin d'en vouloir à cette âme innocente. J'apprends que la princesse arrive en ce canton; Je me rends sur la route, et me donne au baron Pour un fils d'Alamir, parent de la maison. En amour comme en guerre une ruse est permise.

J'arrive, et sur un compliment,
Moitié poli, moitié galant,
Que partout l'usage autorise,
Sanchette prend feu promptement,
Et son cœur tout neuf s'humanise;
Elle me prend pour son amant,
Se flatte d'un engagement,
M'aime, et le dit avec franchise.
Je crains plus sa naïveté
Que d'une femme bien apprise
Je ne craindrais la fausseté.

HERNAND.

Elle vous cherche.

LE DUC DE FOIX.

Je te laisse:

Tâche de dérouter sa curiosité;

Je vole aux pieds de la princesse.

SCENE V. - SANCHETTE, HERNAND

SANCHETTE.

Je suis au désespoir.

HERNAND. Qu'est-ce qui vous déplaît,

### Mademoiselle?

SANCHETTE.

Votre maître.

HERNAND.

Vous déplaît-il beaucoup?

SANCHETTE.

Beaucoup; car c'est un traître,

Ou du moins il est prêt de l'être;

Il ne prend plus à moi nul intérêt.

Avant-hier il vint, et je fus transportée

De son séduisant entretien;

Hier il m'a beaucoup flattée;

A présent il ne me dit rien.

Il court, où je me trompe, après cette étrangère; Moi, je cours après lui; tous mes pas sont perdus;

Et, depuis qu'elle est chez mon père,

Il semble que je n'y sois plus.

Quelle est donc cette femme, et si belle et si fière,

Pour qui l'on fait tant de façons?

On va pour elle encor donner les violons;

Et c'est ce qui me désespère.

### HERNAND.

Elle va tout gâter... Mademoiselle, eh bien! Si vous me promettiez de n'en témoigner rien, D'être discrète....

#### SANCHETTE.

Oh! oui, je jure de me taire,

Pourvu que vous parliez.

HERNAND.

Le secret, le mystère

Rend les plaisirs piquants.

SANCHETTE.

Je ne vois pas pourquoi.

HERNAND.

Mon maître, né galant, dont vous tournez ta tête, Sans vous en avertir vous prépare une fête.

SANCHETTE.

Ouoil tous ces violons...?

HERNAND.

Sont tous pour vous.

SANCHETTE.

Pour moi!

#### HERNAND.

N'en faites point semblant, gardez un beau silence: Vous verrez vingt Français entrer dans un moment; Ils sont parés superbement; Ils parlent en chansons, ils marchent en cadence, Et la joie est leur élément.

SANCHETTE.

Vingt beaux messieurs français! j'en ai l'âme ravie; J'eus de voir des Français toujours très-grande envie : Entreront-ils bientôt?

HERNAND.

Ils sont dans le château.

SANCHETTE.

L'aimable nation! que de galanterie!

HERNAND.

On vous donne un spectacle, un plaisir tout nouveau. Ce que font les Français est si brillant, si beau!

SANCHETTE.

Eh! qu'est-ce qu'un spectacle?

HERNAND.

Une chose charmante.

Quelquesois un spectacle est un mouvant tableau Où la nature agit, où l'histoire est parlante, Où les rois, les héros, sortent de leur tombeau: Des mœurs des nations c'est l'image vivante.

SANCHETTE.

Je ne vous entends point.

HERNAND.

Un spectacle assez beau

Serait encore une sête galante; C'est un art tout français d'expliquer ses désirs Par l'organe des jeux, par la voix des plaisirs; Un spectacle est surtout un amoureux mystère Pour courtiser Sanchette et tâcher de lui plaire,

Avant d'aller tout uniment Parler au baron votre père De notaire, d'engagement, De fiançaille, et de douaire.

SANCHETTE.

Ah! je vous entends bien; mais moi, que dois-je faire?

Rien.

SANCHETTE.

Comment! rien du tout?

HERNAND.

Le goût, la dignité,

Consistent dans la gravité,
Dans l'art d'écouter tout, finement, sans rien dire,
D'approuver d'un regard, d'un geste, d'un sourire.
Le feu dont mon maître soupire

Sous des noms empruntés devant vous paraîtra;

Et l'adorable Sanchette, Toujours tendre, toujours discrète, En silence triomphera.

SANCHETTE.

Je comprends fort peu tout cela; Mais je vous avouerai que je suis enchantée De voir de beaux Français, et d'en être fêtée.

SCÈNE VI. — SANCHETTE ET HERNAND sont sur le devant, LA PRINCESSE DE NAVARRE arrive par un des côtés du fond sur le théâtre, entre DON MORILLO ET LE DUC DE FOIX; LÉONOR, SUITE.

LÉONOR, à Morillo.

Oui, monsieur, nous allons partir.

LE DUC DE FOIX, à part.

Amour, daigne éloigner un départ qui me tue.

SANCHETTE, à Hernand.

On ne commence point. Je ne puis me tenir; Quand aurai-je une fête aux yeux de l'inconnue? Je la verrai jalouse, et c'est un grand plaisir.

CONSTANCE voulant passer par une porte, elle s'ouvre et paraît remplie de guerriers.

Que vois-je, ô ciel! suis-je trahie? Ce passage est rempli de guerriers menaçants! Quoi! don Pèdre en ces lieux étend sa tyrannie? LÉONOR.

La frayeur trouble tous mes sens.

(Les guerriers entrent sur la scène, précédés de trompettes, et tous les acteurs de la comédie se rangent d'un côté du théâtre.)

UN GUERRIER, chantant.

Jeune beauté, cessez de vous plaindre,

Bannissez vos terreurs;

C'est vous qu'il faut craindre:

Bannissez vos terreurs;

C'est vous qu'il faut craindre;

Régnez sur nos cœurs.

LE CHŒUR répète.

Jeune beauté, cessez de vous plaindre, etc.

(Marche de guerriers dansants.)

UN GUERRIER.

Lorsque Vénus vient embellir la terre, C'est dans nos champs qu'elle établit sa cour.

Le terrible dieu de la guerre,

Désarmé dans ses bras, sourit au tendre amour.

Toujours la beauté dispose Des invincibles guerriers; Et le charmant Amour est sur un lit de rose, A l'ombre des lauriers.

LE CHŒUR.

Jeune beauté, cessez de vous plaindre, etc.

(On danse.)

UN GUERRIER.

Si quelque tyran vous opprime, Il va tomber la victime De l'amour et de la valeur; Il va tomber sous le glaive vengeur.

UN GUERRIER.

A votre présence
Tout doit s'enflammer;
Pour votre défense
Tout doit s'armer.
L'amour, la vengeance,
Doit nous animer.

LE CHŒUR répète. A votre présence Tout doit s'enflammer, etc.

(On danse.)

constance, à Léonor.

Je l'avouerai, ce divertissement
Me plaît, m'alarme davantage;
On dirait qu'ils ont su l'objet de mon voyage.
Ciel! avec mon état quel rapport étonnant!
LÉONOR.

Bon! c'est pure galanterie;
C'est un air de chevalerie,
Que prend le vieux baron pour faire l'important.
(La princesse veut s'en aller; le chœur l'arrête en chantant.)

LE CHŒUR.

Demeurez, présidez à nos fêtes; Que nos cœurs soient ici vos conquêtes.

DEUX GUERRIERS.

Tout l'univers doit vous rendre L'hommage qu'on rend aux dieux; Mais en quels lieux Pouvez-vous attendre Un hommage plus tendre, Plus digne de vos yeux?

LE CHŒUR.

Demeurez, présidez à nos fêtes.

Que nos cœurs soient vos tendres conquêtes.

(Les personnages du divertissement rentrent par le même portique.)

(Pendant que Constance parle à Léonor, don Morillo, qui est devant

elles, leur fait des mines; et Sanchette, qui est alors auprès du duc de Foix, le tire à part sur le devant du théâtre.)

SANCHETTE, au duc de Foix.

Ecoutez donc, mon cher amant, L'aubade qu'on me donne est étrangement faite: Je n'ai pas pu danser. Pourquoi cette trompette? Qu'est-ce qu'un Mars, Vénus, des combats, un tyran,

Et pas un seul mot de Sanchette? A cette dame-ci tout s'adresse en ces lieux : Cette préférence me touche.

LE DUC DE POIX.

Croyez-moi, taisons-nous; l'amour respectueux Doit avoir quelquefois son bandeau sur la bouche, Bien plus encor que sur les yeux.

SANCHETTE.

Quel bandeau? quels respects? ils sont bien ennuyeux!

MORILLO, s'avançant vers la princesse. Eh bien! que dites-vous de notre sérénade? La tante est-elle un peu contente de l'aubade?

LÉONOR.

Et la tante et la nièce y trouvent mille appas.

CONSTANCE, à Léonor.

Qu'est-ce que tout ceci? Non, je ne comprends pas Les contrariétés qui s'offrent à ma vue, Cette rusticité du seigneur du château,

Et ce goût si noble, si beau, D'une fête si prompte et si bien entendue.

MORILLO.

Eh bien donc! notre tante approuve mon cadeau.

LÉONOR.

Il me paraît brillant, fort heureux, et nouveau.

MORILLO.

La porte était gardée avec de beaux gendarmes : Eh! eh! l'on n'est pas neuf dans le métier des armes.

CONSTANCE.

C'est magnifiquement recevoir nos adieux; Toujours le souvenir m'en sera précieux.

MORILLO.

Je le crois. Vous pourriez voyager par le monde Sans être fêtoyée ainsi qu'on l'est ici :

Soyez sage, demeurez-y;

Cette fête, ma foi, n'aura pas sa seconde: Vous chômerez ailleurs. Quand je vous parle ainsi, C'est pour votre seul bien; car pour moi je vous jure Que, si vous décampez, de bon cœur je l'endure; Et quand il vous plaira vous pourrez nous quitter. CONSTANCE.

De cette offre polie il nous faut profiter; Par cet autre côté permettez que je sorte.

LÉONOR.

On nous arrête encore à la seconde porte?

CONSTANCE.

Que vois-je? quels objets! quels spectacles charmants! Léonor.

Ma nièce, c'est ici le pays des romans.

(Il sort de cette seconde porte une troupe de danseurs et de danseuses avec des tambours de basque et des tambourins.)

(Après cette entrée, Léonor se trouve à côté de Morillo, et lui dit :)
Qui sont donc ces gens-ci?

MORILLO, au duc de Foix.

C'est à toi de leur dire

Ce que je ne sais point.

LE DUC DE FOIX, à la princesse de Navarre.

Ce sont des gens savants,

Qui dans le ciel tout courant savent lire Des mages d'autrefois illustres descendants, A qui fut réservé le grand art de prédire

(Les astrologues arabes, qui étaient restés sous le portique pendant la danse, s'avancent sur le théâtre, et tous les acteurs de la comédie se rangent pour les écouter.)

une devineresse chante.

Nous enchaînons le temps; le plaisir suit nos pas : Nous portons dans les cœurs la flatteuse espérance;

Nous leur donnons la jouissance Des biens même qu'ils n'ont pas; Le présent fuit, il nous entraîne; Le passé n'est plus rien.

Charme de l'avenir, vous êtes le seul bien Qui reste à la faiblesse humaine.

Nous enchaînons le temps, etc.

(On danse.)

UN ASTROLOGUE.

L'astre éclatant et doux de la fille de l'onde, Qui devance ou qui suit le jour, Pour vous recommençait son tour.

Mars a voulu s'unir pour le bonheur du monde A la planète de l'Amour.

Mais quand les faveurs célestes Sur nos jours précieux allaient se rassembler, Des dieux inhumains et funestes

Se plaisent à les troubler.

UN ASTROLOGUE, alternativement avec le chœur Dieux ennemis, dieux impitoyables,

Soyez confondus: Dieux secourables, Tendre Vénus, Soyez à jamais favorables.

CONSTANCE.

Ces astrologues me paraissent Plus instruits du passé que du sombre avenir; Dans mon ignorance ils me laissent; Comme moi, sur mes maux ils semblent s'attendrir; Ils forment, comme moi, des souhaits inutiles,

Et des espérances stériles,

Sans rien prévoir et sans rien prévenir.

LE DUC DE FOIX.

Peut-être ils prédiront ce que vous devez faire; Des secrets de nos cœurs ils percent le mystère.

une devineresse s'approche de la princesse, et chante.

Vous excitez la plus sincère ardeur, Et vous ne sentez que la haine; Pour punir votre ame inhumaine. Un ennemi doit toucher votre cœur.

(Ensuite s'avançant vers Sanchette.)

Et vous, jeune beauté que l'Amour veut conduire,

L'Amour doit vous instruire; Suivez ses douces lois. Votre cœur est né tendre;

Aimez, mais, en faisant un choix, Gardez de vous méprendre.

SANCHETTR.

Ah! l'on s'adresse à moi; la fête était pour nous. J'attendais; j'éprouvais des transports si jaloux! un devin et une devineresse, s'adressant à Sanchette.

En mariage Un sort heureux Est un rare avantage; Ses plus doux feux Sont un long esclavage. Du mariage

Formez les nœuds; Mais ils sont dangereux.

L'amour heureux Est trop volage. Du mariage

Craignez les nœuds; Ils sont trop dangereux.

SANCHETTE, au duc de Foix.

Bon! quels dangers seraient à craindre en mariage? Moi, je n'en vois aucun; de bon cœur je m'engage: Nous nous aimons, tout ira bien.
Puisque nous nous aimons, nous serons fort fidèles;
Donnez-moi bien souvent des fêtes aussi belles,
Et je ne me plaindrai de rien.

LE DUC DE FOIX.

Hélas! j'en donnerais tous les jours de ma vie, Et les fêtes sont ma folie;

Mais je n'espère point faire votre bonheur.

SANCHETTE.

Il est déjà tout fait; vous enchantez mon cœur. (On danse.)

(Les acteurs de la comédie sont rangés sur les ailes; Sanchette veut danser avec le duc de Foix, qui s'en défend; Morillo prend la princesse de Navarre, et danse avec elle.)

GUILLOT, avec un garçon jardinier, vient interrompre la danse, dérange tout, prend le duc de Foix et Morillo par la main, fait des signes en leur parlant bas, et ayant fait cesser la musique, il dit au duc de Foix:

Oh! vous allez bientôt avoir une autre danse:
Tout est perdu, comptez sur moi.

LE DUC DE FOIX, à Morillo.

Quelle étrange aventure! Un alcade! Eh! pourquoi?
MORILLO.

Il vient la demander par ordre exprès du roi.

LE DUC DE FOIX.

De quel roi?

MORILLO.

De don Pèdre.

LE DUC DE FOIX.

Allez; le roi de France

Vous défendra bientôt de cette violence.

LÉONOR, à la princesse.

Il paraît que sur vous roule la conférence.

MORILLO.

Bon; mais en attendant qu'allons-nous devenir? Quand un alcade parle, il faut bien obéir.

LE DUC DE FOIX.

Obéir, moi?

MORILLO.

Sans doute, et que peux-tu prétendre? LE DUC DE FOIX.

Nous battre contre tous, contre tous la défendre.

MORILLO.

Qui? toi, te révolter contre un ordre précis Émané du roi même! es-tu de sang rassis?

LE DUC DE FOIX.

Le premier des devoirs est de servir les belles;

Et les rois ne vont qu'après elles, MORILLO.

Ce petit parent-là m'a l'air d'un franc vaurien; Tu seras.... Mais, ma foi, je ne m'en mêle en rien. Rebelle à la justice! Allons, rentrez, Sanchette, Plus de fête.

(Morillo pousse Sanchette dans la maison, renvoie la musique, et sort avec son monde.)

SANCRETTE.

Eh quoi donc?

LEONOR.

D'où vient cette retraite,

Ce trouble, cet effroi, ce changement soudain?

CONSTANCE.

Je crains de nouveaux coups de mon triste destin.

LE DUC DE FOIX.

Madame, il est affreux de causer vos alarmes. Nos divertissements vont finir par des larmes. Un cruel....

CONSTANCE.

Ciel! qu'entends-je? Eh quoi! jusqu'en ces lieux Gaston poursuivrait-il ses projets odieux?

LÉONOR.

Qu'avez-vous dit?

LE DUC DE FOIX.

Quel nom prononce votre bouche? Gaston de Foix, madame, a-t-il un cœur farouche? Sur la foi de son nom j'ose vous protester Qu'ainsi que moi pour vous il donnerait sa vié; Mais d'un autre ennemi craignez la barbarie: De la part de don Pèdre on vient vous arrêter.

CONSTANCE.

M'arrêter?

Le DUC DE FOIX.

Un alcade avec impatience Jusqu'en ces lieux suivit vos pas:

Il doit venir vous prendre.

CONSTANCE.

Eh! sur quelle apparence,

Sous quel nom, quel prétexte?

LE DUC DE FOIX.

Il ne vous nomme pas;

Mais il a désigné vos gens, votre équipage; Tout envoyé qu'il est d'un ennemi sauvage, Il a surtout désigné vos appas.

LEONOR.

Ah! cachons-nous, madame.

CONSTANCE.

Où?

LÉONOR.

Chez la jardinière,

Chez Guillot.

LE DUC DE FOIX.

Chez Guillot on viendra vous chercher:

La beauté ne peut se cacher.

CONSTANCE.

Fuyons.

LE DUC DE FOIX.

Ne fuyez point.

LÉONOR.

Restons donc.

CONSTANCE.

Ciell que faire?

LE DUC DE FOIX.

Si vous restez, si vous fuyez,

Je mourrai partout à vos pieds.

Madame, je n'ai point la coupable imprudence D'oser vous demander quelle est votre naissance :

Soyez reine ou bergère, il n'importe à mon cœur; Et le secret que vous m'en faites

Du soin de vous servir n'affaiblit point l'ardeur :

Le trône est partout où vous êtes.

Cachez, s'il se peut, vos appas;

Je vais voir en ces lieux si l'on peut vous surprendre;

Et je ne me cacherai pas

· Quand il faudra vous défendre.

SCÈNE VII. - CONSTANCE, LEONOR.

LÉONOR.

Enfin nous avons un appui:

Le brave chevalier! nous viendrait-il de France?

CONSTANCE.

Il n'est point d'Espagnol plus généreux que lui.

LÉONOR.

J'en espère beaucoup, s'il prend votre défense.

CONSTANCE.

Mais que peut-il seul aujourd'hui Contre le danger qui me presse? Le sort a sur ma tête épuisé tous ses coups.

LÉCNOR.

Je craindrais le sort en courroux, Si vous n'étiez qu'une princesse; Mais vous avez, madame, un partage plus doux:

### ACTE I, SCÈNE VII.

La nature elle-même a pris votre querelle : Puisque vous êtes jeune et belle, Le monde entier sera pour vous.

### ACTE SECOND.

SCENE I. - SANCHETTE, GUILLOT.

SANCHETTE.

Arrête, parle-moi, Guillot.

GUILLOT.

Oh! Guillot est pressé.

SANCHETTE.

Guillot, demeure; un mot:

Que fait notre Alamir?

GUILLOT.

Oh! rien n'est plus étrange.

SANCHETTE.

Mais que fait-il? dis-moi.

GUILLOT.

Moi, je crois qu'il fait tout,

Libéral comme un roi, jeune et beau comme un ange.

SANCHETTE.

L'infidèle me pousse à bout.

N'est-il pas au jardin avec cette étrangère?

GUILLOT.

Eh! vraiment oui.

SANCHETTE.

Qu'elle doit me déplaire!

GUILLOT.

Eh, mon Dieu! d'où vient ce courroux? Vous devez l'aimer au contraire, Car elle est belle comme vous.

SANCHETTE.

D'où vient qu'on a cessé sitôt la sérénade?

GUILLOT.

Je n'en sais rien.

SANCHETTE.

Que veut dire un alcade?

GUILLOT.

Je n'en sais rien.

SANCHETTE

D'où vient que mon père voulait M'enfermer sous la clef? d'où vient qu'il s'en allait? GUILLOT.

Je n'en sais rien.

D'où vient qu'Alamir est près d'elle?

Eh! je le sais; c'est qu'elle est belle: Il lui parle à genoux, tout comme on parle au roi; C'est des respects, des soins, j'en suis tout hors de moi. Vous en seriez charmée.

SANCHETTE.

Ah! Guillot, le perfide!

GUILLOT.

Adieu; car on m'attend: on a besoin d'un guide; Elle veut s'en aller.

(Il sort.)

SANCHETTE, seule.
Puisse-t-elle partir,

Et me laisser mon Alamir!

Oh! que je suis honteuse et dépitée! Il m'aimait en un jour; en deux suis-je quittée? Monsieur Hernand m'a dit que c'est là le bon ton; Je n'en crois rien du tout. Alamir! quel fripon! S'il était sot et laid, il me serait fidèle, Et, ne pouvant trouver de conquête nouvelle,

Il m'aimerait faute de mieux.

Comment faut-il faire à mon âge?

J'ai des amants constants; ils sont fort ennuyeux;

J'en trouve un seul aimable, et le traître est volage.

SCÈNE II. - SANCHETTE, L'ALCADE, SUITE.

L'ALCADE.

Mes amis, vous avez un important emploi; Elle est dans ces jardins. Ah! la voici; c'est elle: Le portrait qu'on m'en fit me semble assez fidèle; Voilà son air, sa taille; elle est jeune, elle est belle;

Remplissons les ordres du roi.

Soyez prêts à me suivre, et faites sentinelle.

UN LIEUTENANT DE L'ALCADE.

Nous vous obéirons; comptez sur notre zèle.

SANCHETTE.

Ah! messieurs, vous parlez de moi. L'ALCADE.

Oui, madame, à vos traits nous savons vous connaître; Votre air nous dit assez ce que vous devez être; Nous venons vous prier de venir avec nous; La moitié de mes gens marchera devant vous, L'autre moitié suivra; vous serez transportée Sûrement et sans bruit, et partout respectée.

Quel étrange propos! me transporter! Qui? moi! Eh! qui donc êtes-vous?

L'ALCADE.

Des officiers du roi;

Vous l'offensez beaucoup d'habiter ces retraites;

Monsieur l'amirante en secret,

Sans nous dire qui vous êtes, Nous a fait votre portrait.

SANCHETTE.

Mon portrait, dites-vous?

L'ALCADE.

Madame, trait pour trait.

SANCHETTE.

Mais je ne connais point ce monsieur l'amirante.

L'ALCADE.

Il fait pourtant de vous la peinture vivante.

SANCHETTE.

Mon portrait à la cour a donc été porté?

L'ALCADE.

Apparemment.

SANCHETTE.

Voyez ce que fait la beauté!

Et de la part du roi vous m'enlevez!

L'ALCADE.

Sans doute;

C'est notre ordre précis : il le faut, quoi qu'il coûte.

SANCHETTE.

Où m'allez-vous mener?

L'ALCADE.

A Burgos, à la cour;

Vous y serez demain avant la fin du jour.

SANCHETTE.

A la cour! mais vraiment ce n'est pas me déplaire; La cour! j'y consens fort; mais que dira mon père? L'ALCADE.

Votre père? il dira tout ce qu'il lui plaira.

SANCHETTE.

Il doit être charmé de ce voyage-là.

L'ALCADE.

C'est un honneur très-grand qui sans doute le flatte.

SANCHETTE.

On m'a dit que la cour est un pays si beau! Hélas! hors ce jour-ci, la vie en ce château Fut toujours ennuyeuse et plate.

L'ALCADE.

Il faut que dans la cour votre personne éclate.

Eh! qu'est-ce qu'on y fait?

L'ALCADE.

Mais du bien et du mal;

On y vit d'espérance; on tâche de paraître; Près des belles toujours on a quelque rival, On en a cent auprès du maître.

SANCHETTE.

Eh! quand je serai là, je verrai donc le roi?

C'est lui qui veut vous voir.

SANCHETTE.

Ah! quel plaisir pour moi! eh quoi! le roi souhaite

Ne me trompez-vous point? eh quoi! le roi souhaite Que je vive à sa cour? il veut avoir Sanchette? Hélas! de tout mon cœur: il m'enlève; partons. Est-il comme Alamir? quelles sont ses façons? Comment en use-t-il, messieurs, avec les belles?

L'ALCADE.

Il ne m'appartient pas d'en savoir des nouvelles; A ses ordres sacrés je ne sais qu'obéir.

SANCHETTE.

Vous emmenez sans doute à la cour Alamir?

Comment? quel Alamir?

SANCHETTE.

L'homme le plus aimable,

Le plus fait pour la cour, brave, jeune, adorable.

L'ALCADE.

Si c'est un gentilhomme à vous,

Sans doute, il peut venir; vous êtes la maîtresse.

SANCHETTE.

Un gentilhomme à moi, plût à Dieu!

L'ALCADE.

Le temps presse,

La nuit vient; les chemins ne sont pas sers pour nous : Partons.

SANCHETTE.

Ah! volontiers.

SCÈNE III. - MORILLO, SANCHETTE, L'ALCADE, SUITE.

MORILLO.

Messieurs, êtes-vous fous?

Arrêtez donc, qu'allez-vous faire?

Où menez-vous ma fille?

SANCHETTE.

A la cour, mon cher père.

MORILLO.

Elle est folle! arrêtez; c'est ma fille.

L'ALCADE.

Comment?

Ce n'est pas cette dame, à qui je...?

MORILLO.

Non, vraiment;

C'est ma fille, et je suis don Morillo son père;
Jamais on ne l'enlèvera.

SANCHETTE.

Quoi, jamais!

MORILLO.

Emmenez, s'il le faut, l'étrangère;

Mais ma fille me restera.

SANCHETTE.

Elle aura donc sur moi toujours la préférence; C'est elle qu'on enlève!

MORILLO.

Allez en diligence.

SANCHETTE.

L'heureuse créature! on l'emmène à la cour : Hélas! quand sera-ce mon tour?

MORILLO.

Vous voyez que du roi la volonté sacrée Est chez don Morillo comme il faut révérée; Vous en rendrez compte.

L'ALCADE.

Oui, fiez-vous à nos soins.

SANCHETTE.

Messieurs, ne prenez qu'elle au moins.

SCENE IV. - MORILLO, SANCHETTE.

MORILLO.

Je suis saisi de crainte : ah! l'affaire est fâcheuse.

SANCHETTE.

Eh! qu'ai-je à craindre, moi?

MORILLO.

La chose est sérieuse;

C'est affaire d'État, vois-tu, que tout ceci.

SANCHETTE.

Comment, d'État?

MORILLO.

Eh, oui; j'apprends que près d'ici Tous les Français sont en campagne Peur donner un maître à l'Espagne.

SANCHETTE.

Qu'est-ce que cela fait?

Voltaire - 11

MORILLO.

On dit qu'en ce canton

Alamir est leur espion;

Cette dame est errante, et chez moi se déguise; Elle a tout l'air d'être comprise Dans quelque conspiration:

Dans quelque conspiration;
Et, si tu veux que je le dise,
Tout cela sent la pendaison.
J'ai fait une grosse sottise
De faire entrer dans ma maison
Cette dame en ce temps de crise,
Et cet agréable fripon
Qui me joue, et qui la courtise:
Je veux qu'il parte tout de bon,

Et qu'ailleurs il s'impatronise.

SANCHETTE.
Lui? mon père; ce beau garçon?

MORILLO.

Lui-même; il peut ailleurs donner la sérénade.

SCENE V. - MORILLO, SANCHETTE, GUILLOT.

GUILLOT, tout essoufslé.

Au secours, au secours! ah! quelle étrange aubade!

MORILLO.

Quoi donc?

SANCHETTE.

Ou'a-t-il donc fait?

GUILLOT.

Dans ces jardins là-bas....

MORILLO.

Eh bien?

GUILLOT.

Cet Alamir et ce monsieur l'alcade,

Les gens d'Alamir, des soldats, Ayant du fer partout, en tête, au dos, aux bras,

L'étrangère enlevée au milieu des gendarmes, Et le brave Alamir tout brillant sous les armes, Qui la reprend soudain, et fait tomber à bas,

Tout alentour de lui, nez, mentons, jambes, bras,

Et la belle étrangère en larmes,
Des chevaux renversés, et des maîtres dessous,
Et des valets dessus, des jambes fracassées,
Des vainqueurs, des fuyards, des cris, du sang, des coups.
Des lances à la fois et des têtes cassées,
Et la tante, et ma femme, et ma fille avec moi;
C'est horrible à penser, je suis tout mort d'effroi.

Eh! n'est-il point blessé?

GUILLOT.

C'est lui qui blesse et tue;

C'est un héros, un diable.

MORILLO.

Ah! quelle étrange issue!

Quel maudit Alamir! quel enragé! quel fou!
S'attaquer à son maître, et hasarder son cou,
Et le mien, qui pis est! Ah! le maudit esclandre!
Qu'allons-nous devenir? Le plus grand châtiment
Sera le digne fruit de cet emportement;
Et moi bien sot aussi de vouloir entreprendre
De retenir chez moi cette fière beauté;

Voilà ce qu'il m'en a coûté.

Assemblons nos parents; allons chez votre mère, Et tâchons d'assoupir cette effroyable affaire.

SANCHETTE, en s'en allant.

Ah! Guillot! prends bien soin de ce jeune officier; Il a tort, en effet, mais il est bien aimable; Il est si brave!

### SCÈNE VI. — GUILLOT.

Ah! oui; c'est un homme admirable!
On ne peut mieux se battre; on ne peut mieux payer:
Que j'aime les héros, quand ils sont de l'espèce
De cet amoureux chevalier!

J'ai vu ça tout d'un coup; la dame a sa tendresse.

J'aime à voir un jeune guerrier Bien payer ses amis, bien servir sa maîtresse; C'est comme il faut me plaire.

SCENE VII. - CONSTANCE, LEONOR, GUILLOT.

### CONSTANCE.

Où me réfugier?

Hélas! qu'est devenu ce guerrier intrépide,

Dont l'âme généreuse et la valeur rapide

Étalent tant d'exploits avec tant de vertu?

Comme il me défendait! comme il a combattu!

L'aurais-tu vu? réponds.

GUILLOT.

J'ai vu.... je n'ai rien vu;

Je ne vois rien encore : une semblable fête Trouble terriblement les yeux.

LÉONOR

Eh! va donc t'informer.

GUILLOT.

Où, madame?

CONSTANCE.

En tous lieux.

Va, vole!... Réponds donc : que fait-il?... cours.... arrête. Aurait-il succombé? Que ne puis-je à mon tour Désendre ce héros, et lui sauver le jour!

LÉONOR.

Hélas! plus que jamais le danger est extrême; Le nombre était trop grand.

GUILLOT.

Contre un ils étaient dix.

LÉONOR.

Peut-être qu'on vous cherche, et qu'Alamir est pris.

Qui? lui! vous vous moquez; il aurait pris lui-même Tous les alcades d'un pays.

Allez, croyez, sans vous méprendre, Qu'il sera mort cent fois avant que de se rendre. CONSTANCE.

Il serait mort!

LÉONOR.

Va donc.

CONSTANCE.

Tâche de t'éclaircir.

(Il sort.)

Va vite.... Il serait mort!

LÉONOR.

Je vous en vois frémir;

Il le mérite bien; votre âme est attendrie; Mais sur quoi jugez-vous qu'il ait perdu la vie? CONSTANCE.

S'il vivait, Léonor, il serait près de moi.

De l'honneur qui le guide il connaît trop la loi.

Sa main, pour me servir par le ciel réservée,

M'abandonnerait-elle après m'avoir sauvée?

Non; je crois qu'en tout temps il serait mon appui.

Puisqu'il ne paraît pas, je dois trembler pour lui.

LÉONOR.

Tremblez aussi pour vous; car tout vous est contraire:
En vain partout vous savez plaire,

Partout on vous poursuit, on menace vos jours; Chacun craint ici pour sa tête.

Le maître du château, qui vous donne une fête, N'ose vous donner du secours;

Alamir seul vous sert, le reste vous opprime.

CONSTANCE.

Que devient Alamir, et quel sera son sort?

LÉONOR.

Songez au trône, hélas! quel transport vous anime! constance.

Léonor, ce n'est point un aveugle transport C'est un sentiment légitime. Ce qu'il a fait pour moi....

SCENE VIII. - CONSTANCE, LEONOR, LE DUC DE FOIX.

LE DUC DE FOIX.

J'ai fait ce que j'ai dû.

J'exécutais votre ordre, et vous avez vaincu.

CONSTANCE.

Vous n'êtes point blessé?

LE DUC DE FOIX.

Le ciel, le ciel propice,

De votre cause en tout seconda la justice. Puisse un jour cette main, par de plus heureux coups, De tous vos ennemis vous faire un sacrifice! Mais un de vos regards doit les désarmer tous.

CONSTANCE.

Hélas! du sort encor je ressens le courroux; De vous récompenser il m'ôte la puissance. Je ne puis qu'admirer cet excès de vaillance,

LE DUC DE FOIX.

Non, c'est moi qui vous dois de la reconnaissance. Vos yeux me regardaient; je combattais pour vous: Quelle plus belle récompense?

CONSTANCE.

Ce que j'entends, ce que je vois, Votre sort et le mien, vos discours, vos exploits, Tout étonne mon âme; elle en est confondue: Quel destin nous rassemble? et par quel noble effort, Par quelle grandeur d'âme, en ces lieux peu connue, Pour ma seule défense affrontiez-vous la mort?

LE DUC DE FOIX.

Eh! n'est-ce pas assez que de vous avoir vue? constance.

Quoi! vous ne connaissez ni mon nom, ni mon sort, Ni mes malheurs, ni ma naissance?

LE DUC DE FOIX.

Tout cela dans mon cœur eût-il été plus fort Qu'un moment de votre présence?

CONSTANCE.

Alamir, je vous dois ma juste confiance;
Après des services si grands.
Je suis fille des rois et du sang de Navarre;

Mon sort est cruel et bizarre: Je fuyais ici deux tyrans:

Mais vous de qui le bras protége l'innocence A votre tour daignez vous découvrir.

LE DUC DE FOIX.

Le sort, juste une fois, me fit pour vous servir; Et ce bonheur me tient lieu de naissance:

Quoi! puis-je encor vous secourir?

Quels sont ces deux tyrans de qui la violence Vous persécutait à la fois?

Don Pèdre est le premier. Je brave sa vengeance. Mais l'autre, quel est-il?

CONSTANCE.

L'autre est le duc de Foix.

LE DUC DE FOIX.

Ce duc de Foix qu'on dit et si juste et si tendre! Eh! que pourrai-je contre lui?

CONSTANCE.

Alamir, contre tous vous serez mon appui; Il cherche à m'enlever.

LE DUC DE FOIX.

Il cherche à vous défendre;

On le dit, il le doit, et tout le prouve assez.

CONSTANCE.

Alamir! Et c'est vous, c'est vous qui l'excusez!

Non; je dois le haïr, si vous le haïssez.
Vous étant odieux, il doit l'être à lui-même;
Mais comment condamner un mortel qui vous aime?
On dit que la vertu l'a pu seule enflammer;
S'il est ainsi, grand Dieu! comme il doit vous aimer
On dit que devant vous il tremble de paraître,
Que ses jours aux remords sont tous sacrifiés;

On dit qu'enfin, si vous le connaissiez, Vous lui pardonneriez peut-être.

CONSTANCE.

C'est vous seul que je veux connaître; Parlez-moi de vous seul, ne trompez plus mes vœux. LE DUC DE FOIX.

Ah! daignez épargner un soldat malheureux; Ce que je suis dément ce que je peux paraître.

CONSTANCE.

Vous êtes un héros, et vous le paraissez.

LE DUC DE FOIX.

Mon sang me fait rougir: il me condamne assez.

CONSTANCE.

Si votre sang est d'une source obscure,

Il est noble par vos vertus,
Et des destins j'effacerai l'injure.
Si vous êtes sorti d'une source plus pure,
Je.... Mais vous êtes prince, et je n'en doute plus;
Je n'en veux que l'aveu, le reste me l'assure:
Parlez.

J'obéis à vos lois; Je voudrais être prince, alors que je vous vois. Je suis un cavalier....

# SCENE IX. — CONSTANCE, LE DUC DE FOIX, LEONOR, SANCHETTE.

### SANCHETTE.

Vous? vous êtes un traître; Vous n'échapperez pas, et je prétends connaître Pour qui la fête était, qui vous trompiez des deux.

LE DUC DE FOIX. Je n'ai trompé personne; et si je fais des vœux, Ces vœux sont trop cachés, et tremblent de paraître. Ne jugez point de moi par ces frivoles jeux.

Une fête est un hommage Que la galanterie, ou bien la vanité,

Sans en prendre aucun avantage, Quelquesois donne à la beauté.

Si jamais, si j'osais m'abandonner aux flammes De cette passion, vertu des grandes âmes, J'aimerais constamment, sans espoir de retour;

Je mêlerais dans le silence Les plus profonds respects au plus ardent amour. J'aimerais un objet d'une illustre naissance....

SANCHETTE, à part.

Mon père est bon baron.

LE DUC DE FOIX. Un objet ingénu....

SANCHETTE.

Je la suis fort.

LE DUC DE FOIX.

Doux, fier, éclairé, retenu, Qui joindrait sans effort l'esprit et l'innocence.

SANCHETTE, à part.

Est-ce moi?

LE DUC DE FOIX.

J'aimerais certain air de grandeur, Qui produit le respect sans inspirer la crainte, La beauté sans orgueil, la vertu sans contrainte, L'auguste majesté sur le visage empreinte, Sous les voiles de la douceur.

SANCHETTE.

De la majesté! moi!

LE DUC DE FOIX.

Si j'écoutais mon cœur,

Si j'aimais, j'aimerais avec délicatesse,

Mais en brûlant avec transport Et je cacherais ma tendresse,

Comme je dois cacher mes malheurs et mon sort.

LÉONOR.

Eh bien! connaissez-vous la personne qu'il aime? constance, à Léonor.

Je ne me connais pas moi-même; Mon cœur est trop ému pour oser vous parler.

SCÈNE X. - MORILLO, ET LES PRÉCÉDENTS.

MORILLO.

Hélas! tout cela fait trembler:

Ta mère en va mourir; que deviendra ma fille?

L'enfer est déchaîné; mon château, ma famille,

Mon bien, tout est pillé, tout est à l'abandon:

Le duc de Foix a fait investir ma maison.

CONSTANCE.

Le duc de Foix? Qu'entends-je? O ciel! ta tyrannie Veut encor par ses mains persécuter ma vie!

MORILLO.

Bon, ce n'est là que la moindre partie De ce qu'il nous faut essuyer.

Un certain du Guesclin, brigand de son métier, Turc de religion, et Breton d'origine, Avec des spadassins devers Burgos chemine. Ce traître duc de Foix vient de s'associer

Avec toute cette racaille.

Contre eux, tout près d'ici, le roi va guerroyer, Et nous allons avoir bataille.

CONSTANCE.

Ainsi donc à mon sort je n'ai pu résister; Son inévitable poursuite

Dans le piège me précipite Par les mêmes chemins choisis pour l'éviter. Toujours le duc de Foix! sa funeste tendresse Est pire que la haine; il me poursuit sans cesse.

MORILLO.

C'est bien moi qu'il poursuit, si vous le trouvez bon : Serait-ce donc pour vous que je suis au pillage? On fera sauter ma maison:

Est-ce vous qui causez tout ce maudit ravage?
Quelle personne étrange êtes-vous, s'il vous plait,

Pour que les rois et les princes Prennent à vous tant d'intérêt,

Et qu'on coure après vous au fond de nos provinces?

Je suis infortunée, et c'est assez pour vous, Si vous avez un cœur.

SCÈNE XI. — LES PRÉCÉDENTS, UN OFFICIER DU DUC DE FOIX, SUITE.

L'OFFICIER.

Voyez à vos genoux,

Madame, un envoyé du duc de Foix mon maître;

De sa part je mets en vos mains

Cette place où lui-même il n'oserait paraître:

En son nom je viens reconnaître

Vos commandements souverains.

Mes soldats sous vos lois vont, avec allégresse, Vous suivre, ou vous garder, ou sortir de ces lieux; Et quand le duc de Foix combat pour vos beaux yeux, Nous répondons ici des jours de Votre Altesse.

MORILLO.

Son Altesse! Eh, bon Dieu! Quoi! madame est princesse?
L'OFFICIER.

Princesse de Navarre, et suprême maîtresse De vos jours et des miens, et de votre maison.

CONSTANCE.

Je suis hors de moi-même.

MORILLO.

Ah! madame, pardon:

Je me jette à vos pieds.

LÉONOR.

Vous voilà reconnue.

MORILLO.

De mes desseins coquets la singulière issue!

Quoi I vous êtes princesse, et faite comme nous?
L'OFFICIER.

Nous attendons ici vos ordres à genoux.

CONSTANCE.

Je rends grâce à vos soins, mais ils sont inutiles;

Je ne crains rien dans ces asiles;

Alamir est ici; contre mes oppresseurs

Je n'aurai pas besoin de nouveaux défenseurs.

L'OFFICIER.

Alamir! de ce nom je n'ai point connaissance; Mais je respecte en lui l'honneur de votre choix:

S'il combat pour votre défense, Nous serons trop heureux de servir sous ses loix. Je vous ramène aussi vos compagnes fidèles, Vos premiers officiers, vos dames du palais; Echappés aux tyrans, ils nous suivent de près.

LÉONOR.

Ah! les agréables nouvelles!

CONSTANCE.

Ciel! qu'est-ce que je vois?

LES TROIS GRACES ET UNE TROUPE D'AMOURS ET DE PLAISIRS paraissent sur la scène.

LÉONOR.

Les Grâces, les Amours?

LE DUC DE FOIX.

Ainsi Gaston de Foix veut vous servir toujours.

(On danse.)

SANCHETTE, au duc de Foix.

(Interrompant la danse.)

Ce sont donc là ses domestiques!

Que les grands sont heureux, et qu'ils sont magnifiques! Quoi! de toute princesse est-ce là la maison?

Ah! que j'en sois, je vous conjure.

Quel cortége! quel train!

LE DUC DE FOIX.

Ce cortége est un don

Qui vient des mains de la nature;

Toute femme y prétend.

SANCHETTE.

Puis-je y prétendre aussi?

LE DUC DE FOIX.

Oui, sans doute; avec vous les Grâces sont ici:

Les Grâces suivent la jeunesse,

Et vous les partagez avec cette princesse.

SANCHETTE.

Il le faut avouer, on n'a point de parent

Plus agréable et plus galant.

Venez que je vous parle; expliquez-moi, de grâce, Ce qu'est un duc de Foix, et tout ce qui se passe : Restez auprès de moi, contez-moi tout cela, Et parlez-moi toujours, pendant qu'on dansera.

(Elle s'assied auprès du duc de Foix.)

(On danse.)

LES TROIS GRACES chantent. La nature en vous formant, Près de vous nous fit naître;
Loin de vos yeux nous ne pouvions paraître;
Nous vous servons fidèlement:
Mais le charmant Amour est notre premier maître.

(On danse.)

UNE DES GRACES.

Vents furieux, tristes tempêtes,

Fuyez de nos climats:

Beaux jours, levez-vous sur nos têtes;

Fleurs, naissez sur nos pas.

(On danse.)

Echo, voix errante,

Légère habitante

De ce séjour;

Echo, fille de l'Amour,

Doux rossignol, bois épais, onde pure, Répétez avec moi ce que dit la nature :

Il faut aimer à son tour.

(On danse.)

UN PLAISIR.

(Paroles sur un menuet.)

Non le plus grand empire Ne peut remplir un cœur:

Charmant vainqueur.

Dieu séducteur,

C'est ton délire

Qui fait le bonheur.

(On danse.)

UNE BERGÈRE.

UN BERGER.

J'aime, et je crains ma flamme;

Je crains le repentir. Tendre désir,

Premier plaisir,

Dieu de mon ame,

Fais-moi moins gémir.

Ah! le refus, la feinte, Ont des charmes puissants, Désirs naissants,

Combats charmants,
Tendre contrainte,

Tout sert les amants.

(On danse.)

UN AMOUR, alternativement avec le chœur.

Divinité de cet heureux séjour,

Triomphe et fais grâce;

Pardonne à l'audace, Pardonne à l'amour.

(On danse.)

LE MÊME AMOUR

Toi seule es cause

De ce qu'il ose;

Toi seule allumas ses feux

Quel crime est plus pardonnable?

C'est celui de tes beaux yeux;

En les voyant tout mortel est coupable.

LE CHŒUR.

Divinité de cet heureux séjour,

Triomphe et fais grâce; Pardonne à l'audace, Pardonne à l'amour.

CONSTANCE.

On pardonne à l'amour, et non pas à l'audace. Un téméraire amant, ennemi de ma race, Ne pourra m'apaiser jamais.

LE DUC DE FOIX.

Je connais son malheur, et sans doute il l'accable; Mais serez-vous toujours inexorable?

CONSTANCE.

Alamir, je vous le promets.

LE DUC DE FOIX.

On ne fuit pas sa destinée : Les devins ont prédit à votre âme étonnée

Qu'un jour votre ennemi serait votre vainqueur.

CONSTANCE.

Les devins se trompaient, fiez-vous à mon cœur.

LE CHŒUR chante.

On differe vainement;

Le sort nous entraîne,

L'amour nous amène

Au fatal moment.

(Trompettes et timbales.)

CONSTANCE.

Mais d'où partent ces cris, ces sons, ce bruit de guerre?

HERNAND, arrivant avec précipitation.

On marche, et les Français précipitent leurs pas : Ils n'attendent personne.

LE DUC DE FOIX.

Ils ne m'attendront pas;

Et je vole avec eux.

CONSTANCE.

Les jeux et les combats

Tour à tour aujourd'hui partagent-ils la terre? Où fuyez-vous, où portez-vous vos pas?

LE DUC DE FOIX.

Je sers sous les Français, et mon devoir m'appelle; Ils combattent pour vous : jugez s'il m'est permis De rester un moment loin d'un peuple fidèle Qui vient vous délivrer de tous vos ennemis.

(11 sort.)

CONSTANCE, à Léonor.

Ah! Léonor! cachons un trouble si funeste.

La liberté des pleurs est tout ce qui me reste.

(Elles sortent.)

SANCHETTE.

Sans ce brave Alamir, que devenir, hélas!

MORILLO.

Que d'aventures, quel fracas! Quels démons en un jour assemblent des alcades; Des Alamir, des sérénades,

Des princesses et des combats?

SANCHETTE.

Vous allez donc aussi servir cette princesse? Vous suivrez Alamir, vous combattrez?

MORILLO.

Qui? moi!

Quelque sot! Dieu m'en garde!

SANCHETTE.

Et pourquoi non?

MORILLO.

Pourquoi?

C'est que j'ai beaucoup de sagesse.

Deux rois s'en vont combattre à cinq cents pas d'ici; Ce sont des affaires fort belles:

Mais ils pourront sans moi terminer leurs querelles, Et je ne prends point de parti.

## ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I. - CONSTANCE, LÉONOR, HERNAND.

LÉONOR.

Quel est notre destin?

HERNAND.

Délivrance et victoire.

CONSTANCE.

Quoi! don Pèdre est défait?

HERNAND.

Oui, rien ne peut tenir

Contre un peuple né pour la gloire, Pour vaincre, et pour vous obéir.

On poursuit les fuyards.

CONSTANCE.

Et le brave Alamir?

HERNAND.

Madame, on doit à sa personne La moitié du succès que ce grand jour nous donne : Invincible aux combats, comme avec vous soumis, Il vole à la mêlée aussi bien qu'aux aubades;

Il a traité nos ennemis

Comme il a traité les alcades.

Il est en ce moment avec le duc de Foix, Dont nos soldats charmés célèbrent les exploits; Mais il pense à vous seule, et, pénétré de joie,

A vos pieds Alamir m'envoie;

Et je sens, comme lui, les transports les plus doux Qu'il ait deux fois vaincu pour vous.

CONSTANCE.

Je veux absolument savoir de votre bouche....

HERNAND.

Eh quoi, madame?

CONSTANCE.

Un secret qui me touche;

Je veux savoir quel est ce généreux guerrier.

HERNAND.

Puis-je parler, madame, avec quelque assurance?

CONSTANCE.

Ah! parlez : est-ce à lui de cacher sa naissance? Qu'est-il? répondez-moi.

HERNAND.

C'est un brave officier

Dont l'âme est assez peu commune; Elle est au-dessus de son rang: Comme tant de Français, il prodigue son sang: Il se ruine enfin pour faire sa fortune.

LÉONOR.

Il la fera sans doute.

CONSTANCE.

Eh! quel est son projet?

HERNAND.

D'être toujours votre sujet, D'aller à votre cour, d'y servir avec zèle, De combattre pour vous, de vivre, et de mourir,

De vous voir, de vous obéir, Toujours généreux et fidèle;

Appartenir à vous est tout ce qu'il prétend.

CONSTANCE.

Ah! le ciel lui devait un sort plus éclatant!
Rien qu'un simple officier! Mais dans cette occurrence
Quel parti prend le duc de Foix?

HERNAND.

Votre parti, le parti de la France, Le parti du meilleur des rois. CONSTANCE.

Que n'osera-t-il point? que va-t-il entreprendre? Où va-t-il?

HERNAND.

A Burgos il doit bientôt se rendre.

Je cours vers Alamir: ne lui pourrai-je apprendre Si mon message est bien reçu?

CONSTANCE.

Allez; et dites-lui que le cœur de Constance S'intéresse à tant de vertu Plus encor qu'à ma délivrance.

SCENE II. - CONSTANCE, LEONOR.

CONSTANCE.

Rien qu'un simple officier!

LÉONOR.

Tout le monde le dit.

CONSTANCE.

Mon cœur ne peut le croire, et mon front en rougit. LÉONOR.

J'ignore de quel sang le destin l'a fait naître; Mais on est ce qu'on veut avec un si grand cœur. C'est à lui de choisir le nom dont il veut être; Il lui fera beaucoup d'honneur.

CONSTANCE.

Que de vertu! que de grandeur! Combien sa modestie illustre sa valeur! Léonor.

C'est peu d'être modeste, il faut avoir encore De quoi pouvoir ne l'être pas.

Mais ce héros a tout, courage, esprit, appas : S'il a quelques défauts, pour moi je les ignore;

Et vos yeux ne les verraient pas.

J'ai vu quelques héros assez insupportables; Et l'homme le plus vertueux

Peut être le plus ennuyeux:

Mais comment résister à des vertus aimables?

CONSTANCE.

Alamir fera mon malheur:

Je lui dois trop d'estime et de reconnaissance.

LÉONOR.

Déjà dans votre cœur il a sa récompense;

J'en crois assez votre rougeur : C'est de nos sentiments le premier témoignage.

CONSTANCE.

C'est l'interprète de l'honneur.

Cet honneur attaqué dans le fond de mon cœur S'en indigne sur mon visage.

O ciel! que devenir s'il était mon vainqueur?

Je le crains, je me crains moi-même; Je tremble de l'aimer, et je ne sais s'il m'aime. Léonor.

Il voit que votre orgueil serait trop offensé Par ce mot dangereux, si charmant et si tendre:

> Il ne vous l'a pas prononcé; Mais qu'il sait bien le faire entendre! CONSTANCE.

Ah! son respect encore est un charme de plus. Alamir, Alamir a toutes les vertus

LÉONOR.

Que lui manque-t-il donc?

CONSTANCE.

Le hasard, la naissance. Quelle injustice! ô ciel!... mais sa magnificence,

Ces fètes, cet éclat, ses étonnants exploits, Ce grand air, ses discours, son ton même, sa voix....

LÉONOR.

Ajoutez-y l'amour qui parle en sa défense. Sans doute il est du sang des rois.

CONSTANCE.

Tout me le dit, et je le crois
Son amour délicat voulait que je rendisse
A tant de grandeur d'âme, à ce rare service,
Ce qu'ailleurs on immole à son ambition.
Ah! si pour m'éprouver il m'a caché son nom,
S'il n'a jamais d'autre artifice,
S'il est prince, s'il m'aime!... O ciel! que me veut-on?

SCÈNE III. - CONSTANCE, LÉONOR, SANCHETTE.

### SANCHETTE.

Madame, à vos genoux souffrez que je me jette;
Madame, protégez Sanchette.

Je vous ai mal connue, et pourtant, malgré moi,
Je sentais du respect, sans savoir bien pourquoi.

Vous voilà, je crois, reine; il faut à tout le monde Faire du bien à tout moment,

A commencer par moi.

CONSTANCE.

Si le sort me seconde,

C'est mon projet du moins.

LÉONOR.

Eh bien! ma belle enfant,

Madame a des bontés : quel bien faut-il vous faire?

On dit le duc de Foix vainqueur; Mais je prends peu de part au destin de la guerre: Tout cela m'épouvante, et ne m'importe guère; J'aime, et c'est tout pour moi.

CONSTANCE

Votre aimable candeur

M'intéresse pour vous; parlez, soyez sincère.

SANCHETTE.

Ah! je suis de très-bonne foi.

J'aime Alamir, madame, et j'avais su lui plaire

Il devait parler à mon père;

Il est de mes parents : il vint ici pour moi.

constance, se tournant vers Léonor.

Son parent, Léonor!

SANCHETTE.

En écoutant ma plainte, D'un profond déplaisir votre âme semble atteinte!

CONSTANCE.

Il l'aimait!

SANCHETTE.

Votre cœur paraît bien agité!

CONSTANCE.

Je yous ai donc perdue, illusion flatteuse!

SANCHETTE.

Peut-on se voir princesse, et n'être pas heureuse?

CONSTANCE.

Hélas! votre simplicité

Croit que dans la grandeur est la félicité;

Vous vous trompez beaucoup: ce jour doit vous apprendre

Que dans tous les états il est des malheureux.

Vous ne connaissez pas mes destins rigoureux.

Au bonheur, croyez-moi, c'est à vous de prétendre.

Mon cœur de ce grand jour est encore effrayé;

Le ciel me conduisit de disgrâce en disgrâce :

Mon sort peut-il être envié?

SANCHETTE.

Votre Altesse me fait pitié;

Mais je voudrais être à sa place.

Il ne tiendrait qu'à vous de finir mon tourment.

Alamir est tout fait pour être mon amant.

Je bénis bien le ciel que vous soyez princesse:

Il faut un prince à Votre Altesse;

Un simple gentilhomme est peu pour vos appas.

Seriez-vous assez rigoureuse

Pour m'ôter mon amant, en ne le prenant pas,

Vous qui semblez si généreuse? CONSTANCE, ayant un peu révé.

Allez.... ne craignez rien.... Quoi! le sang vous unit?

Oui, madame.

CONSTANCE.

Il vous aime?

J'aille dans votre cour vous servir avec lui.

SANCHETTE.

Oui, d'abord il l'a dit, Et d'abord je l'ai cru; souffrez que je le croie: Madame, tout mon cœur avec vous se déploie. Chez messieurs mes parents je me mourais d'ennui; Il faut qu'en l'épousant, pour comble de ma joie,

CONSTANCE.

Vous! avec Alamir!

SANCHETTE.

Vous connaissez son zèle;

Madame, qu'avec lui votre cour sera belle!

Quel plaisir de vous y servir!

Ah! quel charme de voir et sa reine et son prince!

Un chagrin à la cour donne plus de plaisir Que mille fêtes en province.

Mariez-nous, madame, et faites-nous partir.

CONSTANCE.

Etouffe tes soupirs, malheureuse Constance!
Soyons en tous les temps digne de ma naissance...
Oui, vous l'épouserez.... comptez sur mon appui.
Au vaillant Alamir je dois ma délivrance;
Il a tout fait pour moi.... je vous unis à lui,
Et vous serez sa récompense.

SANCHETTE.

Parlez donc à mon père.

CONSTANCE.

Oui.

SANCHETTE.

Parlez aujourd'hui,

Tout à l'heure.

CONSTANCE.

Oui.... Quel trouble et quel effort extrême!

SANCHETTE.

Quel excès de bonté! Je tombe à vos genoux,

Madame, et je ne sais qui j'aime

Le plus sincèrement, d'Alamir ou de vous.

(Elle fait quelques pas pour s'en aller.)

CONSTANCE.

De mon sort ennemi la rigueur est constante.

BANCHETTE, revenant.

C'est à condition que vous m'emmènerez? CONSTANCE.

C'en est trop.

SANCHETTE.

De nous deux vous serez si contente!

(A Léonor.)

Avertissez-moi, vous, lorsque vous partirez.

(En s'en allant.)

Que je suis une heureuse fille! Qu'on va me respecter ce soir dans ma famille!

SCÈNE IV. — CONSTANCE, LEONOR.

CONSTANCE.

A quels maux différents tous mes jours sont livrés! Léonor, connais-tu ma peine et mon outrage? LÉONOR.

Je supportais, madame, avec tranquillité Les persécutions, le couvent, le voyage;

J'essuyais même avec gaieté Ces infortunes de passage :

Vous me faites enfin connaître la douleur;

Tout le reste n'est rien près des peines du cœur:

Le vrai malheur est son ouvrage.

CONSTANCE.

Je suis accoutumée à dompter le malheur.

LÉONOR.

Ainsi par vos bontés sa parente l'épouse :

Il méritait d'autres appas.

CONSTANCE.

Si j'étais son égale, hélas! Que mon âme serait jalouse!

Oublions Alamir, ses vertus, ses attraits,

Ce qu'il est, ce qu'il devrait être,

Tout ce qui de mon cœur s'est presque rendu maître.... Non, je ne l'oublierai jamais.

LÉONOR.

Vous ne l'oublierez point? vous le cédez?

CONSTANCE.

Sans doute

LÉONOR.

Hélas! que cet effort vous coûte!

Mais ne serait-il point un effort généreux,

Non moins grand, beaucoup plus heureux, Celui d'être au-dessus de la grandeur suprême? Vous pouvez aujourd'hui disposer de vous-même.

Elever un héros, est-ce vous avilir?

Est-ce donc par orgueil qu'on aime? N'a-t-on que des rois à choisir? Alamir ne l'est pas, mais il est brave et tendre. CONSTANCE.

Non, le devoir l'emporte, et tel est son pouvoir. LÉONOR.

> Hélas! gardez-vous bien de prendre La vanité pour le devoir.

Que résolvez-vous donc?

CONSTANCE.

Moi! d'être au désespoir; D'obéir, en pleurant, à ma gloire importune; D'éloigner le héros dont je me sens charmer; De goûter le bonheur de faire sa fortune, Ne pouvant me livrer au bonheur de l'aimer.

(On entend derrière le théâtre un bruit de trompettes.)

CHŒUR.

Triomphe, victoire:
L'équité marche devant nous:
Le ciel y joint la gloire;
L'ennemi tombe sous nos coups:
Triomphe, victoire.
L'éonor.

Est-ce le duc de Foix qui prétend par des fêtes Vous mettre encor, madame, au rang de ses conquêtes? CONSTANCE.

Ah! je déteste le parti Dont la victoire a secondé les armes : Quel qu'il soit, Léonor, il est mon ennemi. Puisse le duc de Foix, auteur de mes alarmes,

Puissent don Pèdre et lui l'un par l'autre périr! Mais, ô ciel! conservez mon vengeur Alamir, Dût-il ne point m'aimer, dût-il causer mes larmes!

SCÈNE V. — LE DUC DE FOIX, CONSTANCE, LÉONOR.

LE DUC DE FOIX.

Madame, les Français ont délivré ces lieux; Don Pèdre est descendu dans la nuit éternelle.

Gaston de Foix victorieux

Attend encore une gloire plus belle, Et demande l'honneur de paraître à vos yeux.

CONSTANCE.

Que dites-vous? et qu'osez-vous m'apprendre? Il paraîtrait en des lieux où je suis! Don Pèdre est mort, et mes ennuis Survivraient encore à sa cendre? LE DUC DE FOIX.

Gaston de Foix vainqueur en ces lieux va se rendre.

J'ai combattu sous lui; j'ai vu dans ce grand jour
Ce que peut le courage, et ce que peut l'amour.

Pour moi, seul malheureux (si pourtant je puis l'être,
Quand des jours plus sereins pour vous semblent renaître).

Pénétré, plein de vous jusqu'au dernier soupir,
Je n'ai qu'à m'éloigner, ou plutôt qu'à vous fuir.

CONSTANCE.

Vous partez!

LE DUC DE FOIX.

Je le dois.

CONSTANCE.

Arrêtez, Alamir.

LE DUC DE FOIX.

Madame !

CONSTANCE.

Demeurez; je sais trop quelle vue Vous conduisit en ce séjour.

LE DUC DE FOIX.

Quoi! mon âme vous est connue?

CONSTANCE.

Oui.

LE DUC DE FOIX.

Vous sauriez...?

CONSTANCE.

Je sais que d'un tendre retour On peut payer vos vœux; je sais que l'innocence, Qui des dehors du monde a peu de connaissance,

Peut plaire et connaître l'amour; Je sais qui vous aimiez, et même avant ce jour; Elle est votre parente, et doublement heureuse. Je ne m'étonne point qu'une âme vertueuse

Ait pu vous chérir à son tour. Ne partez point, je vais en parler à sa mère, La doter richement est le moins que je doi; Devenant votre épouse, elle me sera chère; Ce que vous aimerez aura des droits sur moi.

Dans vos enfants je chérirai leur père; Vos parents, vos amis, me tiendront lieu des miens; Je les comblerai tous de dignités, de biens: C'est trop peu pour mon cœur, et rien pour vos services Je ne ferai jamais d'assez grands sacrifices; Après ce que je dois à vos heureux secours, Cherchant à m'acquitter je vous devrai toujours.

LE DUC DE FOIX.

Je ne m'attendais pas à cette récompense. Madame, ah! croyez-moi, votre reconnaissance Pourrait me tenir lieu des plus grands châtiments.
Non, vous n'ignorez pas mes secrets sentiments;
Non, vous n'avez point cru qu'une autre ait pu me plaire.
Vous voulez, je le vois, punir un téméraire;
Mais laissez-le à lui-même, il est assez puni.
Sur votre renommée, à vous seule asservi,
Je me crus fortuné pourvu que je vous visse;
Je crus que mon bonheur était dans vos beaux yeux;
Je vous vis dans Burgos, et ce fut mon supplice.

Oui, c'est un châtiment des dieux
D'avoir vu de trop près leur chef-d'œuvre adorable;
Le reste de la terre en est insupportable;
Le ciel est sans clarté, le monde est sans douceurs:
On vit dans l'amertume, on dévore ses larmes;
Et l'on est malheureux auprès de tant de charmes,
Sans pouvoir être heureux ailleurs.

CONSTANCE.

Quoi! je serais la cause et l'objet de vos peines?

Quoi! cette innocente beauté

Ne vous tenait pas dans ses chaînes?

Vous osez...!

LE DUC DE FOIX.

Cet aveu plein de timidité, Cet aveu de l'amour le plus involontaire, Le plus pur à la fois et le plus emporté, Le plus respectueux, le plus sûr de déplaire, Cet aveu malheureux peut-être a mérité Plus de pitié que de colère.

CONSTANCE.

Alamir, vous m'aimez?

LE DUC DE FOIX.

Oui, dès longtemps ce cœur D'un feu toujours caché brûlait avec fureur; De ce cœur éperdu voyez toute l'ivresse; A peine encor connu par ma faible valeur, Né simple cavalier, amant d'une princesse,

Jaloux d'un prince et d'un vainqueur, Je vois le duc de Foix amoureux, plein de gloire, Qui, du grand du Guesclin compagnon fortuné,

Aux yeux de l'Anglais consterné, Va vous donner un roi des mains de la Victoire. Pour toute récompense il demande à vous voir; Oubliant ses exploits, n'osant s'en prévaloir, Il attend son arrêt, il l'attend en silence. Moins il espère, et plus il semble mériter;

Est-ce à moi de rien disputer Contre son nom, sa gloire, et surtout sa constance?

#### CONSTANCE.

A quoi suis-je réduite! Alamir, écoutez: Vos malheurs sont moins grands que mes calamités; Jugez-en; concevez mon désespoir extrême; Sachez que mon devoir est de ne voir jamais

Ni le duc de Foix, ni vous-même. Je vous ai déjà dit à quel point je le hais; Je vous dis encor plus : son crime impardonnable

Excitait mon juste courroux; Ce crime jusqu'ici le fit seul haïssable, Et je crains à présent de le haïr pour vous. Après un tel discours il faut que je vous quitte.

LE DUC DE FOIX.

Non, madame, arrêtez, il faut que je mérite Cet oracle étonnant qui passe mon espoir. Donner pour vous ma vie est mon premier devoir; Je puis punir encor ce rival redoutable; Même au milieu des siens je puis percer son flanc, Et noyer tant de maux dans les flots de son sang; J'y cours.

#### CONSTANCE.

Ah! demeurez; quel projet effroyable!
Ah! respectez vos jours à qui je dois les miens;
Vos jours me sont plus chers que je ne hais les siens.

LE DUC DE FOIX.

Mais est-il en effet si sûr de votre haine?

CONSTANCE.

Hélas! plus je vous vois, plus il m'est odieux.

LE DUC DE FOIX, se jetant à genoux, et présentant son épée.

Punissez donc son crime en terminant sa peine;

Et puisqu'il doit mourir, qu'il expire à vos yeux.

Il bénira vos coups: frappez; que cette épée

Par vos divines mains soit dans son sang trempée,

Dans ce sang malheureux, brûlant pour vos attraits!

CONSTANCE, l'arrêtant.

Ciel! Alamir, que vois-je? et qu'avez-vous pu dire? Alamir, mon vengeur, vous par qui je respire....

Etes-vous celui que je hais?

LE DUC DE FOIX.

Je suis celui qui vous adore; Je n'ose prononcer encore

Ce nom haï longtemps, et toujours dangereux; Mais parlez : de ce nom faut-il que je jouisse? Faudra-t-il qu'avec moi ma mort l'ensevelisse, Ou que de tous les noms il soit le plus heureux? J'attends de mon destin l'arrêt irrévocable:

Faut-il vivre, faut-il mourir?

CONSTANCE.

Ne vous connaissant pas, je croyais vous hair; Votre offense à mes yeux semblait inexcusable. Mon cœur à son courroux s'était abandonné; Mais je sens que ce cœur vous aurait pardonné, S'il avait connu le coupable.

LE DUC DE FOIX.

Quoi! ce jour a donc fait ma gloire et mon bonheur! CONSTANCE.

De don Pèdre et de moi vous êtes le vainqueur.

SCÈNE VI. — MORILLO, SANCHETTE, HERNAND, ET LES PRÉCÉDENTS; SUITE.

MORILLO.

Allons, une princesse est bonne à quelque chose;
Puisqu'elle veut te marier,
Et que ton bon cœur s'y dispose,
Je vais au plus vite, et pour cause,
Avec Alamir te lier,
Et conclure à l'instant la chose.

(Apercevant Alamir qui parle bas, et qui embrasse les genoux de la princesse.)

Oh! oh! que fait donc là mon petit officier?

Avec elle tout bas il cause

D'un air tant soit peu familier.

SANCHETTE.

A genoux il va la prier De me donner à lui pour femme :

Elle ne répond point; ils sont d'accord.

constance, au duc de Foix, à qui elle parlait bas auparavant.

Mon âme, c de Foix:

Mes Etats, mon destin, tout est au duc de Foix; Je vous le dis encor : vos vertus, vos exploits, Me sont moins chers que votre flamme.

SANCHETTE.

Le duc de Foix! mon père, avez-vous entendu?

MORILLO.

Lui, duc de Foix! te moques-tu? Il est notre parent.

SANCHETTE.

S'il allait ne plus l'être?

HERNAND.

Il vous faut avouer que ce héros, mon maître, Qui fut votre parent pendant une heure ou deux, Est un prince puissant, galant, victorieux, Et qu'il s'est fait enfin connaître. LE DUC DE FOIX, en se retournant vers Hernand.

Ah! dites seulement qu'il est un prince heureux;

Dites que pour jamais il consacre ses vœux

A cet objet charmant, notre unique espérance,

La gloire de l'Espagne, et l'amour de la France.

SANCHETTE.

Adieu mon mariage! Hélas! trop bonnement, Moi, j'ai cru qu'on m'aimait.

MORILLO.

Quelle étrange journée!

SANCHETTE.

A qui serai-je donc?

CONSTANCE.

A ma cour amenée,

Je vous promets un établissement; J'aurai soin de votre hyménée.

LÉONOR.

Ce sera, s'il vous plaît, avec un autre amant.

SANCHETTE, à la princesse.

Si je vis à vos pieds, je suis trop fortunée.

MORILLO.

Le duc de Foix, comme je voi, Me faisait donc l'honneur de se moquer de moi? LE DUC DE FOIX.

Il faudra bien qu'on me pardonne. La victoire et l'amour ont comblé tous nos vœux; Qu'au plaisir désormais ici tout s'abandonne : Constance daigne aimer, l'univers est heureux.

### DIVERTISSEMENT

OUI TERMINE LE SPECTACLE.

(Le théâtre représente les Pyrénées; l'Amour descend sur un char, son arc à la main.)

L'AMOUR.

De rochers entassés amas impénétrable, Immense Pyrénée, en vain vous séparez Deux peuples généreux à mes lois consacrés.

Cédez à mon pouvoir aimable;

Cessez de diviser les climats que j'unis;

Superbe montagne, obéis.

Disparaissez, tombez, impuissante barrière:

Je veux dans mes peuples chéris

Ne voir qu'une famille entière.

Voltaire — 11

Reconnaissez ma voix et l'ordre de Louis: Disparaissez, tombez, impuissante barrière.

CHŒUR D'AMOURS.

Disparaissez, tombez, impuissante barrière.

(La montagne s'abîme insensiblement, les acteurs chantants et dansants sur le théâtre qui n'est pas encore orné.)

L'AMOUR.

Par les mains d'un grand roi le fier dieu de la guerre

A vu les remparts écroulés

Sous les coups redoublés

De son nouveau tonnerre;

Je dois triompher à mon tour.

Pour changer tout sur la terre, Un mot suffit à l'Amour.

CHŒUR DES SUIVANTS DE L'AMOUR.

Disparaissez, tombez, impuissante barrière.

(Il se forme à la place de la montagne un vaste et magnifique temple consacré à l'Amour, au fond duquel est un trône que l'Amour occupe. Ce temple est rempli de quatre quadrilles distinguées par leurs habits et par leurs couleurs; chaque quadrille a ses drapeaux. Celle de France porte dans son drapeau pour devise un lis entouré de rejetons, Lilia per orbem. L'Espagne, un soleil et un parhélie, Sol e sole. La quadrille de Naples, Recepit et servat. La quadrille de don Philippe, Spe et animo.

(On danse.)

Paroles sur une chaconne.

Amour, dieu charmant, ta puissance A formé ce nouveau séjour; Tout ressent ici ta présence Et le monde entier est ta cour.

UNE FRANÇAISE.

Les vrais sujets du tendre Amour Sont le peuple heureux de la France.

LE CHŒUR.

Amour, dieu charmant, ta puissance A formé ce nouveau séjour, etc.

(On danse.)

(Après la danse, une voix chante alternativement avec le chœur :)

Mars, Amour, sont nos dieux;

Nous les servons tous deux.

Accourez après tant d'alarmes;

Volez, Plaisirs, enfants des cieux;

Au cri de Mars, au bruit des armes

Mêlez vos sons harmonieux:

A tant d'exploits victorieux,

Plaisirs, mesurez tous vos charmes.

(On danse.)

CHŒUR.

La Gloire toujours nous appelle,

Nous marchons sous ses étendards, Brûlant de l'ardeur la plus belle Pour Louis, pour l'Amour et Mars.

DUO.

Charmants plaisirs, nobles hasards, Quel peuple vous est plus fidèle?

CHŒUR.

Mars, Amour, sont nos dieux; Nous les servons tous deux.

(On continue la danse.)

UN FRANÇAIS.

Amour, dieu des héros, sois la source féconde De nos exploits victorieux;

Fais toujours de nos rois les premiers rois du monde, Comme tu l'es des autres dieux.

(On danse.)

UN ESPAGNOL ET UN NAPOLITAIN.

A jamais de la France Recevons nos rois; Que la même vaillance Triomphe sous les mêmes lois.

(On danse.)

(Air de trompettes, suivi d'un air de musettes; parodies sur l'un et l'autre.)

UN FRANÇAIS.

Hymen, frère de l'Amour,
Descends dans cet heureux séjour
Vois ta plus brillante fête
Dans ton empire le plus beau;
C'est la gloire qui l'apprête:
Elle allume ton flambeau;
Ses lauriers ceignent ta tête.
Hymen, frère de l'Amour,
Descends dans cet heureux séjour.

L'Hymen descend dans un char, accompagné de l'Amour, pendant que le chœur chante; l'Hymen et l'Amour forment une danse caractérisée; ils se fuient, ils se chassent tour à tour; ils se réunissent, ils s'embrassent, et changent de flambeau.)

DUO.

Charmant Hymen, dieu tendre, dieu fidèle,
Sois la source éternelle
Du bonheur des humains:
Régnez, race immortelle,
Féconde en souverains.

PREMIÈRE VOIX.

Donnez de justes lois.

SECONDE VOIX.

Triomphez par les armes.

PREMIÈRE VOIX.

Épargnez tant de sang, essuyez tant de larmes.

SECONDE VOIX.

Non, c'est à la victoire à nous donner la paix.

(Ensemble.)

Dans vos mains gronde le tonnerre.

Effrayez } la terre.

Frappez vos ennemis, répandez vos bienfaits.

(On reprend.)

Charmant Hymen, dieu tendre, etc.

(On danse.)

BALLET GÉNÉRAL DES QUATRE QUADRILLES.

GRAND CHŒUR.

Régnez, race immortelle, Féconde en souverains, etc.

FIN DE LA PRENCESSE DE NAVARRE

# TEMPLE DE LA GLOIRE.

OPERA EN CINQ ACTES.

(27 NOVEMBRE 4745.)

### PRÉFACE.

Après une victoire signalée', après la prise de sept villes à la vue d'une armée ennemie, et la paix offerte par le vainqueur, le spectacle le plus convenable qu'on pût donner au souverain et à la nation qui ont fait ces grandes actions, était le Temple de la Gloire.

Il était temps d'essayer si le vrai courage, la modération, la clémence qui suit la victoire, la félicité des peuples, étaient des sujets aussi susceptibles d'une musique touchante que de simples dialogues d'amour, tant de fois répétés sous des noms différents, et qui semblaient réduire à un seul genre la poésie lyrique.

Le célèbre Metastasio, dans la plupart des fêtes qu'il composa pour la cour de l'empereur Charles VI, osa faire chanter des maximes de morale; et elles plurent : on a mis ici en action ce que ce génie singulier avait eu la hardiesse de présenter sans le

secours de la fiction et sans l'appareil du spectacle.

Ce n'est pas une imagination vaine et romanesque que le trône de la Gloire élevé auprès du séjour des Muses, et la caverne de l'Envie placée entre ces deux temples. Que la Gloire doive nommer l'homme le plus digne d'être couronné par elle, ce n'est là que l'image sensible du jugement des honnêtes gens, dont l'approbation est le prix le plus flatteur que puissent se proposer les princes; c'est cette estime des contemporains qui assure celle de la postérité; c'est elle qui a mis les Titus au-dessus des Domitien, Louis XII au-dessus de Louis XI, et qui a distingué Henri IV de tant de rois.

On introduit ici trois espèces d'hommes qui se présentent à la Gloire, toujours prête à recevoir ceux qui le méritent, et à exclure ceux qui sont indignes d'elle.

Le second acte désigne, sous le nom de Bélus, les conquérants injustes et sanguinaires dont le cœur est faux et farouche.

Bélus, enivré de son pouvoir, méprisant ce qu'il a aimé, sacrifiant tout à une ambition cruelle, croit que des actions barbares et heureuses doivent lui ouvrir ce temple: mais il en est chassé par les Muses, qu'il dédaigne, et par les dieux, qu'il brave.

Bacchus, conquérant de l'Inde, abandonné à la mollesse et aux plaisirs, parcourant la terre avec ses bacchantes, est le sujet du troisième acte : dans l'ivresse de ses passions, à peine

1. La victoire de Fontenoi gagnée le 11 mai 1745.

cherche-t-il la Gloire; il la voit, il en est touché un moment; mais les premiers honneurs de ce temple ne sont pas dus à un homme qui a été injuste dans ses conquêtes et effréné dans ses

voluptés.

Cette place est due au héros qui paraît au quatrième acte; on a choisi Trajan parmi les empereurs romains qui ont fait la gloire de Rome et le bonheur du monde. Tous les historiens rendent témoignage que ce prince avait les vertus militaires et sociales, et qu'il les couronnait par la justice. Plus connu encore par ses bienfaits que par ses victoires, il était humain, accessible: son cœur était tendre, et cette tendresse était dans lui une vertu; elle répandait un charme inexprimable sur ces grandes qualités qui prennent souvent un caractère de dureté dans une âme qui n'est que juste.

Il savait éloigner de lui la calomnie; il cherchait le mérite modeste pour l'employer et le récompenser, parce qu'il était modeste lui-même; et il le démêlait, parce qu'il était éclairé: il déposait avec ses amis le faste de l'empire, fier avec ses seuls ennemis; et la clémence prenait la place de cette hauteur après la victoire. Jamais on ne fut plus grand et plus simple; jamais prince ne goûta comme lui, au milieu des soins d'une monarchie immense, les douceurs de la vie privée et les charmes de l'amitié. Son nom est encore cher à toute la terre; sa mémoire même fait encore des heureux : elle inspire une noble et tendre

émulation aux cœurs qui sont nés dignes de l'imiter.

Trajan, dans ce poëme, ainsi que dans sa vie, ne court pas après la Gloire; il n'est occupé que de son devoir, et la Gloire vole au-devant de lui; elle le couronne, elle le place dans son temple; il en fait le temple du bonheur public. Il ne rapporte rien à soi, il ne songe qu'à être bienfaiteur des hommes; et les éloges de l'empire entier viennent le chercher, parce qu'il ne cherchait que le bien de l'empire.

Voilà le plan de cette fête; il est au-dessus de l'exécution, et au-dessous du sujet; mais quelque faiblement qu'il soit traité, on se flatte d'être venu dans un temps où ces seules idées doivent

plaire.

### PERSONNAGES CHANTANTS DANS TOUS LES CHŒURS.

Côté du roi.

HUIT FEMMES ET SEIZE HOMMES.

Côté de la reine.

HUIT FEMMES ET SEIZE HOMMES. MUSETTES, HAUTBOIS, RASSONS.

PERSONNAGES CHANTANTS AU PREMIER ACTE.

L'ENVIR.
APOLLON.
Les neur Muses.
Démons de la suite de l'Envie.
Demi-dieux et méros de la suite d'Apollon.

### PERSONNAGES DANSANTS AU PREMIER ACTE.

HUIT DÉMONS.

SEPT HÉROS.

LES NEUF MUSES.

#### PERSONNAGES CHANTANTS AU SECOND ACTE.

LIDIE.

ARSINE, confidente de Lidie.

BERGERS ET BERGÈRES.

Une bergère.

UN BERGER.

UN AUTRE BERGER.

BÉLUS.

Rois captifs et soldats de la suite de Bélus.

APOLLON.

LES NEUF MUSES.

# PERSONNAGES DANSANTS AU SECOND ACTE. BERGERS ET BERGÈRES.

### PERSONNAGES CHANTANTS AU TROISIÈME ACTE.

Le grand prêtre de la Gloire.

Une prêtresse.

CHORUR de prêtres et de prêtresses de la Gloire.

Un guerrier, suivant de Bacchus.

UNE BACCHANTE.

BACCHUS.

**ERIGONE.** 

GUERRIERS, ÉGYPANS, BACCHANTES, ET SATYRES de la suite de Bacchus.

### PERSONNAGES DANSANTS AU TROISIÈME ACTE.

PREMIER DIVERTISSEMENT.

Cinq prêtresses de la Gloire.

QUATRE HÉROS.

SECOND DIVERTISSEMENT.

NEUF BACCHANTES.

SIX ÉGYPANS.

HUIT SATYRES.

## PERSONNAGES CHANTANTS AU QUATRIÈME ACTE.

PLAUTINE.

JUNIE, } confidentes de Plautine.

Prêtres de Mars et prêtresses de Vénus.

TRAJAN.

Gurriers de la suite de Trajan.

Six rois vaincus, à la suite de Trajan.

ROMAINS ET ROMAINES.

LA GLOIRE.

SUIVANTS DE LA GLOIRE.

### PERSONNAGES DANSANTS AU QUATRIÈME ACTE.

PREMIER DIVERTISSEMENT.

Quatre prêtres de Mars. CINQ PRÉTRESSES DE VÉNUS.

SECOND DIVERTISSEMENT.

Suivants de la Glome, cinq hommes et quatre semmes.

## PERSONNAGES CHANTANTS AU CINQUIÈME ACTE.

UNE ROMAINE. Une bergère. Bergers et bergères. Un ROMAIN. JEUNES ROMAINS ET ROMAINES. Tous les personnages du quatrième acte.

# PERSONNAGES DANSANTS AU CINQUIÈME ACTE.

ROMAINS ET ROMAINES de différents États.

PREMIÈRE QUADRILLE.

TROIS HOMMES ET DEUX FEMMES.

SECONDE QUADRILLE.

TROIS HOMMES BY DEUX FEMILES.

TROISIÈME QUADRILLE.

TROIS FEMMES ET DEUX HOMMES.

QUATRIÈME QUADRILLE.

TROIS FRMMES BY DEUX HOMMES.

# ACTE PREMIER.

(Le théâtre représente la caverne de l'Envie. On voit à travers les ouvertures de la caverne une partie du temple de la Gloire, qui est dans le fond, et les berceaux des Muses, qui sont sur les ailes.)

L'ENVIE, et ses suivants, une torche à la main.

L'ENVIE.

Profonds abîmes du Ténare, Nuit affreuse, éternelle nuit, Dieux de l'oubli, dieux du Tartare. Eclipsez le jour qui me luit; Démons, apportez-moi votre secours barbare

Contre le dieu qui me poursuit.

Les Muses et la Gloire ont élevé leur temple Dans ces paisibles lieux :

Qu'avec horreur je les contemple! Que leur éclat blesse mes yeux! Profonds abîmes du Ténare, Nuit affreuse, éternelle nuit, Dieux de l'oubli, dieux du Tartare, Éclipsez le jour qui me luit;

Démons, apportez-moi votre secours barbare Contre le dieu qui me poursuit.

SUITE DE L'ENVIE.

Notre gloire est de détruire, Notre sort est de nuire;

Nous allons renverser ces affreux monuments
Nos coups redoutables

Sont plus inévitables

Que les traits de la Mort et le pouvoir du Temps.

L'ENVIE.

Hâtez-vous, vengez mon outrage; Des Muses que je hais embrasez le bocage; Ecrasez sous ces fondements

Et la Gloire et son temple, et ses heureux enfants, Que je hais encor davantage. Démons, ennemis des vivants, Donnez ce spectacle à ma rage.

(Les suivants de l'Envie dansent et forment un ballet figuré; un héros vient au milieu de ces furies étonnées à son approche; il se voit interrompu par les suivants de l'Envie, qui veulent en vain l'effrayer.)

APOLLON entre, suivi des Muses, de demi-dieux, et de héros.

APOLLON.

Arrêtez, monstres furieux.

Fuis mes traits, crains mes feux, implacable furie.

L'ENVIE.

Non, ni les mortels ni les dieux Ne pourront désarmer l'Envie.

APOLLON.

Oses-tu suivre encor mes pas?
Oses-tu soutenir l'éclat de ma lumière?
L'ENVIE.

Je troublerai plus de climats Oue tu n'en vois dans ta carrière.

APOLLON.

Muses et demi-dieux, vengez-moi, vengez-vous.

(Les héros et les demi-dieux saisissent l'Envie.)

L'ENVIE.

Non, c'est en vain que l'on m'arrête.

APOLLON.

Étouffez ces serpents qui siffient sur sa tête.

#### L'ENVIE.

Ils renaîtront cent fois pour servir mon courroux.

APOLLON.

Le ciel ne permet pas que ce monstre périsse.

Il est immortel comme nous:

Qu'il souffre un éternel supplice;

Que du bonheur du monde il soit infortuné;

Qu'auprès de la Gloire il gémisse, Qu'à son trône il soit enchaîné.

(L'antre de l'Envie s'ouvre et laisse voir le temple de la Gloire; on l'enchaîne aux pieds du trône de cette déesse.)

CHŒUR DES MUSES ET DEMI-DIEUX.

Ce monstre toujours terrible

Sera toujours abattu:

Les Arts, la Gloire, la Vertu, Nourriront sa rage inflexible.

APOLLON, aux Muses.

Vous, entre sa caverne horrible

Et ce temple où la Gloire appelle les grands cœurs, Chantez, filles des dieux, sur ce coteau paisible.

La Gloire et les Muses sont sœurs.

(La caverne de l'Envie achève de disparaître. On voit les deux coteau du Parnasse; des berceaux ornés de guirlandes de fleurs sont à mi côte, et le fond du théâtre est composé de trois arcades de verdure à travers lesquelles on voit le temple de la Gloire dans le lointain.)

#### APOLLON continue.

Pénétrez les humains de vos divines flammes;

Charmez, instruisez l'univers;

Régnez, répandez dans les âmes

La douceur de vos concerts.

Pénétrez les humains de vos divines flammes;

Charmez, instruisez l'univers.

(Danse des Muses et des héros.)

CHŒUR DES MUSES.

Nous calmons les alarmes, Nous chantons, nous donnons la paix; Mais tous les cœurs ne sont pas faits Pour sentir le prix de nos charmes.

#### UNE MUSE.

Qu'à nos lois à jamais dociles, Dans nos champs nos tendres pasteurs, Toujours simples, toujours tranquilles, Ne cherchent point d'autres honneurs; Que quelquefois, loin des grandeurs, Les rois viennent dans nos asiles.

> CHŒUR DES MUSES. Nous calmons les alarmes,

Nous chantons, nous donnons la paix; Mais tous les cœurs ne sont pas faits Pour sentir le prix de nos charmes.

### ACTE SECOND.

Le théâtre représente le bocage des Muses. Les deux côtés du théâtre sont formés des deux collines du Parnasse; des berceaux entrelacés de lauriers et de fleurs règnent sur le penchant des collines; audessous sont des grottes percées à jour, ornées comme les berceaux, dans lesquelles sont des bergers et bergères. Le fond est composé de trois grands berceaux en architecture.)

LIDIE, ARSINE, BERGERS ET BERGÈRES.

LIDIE.

Oui, parmi ces bergers aux Muses consacrés, Loin d'un tyran superbe et d'un amant volage, Je trouverai la paix, je calmerai l'orage Qui trouble mes sens déchirés.

ARSINE.

Dans ces retraites paisibles Les Muses doivent calmer Les cœurs purs, les cœurs sensibles, Que la cour peut opprimer.

Cependant vous pleurez; votre œil en vain contemple Ces bois, ces nymphes, ces pasteurs; De leur tranquillité suivez l'heureux exemple.

LIDIE.

La Gloire a vers ces lieux fait élever son temple:

La honte habite dans nos cœurs.

La Gloire, en ce jour même, au plus grand roi du monde,

Doit donner de ses mains un laurier immortel:

Bélus va l'obtenir.

ARSINE.

Votre douleur profonde Redouble à ce nom si cruel.

LIDIE.

Bélus va triompher de l'Asie enchaînée; Mon cœur et mes États sont au rang des vaincus. L'ingrat me promettait un brillant hyménée: Il me trompait; du moins, il ne me trompe plus, Il me laisse. Je meurs, et meurs abandonnée.

ARSINE.

Il a trahi vingt rois; il trahit vos appas:
Il ne connaît qu'une aveugle puissance.

LIDIE.

Mais vers la Gloire il adresse ses pas : Pourra-t-il sans rougir soutenir ma présence?

ARSINE.

Les tyrans ne rougissent pas.

LIDIE.

Quoi! tant de barbarie avec tant de vaillance!

O Muses! soyez mon appui;

Secourez-moi contre moi-même;

Ne permettez pas que j'aime Un roi qui n'aime que lui.

(Les bergers et les bergères consacrés aux Muses sortent des antres du Parnasse, au son des instruments champêtres.)

LIDIE, aux bergers.

Venez, tendres bergers, vous qui plaignez mes larmes, Mortels heureux, des Muses inspirés,

Dans mon cœur agité répandez tous les charmes

De la paix que vous célébrez.

LES BERGERS EN CHŒUR.

Oserons-nous chanter sur nos faibles musettes,

Lorsque les horribles trompettes

Ont épouvanté les échos?

UNE BERGÈRE.

Que veulent donc tous ces héros? Pourquoi troublent-ils nos retraites?

LIDIE.

Au temple de la Gloire ils cherchent le bonheur.

LES BERGERS.

Il est aux lieux où vous êtes; Il est au fond de notre cœur.

UN BERGER.

Vers ce temple, où la Mémoire

Consacre les noms fameux,

Nous ne levons point nos yeux;

Les bergers sont assez heureux,

Pour voir au moins que la Gloire

N'est point faite pour eux.

(On entend un bruit de timbales et de trompettes.)

CHŒUR DE GUERRIERS, qu'on ne voit pas encore.

La guerre sanglante,

La mort, l'épouvante,

Signalent nos fureurs:

Livrons-nous un passage,

A travers le carnage,

Au faite des grandeurs.

PETIT CHŒUR DE BERGERS.

Quels sons affreux, quel bruit sauvage!

O Muses! protégez nos fortunés climats. un berger.

O Gloire, dont le nom semble avoir tant d'appas, Serait-ce là votre langage?

BÉLUS paraît sous le berceau du milieu, entouré de ses guerriers; il est sur un trône porté par huit rois enchaînés.

BÉLUS.

Rois qui portez mon trône, esclaves couronnés, Que j'ai daigné choisir pour orner ma victoire, Allez, allez m'ouvrir le temple de la Gloire; Préparez les honneurs qui me sont destinés.

(Il descend et continue.)

Je veux que votre orgueil seconde Les soins de ma grandeur;

La Gloire, en m'élevant au premier rang du monde, Honore assez votre malheur.

(Sa suite sort.)

(On entend une musique douce.)

Mais quels accents pleins de mollesse
Offensent mon oreille, et révoltent mon cœur?

L'humanité, grands dieux! est-elle une faiblesse?
Parjure amant, cruel vainqueur,
Mes cris te poursuivront sans cesse.

BÉLUS.

Vos plaintes et vos cris ne peuvent m'arrêter :

La Gloire loin de vous m'appelle;

Si je pouvais vous écouter,

Je deviendrais indigne d'elle.

LIDIE.

Non, la Gloire n'est point barbare et sans pitié; Non, tu te fais des dieux à toi-même semblables : A leurs autels tu n'as sacrifié Que les pleurs et le sang des mortels misérables.

BÉLUS.

Ne condamnez point mes exploits; Quand on se veut rendre le maître, On est malgré soi quelquefois Plus cruel qu'on ne voudrait être.

**LIDIR** 

Que je hais tes exploits heureux!

Que le sort t'a changé! que ta grandeur t'égare!

Peut-être es-tu né généreux:

Ton bonheur t'a rendu barbare.

BŔLUS.

Je suis né pour dompter, pour changer l'univers:

Le faible oiseau dans un bocage Fait entendre ses doux concerts; L'aigle qui vole au haut des airs Porte la foudre et le ravage.

Cessez de m'arrêter par vos murmures vains, Et laissez-moi remplir mes augustes destins.

(Bélus sort pour aller au temple.)

LIDIE.

O Muses, puissantes déesses,
De cet ambitieux fléchissez la fierté;
Secourez-moi contre sa cruauté,
Ou du moins contre mes faiblesses.

APOLLON ET LES MUSES descendent dans un char qui repose par les deux bouts sur les deux collines du Parnasse.

(Elles chantent en chœur.)

Nous adoucissons
Par nos arts aimables
Les cœurs impitoyables,
Ou nous les punissons.

APOLLON.

Bergers; qui dans ces bocages Apprîtes nos chants divins, Vous calmez les monstres sauvages; Fléchissez les cruels humains.

(Les bergers dansent.)

APOLLON.

Vole, Amour, dieu des dieux, embellis mon empire;
Désarme la guerre en fureur:
D'un regard, d'un mot, d'un sourire,
Tu calmes le trouble et l'horreur;
Tu peux changer un cœur,

Tu peux changer un cœur, Je ne peux que l'instruire.

Vole, Amour, dieu des dieux, embellis mon empire; Désarme la guerre en fureur.

> BÉLUS *tentre , suivi de ses guerriers.* L'temple pour moi ne s'ouvre point enco

Quoi! ce temple pour moi ne s'ouvre point encore!

Quoi! cette Gloire, que j'adore,

Près de ces lieux prépara mes autels.

Près de ces lieux prépara mes autels; Et je ne vois que de faibles mortels, Et de faibles dieux que j'ignore!

CHŒUR DE BERGERS.

C'est assez vous faire craindre; Faites-vous enfin chérir: Ah! qu'un grand cœur est à plaindre Quand rien ne peut l'attendrir! UNE BERGÈRE.

D'une beauté tendre et soumise Si tu trahis les appas, Cruel vainqueur, n'espère pas Que la Gloire te favorise.

UN BERGER.

Quoi! vers la Gloire il a porté ses pas, Et son cœur serait infidèle? Ah! parmi nous une honte éternelle Est le supplice des ingrats.

BÉLUS.

Qu'entends-je? il est au monde un peuple qui m'offense! Quelle est la faible voix qui murmure en ces lieux,

Quand la terre tremble en silence? Soldats, délivrez-moi de ce peuple odieux.

LE CHŒUR DES MUSES.

Arrêtez; respectez les dieux Qui protégent l'innocence.

BÉLUS.

Des dieux! oseraient-ils suspendre ma vengeance?

APOLLON ET LES MUSES.

Ciel, couvrez-vous de feu; tonnerres, éclatez:

Tremble, fuis les dieux irrités.

(On entend le tonnerre, et des éclairs partent du char où sont les Muses avec Apollon.)

APOLLON.

Loin du temple de la Gloire, Cours au temple de la Fureur : On gardera de toi l'éternelle mémoire Avec une éternelle horreur.

LE CHŒUR D'APOLLON ET DES MUSES.

Cœur implacable,

Apprends à trembler;

La mort te suit, la mort doit immoler Ce fortuné coupable.

Cœur implacable,

Apprends à trembler.

BÉLUS.

Non, je ne tremble point; je brave le tonnerre; Je méprise ce temple, et je hais les humains; J'embraserai de mes puissantes mains Les tristes restes de la terre.

CHŒUR.

Cœur implacable,
Apprends à trembler;
La mort te suit, la mort doit immoler
Ce fortuné coupable.

Cœur implacable, Apprends à trembler.

APOLLON ET LES MUSES, à Lidie.
Toi qui gémis d'un amour déplorable,
Éteins ses feux, brise ses traits;
Goûte par nos bienfaits
Un calme inaltérable.

(Les bergers et les bergères emmènent Lidie.)

# ACTE TROISIÈME.

(Le théâtre représente l'avenue et le frontispice du temple de la Gloire. Le trône que la Gloire a préparé pour celui qu'elle doit nommer le plus grand des hommes est vu dans l'arrière-théâtre; il est supporté par des Vertus, et l'on y monte par plusieurs degrés.)

LE GRAND PRETRE DE LA GLOIRE, couronné de lauriers, une palme à la main, entouré des prêtres et des prêtresses de la Gloire.

UNE PRÊTRESSE.

Gloire enchanteresse,
Superbe maîtresse
Des rois, des vainqueurs;
L'ardente jeunesse,
La froide vieillesse,
Briguent tes faveurs.

LE CHŒUR.

Gloire enchanteresse, etc.

LA PRÊTRESSE.

Le prétendu sage Croit avoir brisé Ton noble esclavage: Il s'est abusé;

C'est un amant méprisé : Son dépit est un hommage.

LE GRAND PRÊTRE.

Déesse des héros, du vrai sage, et des rois, Source noble et féconde

Et des vertus et des exploits, O Gloire! c'est ici que ta puissante voix

Doit nommer par un juste choix Le premier des maîtres du monde.

Venez, volez, accourez tous,

Arbitres de la paix, et foudres de la guerre, Vous qui domptez, vous qui calmez la terre,

Nous allons couronner le plus digne de vous.

(Danse de héros, avec les prêtresses de la Gloire.)

LES SUIVANTS DE BACCHUS arrivent avec des bacchantes et des ménades, couronnés de lierre, le thyrse à la main.

UN GUERRIER, suivant de Bacchus.

Bacchus est en tous lieux notre guide invincible;

Ce héros fier et bienfaisant

Est toujours aimable et terrible :

Préparez le prix qui l'attend.

UNE BACCHANTE ET LE CHŒUR.

Le dieu des plaisirs va paraître;

Nous annoncons notre maître;

Ses douces fureurs

Dévorent nos cœurs.

(Pendant ce chœur, les prêtres de la Gloire rentrent dans le temple, dont les portes se ferment.)

LE GUERRIER.

Les tigres enchaînés conduisent sur la terre

Erigone et Bacchus;

Les victorieux, les vaincus,

Tous les dieux des plaisirs, tous les dieux de la guerre, Marchent ensemble confondus.

(On entend le bruit des trompettes, des hauthois et des flûtes, alternativement.)

LA BACCHANTE.

Je vois la tendre Volupté Sur le char sanglant de Bellone; Je vois l'Amour qui couronne La valeur et la beauté.

(Bacchus et Érigone paraissent sur un char traîné par des tigres, entouré de guerriers, de bacchantes, d'égypans et de satyres.)

BACCHUS.

Erigone, objet plein de charmes,

Objet de ma brûlante ardeur,

Je n'ai point inventé dans les horreurs des armes Ce nectar des humains, nécessaire au bonheur,

Pour consoler la terre et pour sécher ses larmes;

C'était pour enslammer ton cœur.

Bannissons la raison de nos brillantes fêtes :

Non, je ne la connus jamais

Dans mes plaisirs, dans mes conquêtes:

· Non, je t'adore, et je la hais.

Bannissons la raison de nos brillantes fêtes.

ÉRIGONE.

Conservez-la plutôt pour augmenter vos feux;

Bannissez seulement le bruit et le ravage :

Si par vous le monde est heureux.

Je vous aimerai davantage.

BACCHUS.

Les faibles sentiments offensent mon amour; Je veux qu'une éternelle ivresse De gloire, de grandeur, de plaisirs, de tendresse, Règne sur mes sens tour à tour.

ÉRIGONE.

Vous alarmez mon cœur; il tremble de se rendre; De vos emportements il est épouvanté:

> Il serait plus transporté, Si le vôtre était plus tendre.

> > BACCHUS.

Partagez mes transports divins; Sur mon char de victoire, au sein de la mollesse, Rendez le ciel jaloux; enchaînez les humains: Un dieu plus fort que moi nous entraîne et nous presse.

> Que le thyrse règne toujours Dans les plaisirs et dans la guerre; Qu'il tienne lieu du tonnerre, Et des flèches des Amours.

> > LE CHŒUR.

Que le thyrse règne toujours Dans les plaisirs et dans la guerre; Qu'il tienne lieu du tonnerre, Et des flèches des Amours.

ÉRIGONE.

Quel dieu de mon âme s'empare?

Quel désordre impétueux!

Il trouble mon cœur, il l'égare:

L'amour seul rendrait plus heureux.

BACCHUS.

Mais quel est dans ces lieux ce temple solitaire?

A quels dieux est-il consacré?

Je suis vainqueur, j'ai su vous plaire:
Si Bacchus est connu, Bacchus est adoré.

UN DES SUIVANTS DE BACCHUS.

La Gloire est dans ces lieux le seul dieu qu'on adore: Elle doit aujourd'hui placer sur ses autels

Le plus auguste des mortels.

Le vainqueur bienfaisant des peuples de l'aurore Aura ces honneurs solennels.

ÉRIGONE.

Un si brillant hommage Ne se refuse pas.

L'Amour seul me guidait sur cet heureux rivage; Mais on peut détourner ses pas Quand la Gloire est sur le passage. (Ensemble.)

La Gloire est une vaine erreur;

Mais avec vous c'est le bonheur suprême:

C'est vous que j'aime,

C'est vous qui remplissez mon cœur.

BACCHUS.

Le temple s'ouvre, La Gloire se découvre. L'objet de mon ardeur y sera couronné; Suivez-moi.

(Le temple de la Gloire paraît ouvert.)

LE GRAND PRÊTRE DE LA GLOIRE.

Téméraire, arrête;

Ce laurier serait profané, S'il avait couronné ta tête. Bacchus, qu'on célèbre en tous lieux, N'a point ici la préférence; Il est une vaste distance

Entre les noms connus et les noms glorieux.

ÉRIGONE.

Eh quoi! de ses présents la Gloire est-elle avare Pour ses plus brillants favoris?

BACCHUS.

J'ai versé des bienfaits sur l'univers soumis. Pour qui sont ces lauriers que votre main prépare?

LE GRAND PRÊTRE.

Pour des vertus d'un plus haut prix.
Contentez-vous, Bacchus, de régner dans vos fêtes,
D'y noyer tous les maux que vos fureurs ont faits.
Laissez-nous couronner de plus belles conquêtes
Et de plus grands bienfaits.

BACCHUS.

Peuple vain, peuple fier, enfants de la tristesse, Vous ne méritez pas des dons si précieux. Bacchus vous abandonne à la froide sagesse;

> Il ne saurait vous punir mieux. Volez; suivez-moi, troupe aimable, Venez embellir d'autres lieux.

Par la main des Plaisirs, des Amours, et des Jeux, Versez ce nectar délectable, Vainqueur des mortels et des dieux; Volez, suivez-moi, troupe aimable, Venez embellir d'autres lieux.

> BACCHUS ET ÉRIGONE. Parcourons la terre, Au gré de nos désirs,

Du temple de la Guerre Au temple des Plaisirs.

(On danse.)

UNE BACCHANTE, avec le chœur.

Bacchus, fier et doux vainqueur,

Conduis mes pas, règne en mon cœur;

La Gloire promet le bonheur,

Et c'est Bacchus qui nous le donne.

Raison, tu n'es qu'une erreur,

Et le chagrin t'environne.

Plaisir, tu n'es point trompeur,

Mon âme à toi s'abandonne.

Bacchus, fier et doux vainqueur, etc.

# ACTE QUATRIÈME.

(Le théâtre représente la ville d'Artaxate à demi ruinée, au milieu de laquelle est une place publique ornée d'arcs de triomphe chargés de trophées.)

### PLAUTINE, JUNIE, FANIE.

#### PLAUTINE.

Reviens, divin Trajan, vainqueur doux et terrible; Le monde est mon rival, tous les cœurs sont à toi;

Mais est-il un cœur plus sensible Et qui t'adore plus que moi?

Les Parthes sont tombés sous ta main foudroyante:

Tu punis, tu venges les rois.

Rome est heureuse et triomphante; Tes bienfaits passent tes exploits.

Reviens, divin Trajan, vainqueur doux et terrible; Le monde est mon rival, tous les cœurs sont à toi;

Mais est-il un cœur plus sensible Et qui t'adore plus que moi?

PANIR.

Dans ce climat barbare, au sein de l'Arménie, Osez-vous affronter les horreurs des combats?

PLAUTINE.

Nous étions protégés par son puissant génie, Et l'Amour conduisait mes pas.

JUNIE.

L'Europe reverra son vengeur et son maître; Sous ces arcs triomphaux on dit qu'il va paraître.

PLAUTINE.

Ils sont élevés par mes mains. Quel doux plaisir succède à ma douleur profonde! Nous allons contempler dans le maître du monde Le plus aimable des humains.

JUNIE.

Nos soldats triomphants, enrichis, pleins de gloire, Font voler son nom jusqu'aux cieux.

FANIE.

Il se dérobe à leurs chants de victoire; Seul, sans pompe, et sans suite, il vient orner ces lieux.

PLAUTINE.

Il faut à des héros vulgaires La pompe et l'éclat des honneurs; Ces vains appuis sont nécessaires Pour les vaines grandeurs.

Trajan seul est suivi de sa gloire immortelle; On croit voir près de lui l'univers à genoux; Et c'est pour moi qu'il vient! ce héros m'est fidèle! Grands dieux! vous habitez dans cette âme si belle, Et je la partage avec vous!

#### TRAJAN, PLAUTINE, SUITE.

PLAUTINE, courant au-devant de Trajan. Enfin je vous revois; le charme de ma vie M'est rendu pour jamais.

TRAJAN.

Le ciel me vend cher ses bienfaits, Ma félicité m'est ravie.

Je reviens un moment pour m'arracher à vous, Pour m'animer d'une vertu nouvelle, Pour mériter, quand Mars m'appelle, D'être empereur de Rome, et d'être votre époux.

PLAUTINE.

Que dites-vous? Quel mot funeste! Un moment! vous, ô ciel! un seul moment me reste, Quand mes jours dépendaient de vous revoir toujours.

TRAJAN.

Le ciel en tous les temps m'accorda son secours : Il me rendra bientôt aux charmes que j'adore.

C'est pour vous qu'il a fait mon cœur. Je vous ai vue, et je serai vainqueur.

PLAUTINE.

Quoi! ne l'êtes-vous pas? Quoi! serait-il encore Un roi que votre main n'aurait pas désarmé? Tout n'est-il pas soumis, du couchant à l'aurore? L'univers n'est-il pas calmé?

TRAJAN.

On ose me trahir.

PLAUTINE.

Non, je ne puis vous croire; On ne peut vous manquer de foi.

TRAJAN.

Des Parthes terrassés l'inexorable roi S'irrite de sa chute, et brave ma victoire. Cinq rois qu'il a séduits sont armés contre moi; Ils ont joint l'artifice aux excès de la rage;

Ils sont au pied de ces remparts;

Mais j'ai pour moi les dieux, les Romains, mon courage,

Et mon amour et vos regards.

PLAUTINE.

Mes regards vous suivront : je veux que sur ma tête Le ciel épuise son courroux.

Je ne vous quitte pas; je braverai leurs coups; J'écarterai la mort qu'on vous apprête, Je mourrai du moins près de vous.

TRAJAN.

Ah! ne m'accablez point, mon cœur est trop sensible!

Ah! laissez-moi vous mériter.

Vous m'aimez, il suffit, rien ne m'est impossible, Rien ne pourra me résister.

PLAUTINE.

Cruel, pouvez-vous m'arrêter?
J'entends déjà les cris d'un ennemi perfide.

TRAJAN.

J'entends la voix du devoir qui me guide; Je vole; demeurez : la victoire me suit. Je vole; attendez tout de mon peuple intrépide, Et de l'amour qui me conduit.

(Ensemble.)

Je vais } punir un barbare,

Terrasser sous { mes } coups

L'ennemi qui nous sépare, Qui m'arrache un moment à vous.

PLAUTINE.

Il m'abandonne à ma douleur mortelle; Cher amant, arrêtez : ah! détournez les yeux, Voyez encor les miens.

TRAJAN, au fond du theâtre.
O dieux, ô justes dieux,

Veillez sur l'empire et sur elle!

PLAUTINE.

Il est déjà loin de ces lieux. Devoir, es-tu content? Je meurs, et je l'admire. Ministres du dieu des combats, Prêtresses de Vénus, qui veillez sur l'empire, Percez le ciel de cris, accompagnez mes pas; Secondez l'Amour qui m'inspire.

CHŒUR DES PRÈTRES DE MARS.

Fier dieu des alarmes, Protége nos armes, Conduis nos étendards.

CHŒUR DES PRÊTRESSES DE VÉNUS.

Déesse des Grâces, Vole sur ses traces, Enchaîne le dieu Mars.

(On danse.)

CHŒUR DES PRÊTRESSES.

Mère de Rome et des amours paisibles, Viens tout ranger sous ta charmante loi; Viens couronner nos Romains invincibles: Ils sont tous nés pour l'amour et pour toi.

PLAUTINE.

Dieux puissants, protégez votre vivante image! Vous étiez autrefois des mortels comme lui; C'est pour avoir régné comme il règne aujourd'hui Que le ciel est votre partage.

(On danse.)

(On entend un chœur de Romains qui avancent lentement sur le théâtre.)

Charmant héros, qui pourra croire Des exploits si prompts et si grands? Tu te fais en peu de temps La plus durable mémoire.

JUNIE.

Entendez-vous ces cris et ces chants de victoire?

Trajan revient vainqueur.

PLAUTINE.

En pouviez-vous douter? Je vois ces rois captifs, ornements de sa gloire; Il vient de les combattre, il vient de les dompter.

JUNIE.

Avant de les punir par ses lois légitimes, Avant de frapper ses victimes, A vos genoux il veut les présenter.

TRAJAN paraît, entouré des aigles romaines et de faisceaux: les rois vaincus sont enchaînés à sa suite.

TRAJAN.

Rois, qui redoutez ma vengeance, Qui craignez les affronts aux vaincus destinés, Soyez désormais enchaînés Par la seule reconnaissance.

Plautine est en ces lieux; il faut qu'en sa présence Il ne soit point d'infortunés.

LES ROIS, se relevant, chantent avec le chœur.

O grandeur! ô clémence! Vainqueur égal aux dieux, Vous avez leur puissance, Vous pardonnez comme eux.

PLAUTINE.

Vos vertus ont passé mon espérance même; Mon cœur est plus touché que celui de ces rois.

TRAJAN.

Ah! s'il est des vertus dans ce cœur qui vous aime, Vous savez à qui je les dois.

J'ai voulu des humains mériter le suffrage, Dompter les rois, briser leurs fers, Et vous apporter mon hommage Avec les vœux de l'univers.

Ciel! que vois-je en ces lieux?

# LA GLOIRE descend d'un vol précipité, une couronne de laurier d la main.

LA GLOIRE.

Tu vois ta récompense, Le prix de tes exploits, surtout de ta clémence; Mon trône est à tes pieds; tu règnes avec moi.

(Le théâtre change, et représente le temple de la Gloire.)

(Elle continue.)

Plus d'un héros, plus d'un grand roi, Jaloux en vain de sa mémoire, Vola toujours après la Gloire; Et la Gloire vole après toi.

LES SUIVANTS DE LA GLOIRE, mêlés aux Romains et aux Romaines, forment des danses.

UN ROMAIN.

Régnez en paix après tant d'orages,
Triomphez dans nos cœurs satisfaits.
Le sort préside aux combats, aux ravages;
La Gloire est dans les bienfaits.
Tonnerre, écarte-toi de nos heureux rivages;
Calme heureux, reviens pour jamais.
Régnez en paix, etc.

CHŒUR. Le ciel nous seconde, Célébrons son choix: Exemple des rois. Délices du monde, Vivons sous tes lois.

JUNIE.

Tendre Vénus, à qui Rome est soumise, A nos exploits joins tes tendres appas; Ordonne à Mars enchanté dans tes bras Que pour Trajan sa faveur s'éternise.

LE CHŒUR.

Le ciel nous seconde Célébrons son choix Exemple des rois, Délices du monde, Vivons sous tes lois.

TRAJAN.

Des honneurs si brillants sont trop pour mon partage;
Dieux, dont j'éprouve la faveur,
Dieux de mon peuple, achevez votre ouvrage;
Changez ce temple auguste en celui du bonheur;

Qu'il serve à jamais aux fêtes
Des fortunés humains;
Qu'il dure autant que les conquêtes
Et que la gloire des Romains.

LA GLOIRE.

Les dieux ne refusent rien
Au héros qui leur ressemble:
Volez, Plaisirs, que sa vertu rassemble;
Le temple du bonheur sera toujours le mien.

# ACTE CINQUIÈME.

(Le théâtre change, et représente le temple du Bonheur; il est formé de pavillons d'une architecture légère, de péristyles, de jardins, de fontaines, etc. Ce lieu délicieux est rempli de Romains et de Romaines de tous états.)

CHŒUR.

Chantons en ce jour solennel, Et que la terre nous réponde: Un mortel, un seul mortel A fait le bonheur du monde

(On danse.)

UNE ROMAINE.

Tout rang, tout sexe, tout age Doit aspirer au bonheur.

21

LE CHŒUR.

Tout rang, tout sexe, tout age Doit aspirer au bonheur.

LA ROMAINE.

Le printemps volage,
L'été plein d'ardeur,
L'automne plus sage,
Raison, badinage,
Retraite, grandeur,
Tout rang, tout sexe, tout âge
Doit aspirer au bonheur.

LE CHŒUR.

Tout rang, etc.

(Des bergers et des bergères entrent en dansant.)

UNE BERGÈRE.

N'effacent point les violettes;
Les étendards et les houlettes
Sont ornés des mêmes couleurs.
Les chants de nos tendres pasteurs
Se mêlent au bruit des trompettes;
L'amour anime en ces retraites
Tous les regards et tous les cœurs.
Ici les plus brillantes fleurs
N'effacent point les violettes;
Les étendards et les houlettes
Sont ornés des mêmes couleurs.

(Les seigneurs et les dames romaines se joignent en dansant aux bergers et aux bergères.)

UN ROMAIN.

Dans un jour si beau, Il n'est point d'alarmes; Mars est sans armes, L'Amour sans bandeau.

LE CHŒUR.

Dans un jour si beau, etc.

LE ROMAIN.

La Gloire et les Amours en ces lieux n'ont des ailes Que pour voler dans nos bras. La Gloire aux ennemis présentait nos soldats, Et l'Amour les présente aux belles.

LE CHŒUR.

Dans un jour si beau, Il n'est point d'alarmes; Mars est sans armes, L'Amour sans bandeau.

(On dansa.)

TRAJAN paraît avec PLAUTINE, et tous les Romains se rangent autour de lui.

CHŒUR.

Toi que la Victoire Couronne en ce jour, Ta plus belle gloire Vient du tendre Amour.

TRAJAN.

O peuple de héros qui m'aimez et que j'aime, Vous faites mes grandeurs; Je veux régner sur vos cœurs, (Montrant Plautine.)

Sur tant d'appas, et sur moi-même.

Montez au haut du ciel, encens que je reçois;

Retournez vers les dieux, hommages que j'attire

Dieux, protégez toujours ce formidable empire,

Inspirez toujours tous ses rois.

Montez au haut du ciel, encens que je reçois; Retournez vers les dieux, hommages que j'attire.

(Toutes les différentes troupes recommencent leurs danses autour de Trajan et de Plautine, et terminent la fête par un ballet général.)

# VARIANTES.

On trouve dans une partition de Rameau un acte I<sup>er</sup> dissérent de celui qu'on vient de lire. Nous le rétablissons ici.

#### ACTE PREMIER.

PERSONNAGES.

LIDIE.
ARSINE, confidente de Lidie.
BERGERS ET BERGÈRES.
UN BERGER.
UNE BERGÈRE.
BÉLUS.
ROIS CAPTIFS, et SOLDATS de la suite de Béius.

SCÈNE I. — LIDIE, ARSINE.

LIDIE.

Muses, filles du ciel, la paix règne en vos fêtes;
Vous suspendez les mortelles douleurs;
Dans les cœurs des humains vous calmez les tempêtes;
Les jours sereins naissent de vos faveurs.
Amour, sors de mon cœur; Amour, brise ma chaine;

Bélus m'abandonne aujourd'hui;
Dépit vengeur, trop juste haine,
Soyez, s'il se peut, mon appui.
Amour, sors de mon cœur; Amour, brise ma chaîne,
Ne sois pas tyran comme lui.

ARSINE

Les Muses quelquesois calment un cœur sensible, Et pour les implorer vous quittez votre cour; Mais craignez d'y chercher ce guerrier invincible: Au temple de la Gloire il vole en ce grand jour; Il en sera plus inflexible.

TINIR.

Non, je veux dans son cœur porter le repentir. Il cherche ici la Gloire, et ce nom me rassure:

La Gloire ne pourra choisir Un vainqueur injuste et parjure. Hélas! je l'ai cru vertueux.

Que le sort l'a changé! que sa grandeur l'égare! Je l'ai cru bienfaisant, sensible, généreux; Son bonheur l'a rendu barbare.

ARSINE.

Il insulte à des rois qu'a domptés sa valeur; Devant lui marche la Vengeance, L'Orgueil, le Faste, la Terreur; Et l'Amour fuit de sa présence.

LIDIR.

Que de crimes, ô ciel! avec tant de vaillance Déesses de ces lieux, appuis de l'innocence, Consolez mon cœur alarmé, Secourez-moi contre moi-même, Et ne permettez pas que j'aime Un héros enivré de sa grandeur suprême, Qui n'est plus digne d'être aimé.

SCÈNE II. — LIDIE, ARSINE, BERGERS ET BERGÈRES.

(Les bergers et bergères entrent en dansant au son des musettes.)

LIDIR.

Venez, tendres bergers, vous qui plaignez mes larmes, Mortels heureux, des Muses inspirés, Dans mon cœur agité répandez tous les charmes De la paix que vous célébrez. CHOEUR DE BERGERS.

Oserons-nous chanter sur nos faibles musettes, Lorsque les horribles trompettes Ont épouvanté les échos?

UNE BERGÈRE.
Nous fuyons devant ces héros
Qui viennent troubler nos retraites.

LIDIR.

Ne fuyez point Bélus; employez l'art des dieux A fléchir ce grand cœur autrefois vertueux. Les Muses. dans ces bocages, Inspirent vos chants divins; Vous calmez les monstres sauvages; Enchantez les cruels humains.

Enchantons les cruels humains.

(Ils recommencent leurs danses.)

UNE BERGÈRE.

Le dieu des beaux-arts peut seul nous instruire, Mais le seul Amour peut changer les cœurs; Pour les adoucir, il faut les séduire : Du seul dieu d'Amour les traits sont vainqueurs. (On danse.)

UNE BERGÈRE.

Descends, dieu charmant, viens monter ta lyre, Viens former les sons du dieu des neuf sœurs; Prête à la vertu ta voix, ton sourire, Tes traits, ton flambeau, tes liens de fleurs.

(On danse.)

UN BERGER.

Vers ce temple où la Mémoire
Consacre les noms fameux,
Nous ne levons point nos yeux:
Les bergers sont assez heureux
Pour voir au moins que la Gloire
N'est point faite pour eux.
On entend un bruit de timbules et de trompettes.)

### SCÈNE III.

La guerre sanglante,
La mort, l'épouvante,
Signalent nos fureurs.
Livrons-nous un passage
A travers le carnage,
Au faite des grandeurs.
CHOEUR DE BERGERS.

Quels sons affreux, quel bruit sauvage!
O Muses, protégez nos fortunés climats!

UN BERGER.

O Gloire, dont le nom semble avoir tant d'appas, Serait-ce là votre langage? CHOEUR DE GUERRIERS.

Les éclairs embrasent les cieux, La foudre menace la terre; Déclarez-vous, grands dieux, Par la voix du tonnerre, Que Bélus arrive en ces lieux?

# SCÈNE IV. - BÉLUS ET LES PRÉCÉDENTS.

Bílus. Où suis-je? qu'ai-je vu? Non, je ne puis le croire;

Ce temple qui m'est du Ce séjour de la Gloire S'est sermé devant moi. Mes soldats ont pali d'effroi. La foudre a dévoré les dépouilles sanglantes Que j'allais consacrer à Mars; Elle a brisé mes étendards Dans mes mains triomphantes. Dieux implacables, dieux jaloux, Qu'ai-je donc fait qui vous outrage? J'ai fait trembler l'univers sous mes coups, J'ai mis des rois à mes genoux, Et leurs sujets dans l'esclavage; Je me suis vengé comme vous: Que demandez-vous davantage?

> CHOEUR DE BERGERS. On n'imite point les dieux Par les horreurs de la guerre; Il faut, pour être aimé d'eux, Se saire aimer sur la terre.

UNE BERGÈRE. Un roi que rien n'attendrit Est des rois le plus à plaindre; Bientôt lui-même il gémit

Quand il se sait toujours craindre.

CHOEUR DE BERGERS. Un roi que rien n'attendrit, etc. BÉLUS.

Quoi! dans ces lieux on brave ma fureur, Quand le monde à mes pieds se tait dans l'épouvante? (On entend le son des musettes.)

Un plaisir inconnu me surprend et m'enchante Dans le sein même de l'horreur.

(Les musettes continuent.)

De ces simples bergers la candeur innocente Dans mon cœur étonné sait passer sa douceur.

(On danse.)

UNE BERGÈRE.

Un roi, s'il veut être heureux. Doit combler nos vœux: Le vrai bonheur le couronne Quand il le donne. Dans les palais, dans les bois, On chérit ses douces lois. Il goûte, il verse en tous lieux Les biensaits des dieux.

A sa voix les vertus renaissent; Les Ris, les Jeux le caressent; La Gloire et l'Amour Partagent sa cour: Dans son rang suprême C'est lui seul qu'on aime; C'est lui plus que ses faveurs

Qui charme les cœurs.
Un roi, s'il veut, etc.

CHOEUR DE BERGERS.
Un roi que rien n'attendrit
Est des rois le plus à plaindre;
Bientôt lui-même il gémit
Quand il se fait toujours craindre.

LA BERGÈRE.

Ecoutez dans nos champs le dieu qui nous inspire, Rendez tous les cœurs satisfaits, De vos sévères lois adoucissez l'empire;

La gloire est dans les biensaits.

CHOEUR.

Un roi que rien, etc.

Plus j'écoute leurs chants, plus je deviens sensible. Dieux! m'avez-vous conduit dans ce séjour paisible Pour m'éclairer d'un nouveau jour?

Des flatteurs m'aveuglaient, ils égaraient leur maître; Et des bergers me font connaître Ce que j'ignorais dans ma cour.

LIDIE.

Connaissez encor plus; voyez toute ma flamme.

Je vous ai suivi dans ces lieux;

Pour vous je demandais aux dieux

D'adoucir, de toucher votre ame.

Vos vertus autrefois avaient su m'enflammer;

Vous avez tout quitté pour l'horreur de la guerre.

Ah! je voudrais vous voir adoré de la terre, Dussiez-vous ne me point aimer.

RÉLUS.

C'en est trop, je me rends au charme qui m'attire. Peut-être que des dieux j'aurais bravé l'empire;

Mais ils empruntent votre voix,

Ils ont guidé vos pas, leur bonté vous inspire; Je suis désarmé, je soupire:

J'ose espérer qu'un jour j'obtiendrai sous vos lois

La gloire immortelle où j'aspire. Ces dieux garants de mes vœux Apaiseront leur colère;

Et, pour mériter de vous plaire, Je rendrai les mortels heureux.

LIDIE ET BÉLUS.

Descends des cieux, lance tes flammes; Triomphe, Amour, dieu des grands cœurs; Anime les vertus et les nobles ardeurs Qui doivent régner dans nos ames.

CHOEUR.

Entre la Gloire et les Amours,
Dans une paix profonde,
Allez donner tous deux au monde
De justes lois et de beaux jours.

FIN DU TEMPLE DE LA GLOIRE.

# LA PRUDE.

### COMEDIE EN CINQ ACTES.

JOUÉE SUR LE THÉATRE DU CHATRAU DE SCRAUX, LE 45 DÉCEMBRE 4747.

### AVERTISSEMENT DE L'AUTEUR.

Cette pièce est bien moins une traduction qu'une esquisse légère de la fameuse comédie de Wicherley, intitulée Plain dealer, «l'Homme au franc procédé. » Cette pièce a encore en Angleterre la même réputation que le Misanthrope en France. L'intrigue est infiniment plus compliquée, plus intéressante, plus chargée d'incidents; la satire y est beaucoup plus forte et plus insultante; les mœurs y sont d'une telle hardiesse, qu'on pourrait placer la scène dans un mauvais lieu, attenant un corps de garde. Il semble que les Anglais prennent trop de liberté, et que les Français n'en prennent pas assez.

Wicherley ne fit aucune difficulté de dédier son *Plain dealer* à la plus fameuse appareilleuse de Londres. On peut juger, par la protectrice, du caractère des protégés. La licence du temps de Charles II était aussi débordée que le fanatisme avait été sombre

et barbare du temps de l'infortuné Charles I.

Croira-t-on que chez les nations polies les termes de gueuse, de p...., de bor...., de rufien, de m...., de v...., et tous leurs accompagnements, sont prodigués dans une comédie où toute une cour très-spirituelle allait en foule?

Croira-t-on que la connaissance la plus approfondie du cœur humain, les peintures les plus vraies et les plus brillantes, les traits d'esprit les plus fins, se trouvent dans le même ouvrage?

Rien n'est cependant plus vrai. Je ne connais point de comédie chez les anciens ni chez les modernes où il y ait autant d'esprit. Mais c'est une sorte d'esprit qui s'évapore dès qu'il passe chez l'étranger.

Nos bienséances, qui sont quelquesois un peu sades, ne m'ont pas permis d'imiter cette pièce dans toutes ses parties; il a sallu

en retrancher des rôles tout entiers.

Je n'ai donc donné ici qu'une très-légère idée de la hardiesse anglaise; et cette imitation, quoique partout voilée de gaze, est encore si forte, qu'on n'oserait pas la représenter sur la scène de Paris.

Nous sommes entre deux théâtres bien différents l'un de l'autre : l'espagnol et l'anglais. Dans le premier, on représente Jésus-Christ, des possédés, et des diables; dans le second, des cabarets, et quelque chose de pis.

### **PROLOGUE**

RÉCITÉ PAR VOLTAIRE SUR LE THÉATRE DE SCEAUX, DEVANT MADAME LA DUCHESSE DU MAINE, AVANT LA REPRÉSENTATION DE LA COMÉDIE DE LA PRUDE, LE 45 dÉCEMBRE 1747.

O vous, en tous les temps par Minerve inspirée! Des plaisirs de l'esprit protectrice éclairée, Vous avez vu finir ce siècle glorieux, Ce siècle des talents accordé par les dieux.

Vainement on se dissimule Qu'on fait pour l'égaler des efforts superflus, Favorisez au moins ce faible crépuscule

Du beau jour qui ne brille plus.
Ranimez les accents des filles de Mémoire,
De la France à jamais éclairez les esprits;
Et, lorsque vos enfants combattent pour sa gloire,

Soutenez-la dans nos écrits.

Vous n'avez point ici de ces pompeux spectacles
Où les chants et la danse étalent leurs miracles;
Daignez vous abaisser à de moindres sujets:
L'esprit aime à changer de plaisirs et d'objets.

Nous possédons bien peu; c'est ce peu qu'on vous donne :

A peine en nos écrits verrez-vous quelques traits D'un comique oublié que Paris abandonne.

Puissent tant de beautés, dont les brillants attraits Valent mieux à mon sens que les vers les mieux faits, S'amuser avec vous d'une Prude friponne,

Qu'elles n'imiteront jamais!
On peut bien, sans effronterie,
Aux yeux de la raison jouer la pruderie:
Tout défaut dans les mœurs à Sceaux est combattu:
Quand on fait devant vous la satire d'un vice,
C'est un nouvel hommage, un nouveau sacrifice,
Que l'on présente à la vertu.

### PERSONNAGES.

MADAME DORFISE, veuve.

MADAME BURLET, sa cousine.

COLETTE, suivante de Dorfise.

BLANFORD, capitaine de vaisseau.

DARMIN, son ami.

BARTOLIN, caissier.

LE CHEVALIER MONDOR.

ADINE, nièce de Darmin, deguisée en jeune Turc.

La scène est à Marseille.

### ACTE PREMIER.

SCENE I. - DARMIN, ADINE.

ADINE, habillée en Turc¹.

Ah! mon cher oncle! ah! quel cruel voyage!

Que de dangers! quel étrange équipage!

Il faut encor cacher sous un turban

Mon nom, mon cœur, mon sexe, et mon tourment.

DARMIN.

Nous arrivons: je te plains; mais, ma nièce, Lorsque ton père est mort consul en Grèce, Quand nous étions tous deux après sa mort Privés d'amis, de biens, et de support, Que ta beauté, tes grâces, ton jeune âge, N'étaient pour toi qu'un funeste avantage; Pour comble enfin, quand un maudit bacha Si vivement de toi s'amouracha, Que faire alors? Ne fus-tu pas réduite A te cacher, te masquer, partir vite?

ADINE.

D'autres dangers sont préparés pour moi.

Ne rougis point, ma nièce, calme-toi:
Car à la hâte avec nous embarquée,
Vêtue en homme, en jeune Turc masquée,
Tu ne pouvais, ma nièce, honnêtement
Te dépêtrer de cet accoutrement,
Prendre du sexe et l'habit et la mine
Devant les yeux de vingt gardes-marine,
Qui tous étaient plus dangereux pour toi
Qu'un vieux bacha n'ayant ni foi ni loi.
Mais, par bonheur, tout s'arrange à merveille,
Et nous voici débarqués dans Marseille,
Loin des bachas, et près de tes parents,
Chez des Français, tous fort honnêtes gens.

ADINE.

Ah! Blanford est honnête homme, sans doute; Mais que de maux tant de vertu me coûte! Fallait-il donc avec lui revenir?

DARMIN.

Ton défunt père à lui devait t'unir;

<sup>1.</sup> Dans la pièce anglaise, cette jeune personne s'appelle Fidelia; elle s'est déguisée en garçon, et a servi de page à Manly, capitaine de vaisseau.

Et cet hymen, dans ta plus tendre enfance, Fit autrefois sa plus douce espérance.

ADINE.

Qu'il se trompait!

DARMIN.

Blanford à tes beaux yeux

Rendra justice en te connaissant mieux. Peut-il longtemps se coiffer d'une prude, Qui de tromper fait son unique étude?

ADINE.

On la dit belle; il l'aimera toujours; Il est constant.

DARMIN.

Bon! qui l'est en amours?

ADINE.

Je crains Dorfise.

DARMIN

Elle est trop intrigante; Sa pruderie est, dit-on, trop galante; Son cœur est faux, ses propos médisants. Ne crains rien d'elle; on ne trompe qu'un temps.

ADINE.

Ce temps est long, ce temps me désespère. Dorfise trompe ! et Dorfise a su plaire!

DARMIN.

Mais, après tout, Blanford t'est-il si cher?

Oui; dès ce jour où deux vaisseaux d'Alger!
Si vivement sur les flots l'attaquèrent,
Ah! que pour lui tous mes sens se troublèrent!
Dans mes frayeurs, un sentiment bien doux
M'intéressait pour lui comme pour vous;
Et, courageuse en devenant si tendre,
Je souhaitais être homme, et le défendre.
Songez-vous bien que lui seul me sauva,
Quand sur les eaux notre vaisseau brûla?
Ciel! que j'aimai ses vertus, son courage,
Qui dans mon cœur ont gravé son image!

DARMIN.

Oui, je conçois qu'un cœur reconnaissant Pour la vertu peut avoir du penchant. Trente ans à peine, une taille légère, Beaux yeux, air noble, oui, sa vertu peut plaire: Mais son humeur et son austérité Ont-ils pu plaire à ta simplicité?

<sup>1.</sup> Dans l'anglais, ce n'est pas contre des vaisseaux d'Aiger que le capitaine a combattu, mais contre des hollandais.

ADINE.

Mon caractère est sérieux, et j'aime Peut-être en lui jusqu'à mes défauts même.

DARMIN.

Il hait le monde.

ADINE.

Il a, dit-on, raison.

DARMIN.

Il est souvent trop confiant, trop bon; Et son humeur gâte encor sa franchise.

ADINE.

De ses défauts le plus grand, c'est Dorfise.

DARMIN.

Il est trop vrai. Pourquoi donc refuser D'ouvrir ses yeux, de les désabuser, Et de briller dans ton vrai caractère?

ADINE.

Peut-on briller lorsqu'on ne saurait plaire? Hélas! du jour que par un sort heureux Dessus son bord il nous reçut tous deux, J'ai bien tremblé qu'il n'aperçût ma feinte: En arrivant, je sens la même crainte.

DARMIN.

Je prétendais te découvrir à lui.

ADINE.

Gardez-vous-en, ménagez mon ennui; Sacrifiée à Dorfise adorée, Dans mon malheur je veux être ignorée; Je ne veux pas qu'il connaisse en ce jour Quelle victime il immole à l'amour.

DARMIN.

Oue veux-tu donc?

ADINE.

Je veux, dès ce soir même,

Dans un couvent fuir un ingrat que j'aime.

DARMIN.

Lorsque si vite on se met en couvent,
Tout à loisir, ma nièce, on s'en repent.
Avec le temps tout se fera, te dis-je;
Un soin plus triste à présent nous afflige;
Car dans l'instant où ce Duguay' nouveau
Si noblement fit sauter son vaisseau,
Je vis sauter ses biens et ma fortune;
A tous les deux la misère est commune.
Et cependant à Marseille arrivés,

1. Allusion au célèbre Duguay-Trouin, l'un des grands hommes de mer qu'ait eus la France.

Remplis d'espoir, d'argent comptant privés, Il faut chercher un secours nécessaire. L'amour n'est pas toujours la seule affaire.

ADINE.

Quoi! lorsqu'on aime, on pourrait faire mieux? Je n'en crois rien.

#### DARMIN.

Le temps ouvre les yeux. L'amour, ma nièce, est aveugle à ton âge, Non pas au mien. L'amour sans héritage, Triste et confus, n'a pas l'art de charmer. Il n'appartient qu'aux gens heureux d'aimer.

ADINE.

Vous pensez donc que, dans votre détresse, Pour vous, mon oncle, il n'est plus de maîtresse, Et que d'abord votre veuve Burlet En vous voyant vous quittera tout net?

DARMIN.

Mon triste état lui servirait d'excuse. Souvent, hélas! c'est ainsi qu'on en use. Mais d'autres soins je suis embarrassé; L'argent me manque, et c'est le plus pressé.

### SCÈNE II. — BLANFORD, DARMIN, ADINE.

### BLANFORD.

Bon, de l'argent! dans le siècle où nous sommes, C'est bien cela que l'on obtient des hommes! Vive embrassade, et fades compliments, Propos joyeux, vains baisers, faux serments, J'en ai reçu de cette ville entière; Mais aussitôt qu'on a su ma misère, D'auprès de moi la foule a disparu: Voilà le monde.

### DARMIN

Il est très-corrompu; Mais vos amis vous ont cherché peut-être BLANFORD.

Oui, des amis! en as-tu pu connaître?
J'en ai cherché; j'ai vu force fripons
De tous les rangs, de toutes les façons,
D'honnêtes gens dont la molle indolence
Tranquillement nage dans l'opulence,
Blasés en tout, aussi durs que polis,
Toujours hors d'eux, ou d'eux seuls tout remplis;
Mais des cœurs droits, des âmes élevées
Que les destins n'ont jamais captivées,

Et qui se font un plaisir généreux De rechercher un ami malheureux, J'en connais peu; partout le vice abonde. Un coffre-fort est le dieu de ce monde; Et je voudrais qu'ainsi que mon vaisseau Le genre humain fût abîmé dans l'eau.

DARMIN.

Exceptez-nous du moins de la sentence.

ADINE.

Le monde est faux, je le crois; mais je pense Qu'il est encore un cœur digne de vous, Fier, mais sensible, et ferme, quoique doux, De vos destins bravant l'indigne outrage, Vous en aimant, s'il se peut, davantage: Tendre en ses vœux, et constant dans sa foi.

BLANFORD.

Le beau présent! où le trouver?

ADINE.

Dans moi.

BLANFORD.

Dans vous allez, jeune homme que vous êtes, Suis-je en état d'entendre vos sornettes? Pour plaisanter prenez mieux votre temps. Oui, dans ce monde, et parmi les méchants, Je sais qu'il est encor des âmes pures, Qui chériront mes tristes aventures. Je suis heureux, dans mon sort abattu; Dorfise au moins sait aimer la vertu.

ADINE.

Ainsi, monsieur, c'est de cette Dorfise Que pour toujours je vois votre âme éprise? BLANFORD.

Assurément.

ADINE.

Et vous avez trouvé ' En sa conquite un mérite éprouvé?

BLANFORD

Oui.

DARMIN.

Feu mon frère, avant d'aller en Grèce, S'il m'en souvient, vous destinait ma nièce.

BLANFORD.

Feu votre frère a très-mal destiné; J'ai mieux choisi; je suis déterminé Pour la vertu qui, du monde exilée Chez ma Dorfise est ici rappelée. ADINE.

Un tel mérite est rare, il me surprend; Mais son bonheur me semble encor plus grand.

BLANFORD.

Ce jeune enfant a du bon, et je l'aime; Il prend parti pour moi contre vous-même.

DARMIN.

Pas tant peut-être. Après tout, dites-moi Comment Dorfise, avec sa bonne foi, Avec ce goût qui pour vous seul l'attire, Depuis un an cessa de vous écrire.

BLANFORD.

Voudriez-vous qu'on m'écrivît par l'air, Et que la poste allât en pleine mer? Avant ce temps j'ai vingt fois reçu d'elle De gros paquets, mais écrits d'un modèle.... D'un air si vrai, d'un esprit si sensé.... Rien d'affecté, d'obscur, d'embarrassé, Point d'esprit faux; la nature elle-même, Le cœur y parle : et voilà comme on aime.

DARMIN, à Adine.

Vous pålissez.

BLANFORD, avec empressement, à Adine.
Qu'avez-vous?

ADINE.

Moi, monsieur?

Un mal cruel qui me perce le cœur.

BLANFORD, à Darmin.

Le cœur! quel ton! une fille à son âge Serait plus forte, aurait plus de courage. Je l'aime fort, mais je suis étonné Qu'à cet excès il soit efféminé. Était-il fait pour un pareil voyage? Il craint la mer, les ennemis, l'orage. Je l'ai trouvé près d'un miroir assis; Il était né pour aller à Paris Nous étaler sur les bancs du théâtre Son beau minois, dont il est idolâtre; C'est un Narcisse.

DARMIN.

Il en a la beauté.

BLANFORD.

Oui, mais il faut en fuir la vanité.

ADINE.

Ne craignez rien, ce n'est pas moi que j'aime. Je suis plus près de me haïr moi-même; Je n'aime rien qui me ressemble. BLANFORD.

Enfin

C'est à Dorfise à régler mon destin.
Bien convaincu de sa haute sagesse,
De l'épouser je lui passai promesse;
Je lui laissai mon bien même en partant,
Joyaux, billets, contrats, argent comptant.
J'ai, grâce au ciel, par ma juste franchise,
Confié tout à ma chère Dorfise.
J'ai confié Dorfise et son destin
A la vertu de monsieur Bartolin.

DARMIN.

De Bartolin, le caissier?

BLANFORD.

De lui-même,

D'un bon ami, qui me chérit, que j'aime.

DARMIN, d'un ton ironique.

Ah! vous avez sans doute bien choisi; Toujours heureux en maîtresse, en ami,

Point prévenu.

BLANFORD.

Sans doute, et leur absence

Me fait ici sécher d'impatience.

ADINE.

Je n'en puis plus, je sors.

BLANFORD

Mais qu'avez-vous?

ADINE.

De ses malheurs chacun ressent les coups. Les miens sont grands; leurs traits s'appesantissent; Ils cesseront.... si les vôtres finissent.

(Elle sort.)

BLANFORD.

Je ne sais.... mais son chagrin m'a touché.

DARMIN.

Il est aimable, il vous est attaché.

BLANFORD.

J'ai le cœur bon, et la moindre fortune Qui me viendra sera pour lui commune. Dès que Dorfise avec sa bonne foi M'aura remis l'argent qu'elle a de moi, J'en ferai part à votre jeune Adine. Je lui voudrais la voix moins féminine, Un air plus fait; mais les soins et le temps Forment le cœur et l'air des jeunes gens: Il a des mœurs, il est modeste, sage. J'ai remarqué toujours, dans le voyage, Qu'il rougissait aux propos indécents Que sur mon bord tenaient nos jeunes gens. Je vous promets de lui servir de père.

DARMIN.

Ce n'est pas là pourtant ce qu'il espère. Mais allons donc chez Dorfise à l'instant, Et recevez d'elle au moins votre argent.

BLANFORD.

Bon! le démon, qui toujours m'accompagne, La fait rester encore à la campagne.

DARMIN.

Et le caissier?

BLANFORD

Et le caissier aussi.

Tous deux viendront, puisque je suis ici.

DARMIN.

Vous pensez donc que madame Dorfise Vous est toujours très-humblement soumise?

BLANFORD.

Et pourquoi non? si je garde ma foi, Elle peut bien en faire autant pour moi. Je n'ai pas eu, comme vous, la folie De courtiser une franche étourdie.

DARMIN.

Il se pourra que j'en sois méprisé, Et c'est à quoi tout homme est exposé; Et j'avouerai qu'en son humeur badine Elle est bien loin de sa sage cousine.

BLANFORD.

Mais de son cœur ainsi désemparé, Que ferez-vous?

DARMIN.

Moi? rien: je me tairai. En attendant qu'à Marseille se rendent Les deux beautés de qui nos cœurs dépendent Fort à propos je vois venir-vers nous L'ami Mondor.

BLANFORD.

Notre ami! dites-vous

Lui, notre ami?

DARMIN.

Sa tête est fort légère;

Mais dans le fond c'est un bon caractère.

BLANFORD.

Détrompez-vous, cher Darmin, soyez sûr Que l'amitié veut un esprit plus mûr; Allez, les fous n'aiment rien. DARMIN.

Mais le sage

Aime-t-1 tant?... Tirons quelque avantage De ce fou-ci. Dans notre cas urgent, On peut sans honte emprunter son argent.

SCÈNE III. - BLANFORD, DARMIN, LE CHEVALIER MONDOR.

LE CHEVALIER MONDOR.

Bonjour, très-cher, vous voilà donc en vie? C'est fort bien fait, j'en ai l'âme ravie.
Bonjour: dis-moi, quel est ce bel enfant
Que j'ai vu là dans cet appartement?
D'où vous vient-il? était-il du voyage?
Est-il Grec, Turc? est-il ton fils, ton page?
Qu'en faites-vous? Où soupez-vous ce soir?
A quels appas jetez-vous le mouchoir?
N'allez-vous pas vite en poste à Versailles
Faire aux commis des récits de batailles?
Dans ce pays avez-vous un patron?
BLANFORD.

Non.

Quoi! tu n'as jamais fait ta cour?

BLANFORD.

Non.

J'ai fait ma cour sur mer; et mes services Sont mes patrons, sont mes seuls artifices; Dans l'antichambre on ne m'a jamais vu.

LE CHEVALIER MONDOR.

Tu n'as aussi jamais rien obtenu.

BLANFORD.

Rien demandé. J'attends que l'œil du maître Sache en son temps tout voir, tout reconnaître.

LE CHEVALIER MONDOR.

Va, dans son temps ces nobles sentiments A l'hôpital mènent tout droit les gens.

DARMIN.

Nous en sommmes fort près; et notre gloire N'a pas le sou.

> LE CHEVALIER MONDOR. Je suis prêt à t'en croire DARMIN.

Cher chevalier, il te faut avouer....

LE CHEVALIER MONDOR.

En quatre mots je dois vous confier....

DARMIN.

Que notre ami vient de faire une perte....

ACTE I, SCÈNE III.

LE CHEVALIER MONDOR. Que j'ai, mon cher, fait une découverte....

DARMIN.

De tout le bien....

LE CHEVALIER MONDOR.
D'une honnête beauté....

DARMIN.

Que sur la mer....

LE CHEVALIER MONDOR. A qui sans vanité....

DARMIN.

Il rapportait....

LE CHEVALIER MONDOR. Après bien du mystère....

DARMIN.

Dans son vaisseau.

J'ai le bonheur de plaire.

DARMIN.

C'est un malheur.

LE CHEVALIER MONDOR.

C'est un plaisir bien vif

De subjuguer ce scrupule excessif, Cette pudeur et si fière et si pure, Ce précepteur qui gronde la nature. J'avais du goût pour la dame Burlet, Pour sa gaieté, son air brusque et follet; Mais c'est un goût plus léger qu'elle-même.

DARMIN.

J'en suis ravi.

LE CHEVALIER MONDOR. C'est la prude que j'aime.

Encouragé par la difficulté, J'ai présenté la pomme à la fierté.

DARMIN.

La prude, enfin, dont votre âme est éprise Cette beauté si fière...?

LE CHEVALIER MONDOR.

C'est Dorfise.

BLANFORD, en riant.

Dorfise.... ah!... bon. Sais-tu bien devant qui Tu parles là?

LE CHEVALIER MONDOR. Devant toi, mon ami.

BLANFORD.

Va, j'ai pitié de ton extravagance; Cette beauté n'aura plus l'indulgence, Je t'en réponds, de recevoir chez soi Des chevaliers éventés comme toi.

LE CHEVALIER MONDOR.

Si fait, mon cher: la femme la moins folle Ne se plaint point lorsqu'un fou la cajole.

BLANFORD.

Cajolez moins, mon très-cher; apprenez Qu'à ses vertus mes jours sont destinés, Qu'elle est à moi, que sa juste tendresse De m'épouser m'avait passé promesse, Qu'elle m'attend pour m'unir à son sort.

LE CHEVALIER MONDOR, en riant Le beau billet qu'a là l'ami Blanford! (A Darmin.)

Il a, dis-tu, besoin, dans sa détresse, D'autres billets payables en espèce. Tiens, cher Darmin.

(Il veut lui donner un porteseuille.)

BLANFORD, l'arrêtant.

Non, gardez-vous-en bien.

DARMIN.

Quoi! vous voulez...?

BLANFORD.

De lui je ne veux rien. Quand d'emprunter on fait la grâce insigne, C'est à quelqu'un qu'on daigne en croire digne; C'est d'un ami qu'on emprunte l'argent.

LE CHEVALIER MONDOR.

Ne suis-je pas ton ami?

BLANFORD.

Non, vraiment.

Plaisant ami, dont la frivole flamme, S'il se pouvait, m'enlèverait ma femme; Qui, dès ce soir, avec vingt fainéants, Va s'égayer à table à mes dépens! Je les connais, ces beaux amis du monde.

LE CHEVALIER MONDOR.

Ce monde-là, que ton rare esprit fronde, Crois-moi, vaut mieux que ta mauvaise humeur. Adieu. Je vais du meilleur de mon cœur Dans le moment chez la belle Dorfise Aux grands éclats rire de ta sottise.

(Il veut s'en aller.)

BLANFORD, l'arrétant.

Que dis-tu là?... mon cher Darmin! comment? Elle est ici, Dorfise?

ACTE I, SCÈNE III.

LE CHEVALIER MONDOR.
Assurément.
BLANFORD.

O juste ciel!

LE CHEVALIER MONDOR. Eh bien! quelle merveille?

BLANFORD.

Dans sa maison?

LE CHEVALIER MONDOR.
Oui, te dis-je, à Marseille.

Je l'ai trouvée à l'instant qui rentrait, Et qui des champs avec hâte accourait.

BLANFORD, à part.

Pour me revoir! ô ciel! je te rends grâce; A ce seul trait tout mon malheur s'efface. Entrons chez elle.

LE CHEVALIER MONDOR.

Entrons, c'est fort bien dit;

Car plus on est de fous, et plus on rit.

BLANFORD. (Il va d la porte.)

Heurtons.

LE CHEVALIER MONDOR.

Frappons.

COLETTE, en dedans de la maison.

Qui va là?

BLANFORD.

Moi.

LE CHEVALIER MONDOR.

Moi-même.

SCÈNE IV. — BLANFORD, DARMIN, COLETTE, LE CHEVALIER MONDOR.

COLETTE, sortant de la maison.
Blanford! Darmin! quelle surprise extrême!
Monsieur!

BLANFOBD.

Colette!

COLETTE.

Hélas! je vous ai cru

Noyé cent fois. Soyez le bienvenu.

BLANFORD.

Le juste ciel, propice à ma tendresse, M'a conservé pour revoir ta maîtresse.

COLETTE.

Elle sortait tout à l'instant d'ici.

DARMIN.

Et sa cousine?

COLETTE.

Et sa cousine aussi.

BLANFORD.

Eh! mais de grâce, où donc est-elle allée?
Où la trouver?

COLETTE, faisant une révérence de prude Elle est à l'assemblée.

BLANFORD.

Ouelle assemblée?

COLETTE.

Eh! vous ne savez rien?

Apprenez donc que vingt femmes de bien
Sont dans Marseille étroitement unies
Pour corriger nos jeunes étourdies,
Pour réformer tout le train d'aujourd'hui,
Mettre à sa place un noble et digne ennui,
Et hautement, par de sages cabales,
De leur prochain réprimer les scandales;
Et Dorfise est en tête du parti.

BLANFORD, à Darmin.

Mais comment donc un si grand étourdi Est-il souffert d'une beauté sévère?

DARMIN.

Chez une prude un étourdi peut plaire.

BLANFORD.

De l'assemblée où va-t-elle?

COLETTE.

On ne sait;

Faire du bien sourdement.

BLANFORD.

En secret

C'est là le comble. Eh! puis-je en sa demeure Pour lui parler avoir aussi mon heure?

LE CHEVALIER MONDOR.

Va, c'est à moi qu'il le faut demander; Sans risquer rien, je puis te l'accorder. Tu la verras tout comme à l'ordinaire.

BLANFORD.

Respectez-la; c'est ce qu'il vous faut faire. Et gardez-vous de la désapprouver.

DARMIN.

Et sa cousine, où peut-on la trouver?
On m'avait dit qu'elles vivaient ensemble.

COLETTE.

Oui, mais leur goût rarement les assemble; Et la cousine avec dix jeunes gens, Et dix beautés, se donne du bon temps, Et d'une table et propre et bien servie
Presque toujours vole à la comédie.
Ensuite on danse, ou l'on se met au jeu:
Toujours chez elle et grand'chère et beau feu,
De longs soupers et des chansons nouvelles,
Et des bons mots, encor plus plaisants qu'elles;
Glaces, liqueurs, vins vieux, gris, rouges, blancs,
Amas nouveaux de boîtes, de rubans,
Magots de Saxe, et riches bagatelles,
Qu'Hébert' inverte à Paris pour les belles:
Le jour, la nuit, cent plaisirs renaissants,
Et de médire à peine a-t-on le temps.

LE CHEVALIER MONDOR.
Oui, notre ami, c'est ainsi qu'il faut vivre.

DARMIN.

Mais pour la voir où faudra-t-il la suivre?

Partout, monsieur; car du matin au soir, Dès qu'elle sort, elle court, veut tout voir. Il lui faudrait que le ciel par miracle Exprès pour elle assemblât un spectacle, Jeu, bal, toilette, et musique, et soupé; Son cœur toujours est de tout occupé. Vous la verrez, et sa joyeuse troupe, Fort tard chez elle, et vers l'heure où l'on soupe.

#### BLANFORD.

Si vous l'aimez, après ce que j'entends, Moins qu'elle encor vous avez du bon sens. Peut-on chérir ce bruyant assemblage De tous les goûts qu'eut le sexe en partage? Il vous sied bien, dans vos tristes soupirs, De suivre en pleurs le char de ses plaisirs, Et d'étaler les regrets d'une dupe Qu'un fol amour dans sa misère occupe.

#### DARMIN.

Je crois encor, dussé-je être en erreur, Qu'on peut unir les plaisirs et l'honneur; Je crois aussi, soit dit sans vous déplaire, Que femme prude, en sa vertu sévère, Peut en public faire beaucoup de bien, Mais en secret souvent ne valoir rien.

### BLANFORD.

Eh bien! tantôt nous viendrons l'un et l'autre, Et vous verrez mon choix, et moi le vôtre.

#### 1. Fameux marchand de curiosités.

LE CHEVALIER MONDOR. Oui, revenez, et vous verrez, ma foi

La place prise.

BLANFORD.

Et par qui donc?

LE CHEVALIER MONDOR.

Par moi.

BLANFORD.

Par toi!

LE CHEVALIER MONDOR.

J'ai mis à profit ton absence, Et je n'ai pas à craindre ta présence. Va, tu verras.... Adieu.

SCÈNE V. — BLANFORD, DARMIN.

BLANFORD.

Çà, pensez-vous

Que d'un tel homme on puisse être jaloux?

DARMIN.

Le ridicule et la bonne fortune Vont bien ensemble, et la chose est commune.

BLANFORD.

Quoi! vous pensez....

DARMIN.

Oui, ces femmes de bien Aiment parfois les grands diseurs de rien. Mais permettez que j'aille un peu moi-même Chercher mon sort, et savoir si l'on m'aime.

(Il sort.)

BLANFORD.

Oui, hâtez-vous d'être congédié. Hum! le pauvre homme! il me fait grand'pitié. Que je te loue, ô destin favorable, Qui me fais prendre une femme estimable! Que dans mes maux je bénis mon retour! Que ma raison augmente mon amour! Oh! je fuirai, je l'ai mis dans ma tête, Le monde entier pour une femme honnête. C'est trop longtemps courir, craindre, espérer Voilà le port où je veux demeurer. Près d'un tel bien qu'est-ce que tout le reste? Le monde est fou, ridicule, ou funeste; Ai-je grand tort d'en être l'ennemi? Non, dans ce monde il n'est pas un ami; Personne au fond à nous ne s'intéresse; On est aimé, mais c'est de sa maîtresse: Tout le secret est de savoir choisir.

Une coquette est un vrai monstre à fuir : Mais une femme, et tendre, et belle, et sage, De la nature est le plus digne ouvrage.

### ACTE SECOND.

# SCÈNE I. — DORFISE, MADAME BURLET, LE CHEVALIER MONDOR.

DORFISE.

Adoucissez, monsieur le chevalier, De vos discours l'excès trop familier : La pureté de mes chastes oreilles Ne peut souffrir des libertés pareilles.

Vous les aimez pourtant, ces libertés; Vous me grondez, mais vous les écoutez; Et vous n'avez, comme je puis comprendre, Cheveux si courts que pour les mieux entendre.

DORFISE.

#### Encore!

#### MADAME BURLET.

Eh bien! je suis de son côté; Vous affectez trop de sévérité. La liberté n'est pas toujours licence. On peut, je crois, entendre avec décence De la gaieté les innocents éclats, Ou bien sembler ne les entendre pas : Votre vertu, toujours un peu farouche, Veut nous fermer et l'oreille et la bouche.

DORFISE.

Oui, l'une et l'autre; et fermez, croyez-moi, Votre maison à tous ceux que j'y voi.

Je vous l'ai dit, ils vous perdront, cousine:
Comment souffrir leur troupe libertine;
Le beau Cléon qui, brillant sans esprit,
Rit des bons mots qu'il prétend avoir dit;
Damon, qui fait, pour vingt beautés qu'il aime,
Vingt madrigaux plus fades que lui-même;
Et ce robin parlant toujours de lui;
Et ce pédant portant partout l'ennui;
Et mon cousin, qui...?

LE CHEVALIER MONDOR.

C'en est trop, madame:

Chacun son tour; et, si votre belle âme

VOLTAIRE - II

Parle du monde avec tant de bonté, J'aurai du moins autant de charité. Je veux ici vous tracer de mon style En quatre mots un portrait de la ville, A commencer par....

DORFISE.

Ah! n'en faites rien;

Il n'appartient qu'aux personnes de bien De châtier, de gourmander le vice: C'est à mes yeux une horrible injustice, Qu'un libertin satirise aujourd'hui D'autres mondains moins vicieux que lui. Lorsque j'en veux à l'humaine nature, C'est zèle, honneur, et vertu toute pure, Dégoût du monde. Ah! Dieu! que je le hais, Ce monde infâme!

MADAME BURLET.
Il a quelques attraits.

DORFISE.

Pour vous, hélas! et pour votre ruine.

MADAME BURLET.

N'en a-t-il point un peu pour vous, cousine? Haïssez-vous ce monde?

DORFISE.

Horriblement.

LE CHEVALIER MONDOR.

Tous les plaisirs?

DORFISE.

Epouvantablement.

MADAME BURLET.

Le jeu? le bal?

LE CHEVALIER MONDOR. La musique? la table?

DORFISE.

Ce sont, ma chère, inventions du diable.

MADAME BURLET.

Mais la parure, et les ajustements? Vous m'avouerez....

DORFISE.

Ah! quels vains ornements!

Si vous saviez à quel point je regrette Tous les instants perdus à ma toilette! Je fuis toujours le plaisir de me voir; Mon œil blessé craint l'aspect d'un miroir.

MADAME BURLET.

Mais cependant, ma sévère Dorfise, Vous me semblez bien coiffée et bien mise. DORFISE.

Bien?

LE CHEVALIER MONDOR.

Du grand bien.

DORFISE.

Avec simplicité.

LE CHEVALIER MONDOR.

Mais avec goût.

MADAME BURLET.

Votre sage beauté,

Quoi qu'elle en dise, est fort aise de plaire.

DORFISE.

Moi? juste ciel!

MADAME BURLET.

Parle-moi sans mystère.

Je crois, ma foi, que ta sévérité A quelque goût pour ce jeune éventé. Il n'est pas mal fait.

(En montrant Mondor.)

LE CHEVALIER MONDOR.

Ah!

MADAME BURLET.

C'est un jeune homme

Fort beat, fort riche.

LE CHEVALIER MONDOR.

Ahl

DORFISE.

Ce discours m'assomme.

Vous proposez l'abomination.

Un beau jeune homme est mon aversion;

Un beau jeune homme! ah! fi!

LE CHEVALIER MONDOR.

Ma foi, madame,

Pour vous et moi j'en suis fâché dans l'âme. Mais ce Blanford, qui revient sans vaisseau,

Est-il si riche, et si jeune, et si beau?

DORFISE.

Il est ici? quoi! Blanford?

LE CHEVALIER MONDOR.

Oui, sans doute.

COLETTE, en entrant avec précipitation.

Hélas! je viens pour vous apprendre....

DORFISE, à Colette, à l'oreille.

Ecoute.

MADAME BURLET.

Comment?

DORFISE, au chevalier Mondor. Depuis qu'il prit de moi congé. De ses défauts je l'ai cru corrigé; Je l'ai cru mort.

LE CHEVALIER MONDOR.

Il vit; et le corsaire

Veut me couler à fond, et croit vous plaire.

DORFISE, en se retournant vers Colette.

Colette, hélas!

COLETTE.

Hélas!

DORFISE.

Ah! chevalier,

Pourriez-vous point sur mer le renvoyer?

LE CHEVALIER MONDOR.

De tout mon cœur.

MADAME BURLET.

Sait-on quelque nouvelle

De ce Darmin, son ami si fidèle? Viendra-t-il point?

LE CHEVALIER MONDOR.

Il est venu; Blanford

L'a raccroché dans je ne sais quel port. Ils ont sur mer donné, je crois, bataille, Et sont ici n'ayant ni sou ni maille; Mais avec lui Blanford a ramené Un petit Grec plus joli, mieux tourné....

DORFISE.

Eh! oui, vraiment. Je pense tout à l'heure Que je l'ai vu tout près de ma demeure; De grands yeux noirs?

LE CHEVALIER MONDOR.

Oui.

DORFISE.

Doux, tendres, touchants?

Un teint de rose?

LE CHEVALIER MONDOR.

Oui.

DORFISE, en s'animant un peu plus.

Des cheveux, des dents...?

L'air noble, fin?

LE CHEVALIER MONDOR.

C'est une créature

Ou'à son plaisir façonna la nature.

DORFISE.

S'il a des mœurs, s'il est sage, bien né, Je veux par vous qu'il me soit amené.... Quoiqu'il soit jeune.

MADAME BURLET.

Et moi, je veux sur l'heure

Que de Darmin l'on cherche la demeure. Allez, La Fleur, trouvez-le, et lui portez

Trois cents louis, que je crois bien comptés;

Elle donne une bourse à La Fleur, qui est derrière elle.)

Et qu'à souper Blanford et lui se rendent. Depuis longtemps tous nos amis l'attendent, Et moi plus qu'eux. Je n'ai jamais connu De naturel plus doux, plus ingénu : J'aime surtout sa complaisance aimable,

Et sa vertu liante et sociable.

Eh bien! Blanford n'est pas de cette humeur: Il est si sérieux!

> LE CHEVALIER MONDOR. Si plein d'aigreur!

> > DORFISE.

Oui, si jaloux....

LE CHEVALIER MONDOR, interrompant brusquement. Caustique.

DORFISE.

Il est....

LE CHEVALIER MONDOR.

Sans doute.

DORFISE.

Laissez-moi donc parler; il est....

LE CHEVALIER MONDOR.

J'écoute.

DORFISE.

Il est enfin fort dangereux pour moi.

MADAME BURLET.

On dit qu'il a très-bien servi le roi, Qu'il s'est sur mer distingué dans la guerre.

DORFISE.

Oui; mais qu'il est incommode sur terre!

LE CHEVALIER MONDOR.

Il est encore....

DORFISE.

Oui.

LE CHEVALIER MONDOR.

Ces marins d'ailleurs

Ont presque tous de si vilaines mœurs!

1. Il y a dans l'anglais : « Vous m'avouerez qu'il a une belle physionomie, un air mâle. — Oui; fi ressemble à un Sarrasin peint sur l'enseigne d'un cabaret; il a du courage comme le bourreau; il tuera un homme qui aura les mains liées, et il n'a que de la cruauté : ce qui ne ressemble pas plus au courage que de la médisance continuelle ne ressemble à de l'esprit, »

DORFISE.

Oui.

MADAME BURLET.

Mais on dit qu'autrefois vos promesses De quelque espoir ont flatté ses tendresses? DORFISE.

Depuis ce temps j'ai, par excès d'ennui, Quitté le monde, à commencer par lui : Le monde et lui me rendent si craintive!

SCÈNE II. — DORFISE, MADAME BURLET, LE CHEVALIER MONDOR, COLETTE.

COLETTE.

Madame!

DORFISE.

Eh bien?

COLETTE.

Monsieur Blanford arrive.

DORFISE.

Ciel!

MADAME BURLET.

Darmin est avec lui!

COLETTE.

Madame, oui.

MADAME BURLET.

J'en ai le cœur tout à fait réjoui.

DORFISE.

Et moi, je sens une douleur profonde; Je me retire, et je veux fuir le monde.

LE CHEVALIER MONDOR.

Avec moi donc?

DORFISE.

Non, s'il vous plaît, sans vous.

(Elle sort.)

SCÈNE III. — MADAME BURLET, BLANFORD, DARMIN, LE CHEVALIER MONDOR, ADINE.

DARMIN, à Mme Burlet.

Madame, enfin, souffrez qu'à vos genoux....

MADAME BURLET, courant au-devant de Darmin.

Mon cher Darmin, venez; j'ai fait partie

D'aller au bal après la comédie;

Nous causerons; mon carrosse est là-bas.

(A Blanford.)

Et vous, rigris, y viendrez-vous?

BLANFORD.

Non pas.

Je viens ici pour chose sérieuse.

Allez, courez, troupe folle et joyeuse,
Faites semblant d'avoir bien du plaisir,
Fatiguez bien votre inquiet loisir.
(Au jeune Adine.)

Et nous, jeune homme, allons trouver Dorfise.

(Mme Burlet sort avec le chevalier et Darmin, qui lui donnent chacun la main, et Blanford continue.)

### SCENE IV. - BLANFORD, ADINE, COLETTE.

BLANFORD.

Voyons une âme au seul devoir soumise, Qui pour moi seul, par un sage retour, Renonce au monde en faveur de l'amour, Et qui sait joindre à cette ardeur flatteuse Une vertu modeste et scrupuleuse. Méritez bien de lui plaire.

ADINE.

Avec soin

De sa vertu je veux être témoin; En la voyant je puis beaucoup m'instruire.

BLANFORD.

C'est très-bien dit; je prétends vous conduire. En vous voyant du monde abandonné,
Je trouve un fils que le sort m'a donné.
Sans vous aimer on ne peut vous connaître.
Vous êtes né trop flexible peut-être;
Rien ne sera plus utile pour vous
Que de hanter un esprit sage et doux,
Dont le commerce en votre âme affermisse
L'honnêteté. l'amour de la justice,
Sans vous ôter certain charme flatteur,
Que je sens bien qui manque à mon humeur.
Une beauté qui n'a rien de frivole
Est pour votre âge une excellente école;
L'esprit s'y forme, on y règle son cœur;
Sa maison est le temple de l'honneur.

ADINE.

Eh bien l'allons avec vous dans ce temple; Mais je suivrai bien mal son rare exemple, Soyez-en sûr.

BLANFORD.

Et pourquoi?

ADINE.

J'aurais pu Auprès de vous mieux goûter la vertu; Quoique la forme en soit un peu sévère, Le fond m'en charme, et vous m'avez su plaire; Mais pour Dorfise....

BLANFORD, en allant à la porte de Dorfise.

Ah! c'est trop se flatter

Que de vouloir tout d'un coup l'imiter; Mais croyez-moi, si l'honneur vous domine, Voyez Dorfise, et fuyez sa cousine.

(Il veut entrer.)

COLETTE, sortant de la maison, et refermant la porte (Il heurte.)

On n'entre point, monsieur.

BLANFORD.

Moi !

COLETTE.

Non.

BLANFORD.

Comment?

Moi refusé?

COLETTE.

Dans son appartement Pour quelque temps madame est en retraite.

BLANFORD.

J'admire fort cette vertu parfaite; Mais j'entrerai.

COLETTE.

Mais, monsieur, écoutez.

BLANFORD.

Sans écouter, entrons vite.

(Il entre.)

COLETTE.

Arrêtez.

ADINE.

Hélas! suivons, et voyons quelle issue Aura pour moi cette étrange entrevue.

### SCÈNE V. — COLETTE.

Il va la voir, il va découvrir tout.

Je meurs de peur; ma maîtresse est à bout.

Ah! ma maîtresse! avoir eu le courage

De stipuler ce secret mariage,

De vous donner au caissier Bartolin!

Eh! que dira notre public malin?

Oh! que la femme est d'une étrange espèce!

Et l'homme aussi.... Quel excès de faiblesse!

Madame est folle, avec son air malin;

Elle se trompe, et trompe son prochain,

Passe son temps, après mille méprises,
A réparer avec art ses sottises.
Le goût l'emporte; et puis on voudrait bien
Ménager tout, et l'on ne garde rien.
Maudit retour et maudite aventure!
Comment Blanford prendra-t-il son injure?
Dans la maison voici donc trois maris;
Deux sont promis, et l'autre est, je crois, pris:
Femme en tel cas ne sait auquel entendre.

### SCENE VI. — DORFISE, COLETTE.

COLETTE.

Madame, eh bien! quel parti faut-il prendre?

DORFISE.

Va, ne crains rien; on sait l'art d'éblouir,
De différer pour se faire chérir.
L'homme se mène aisément; ses faiblesses
Font notre force, et servent nos adresses.
On s'est tiré de pas plus dangereux.
J'ai fait finir cet entretien fâcheux.
Adroitement je fais à la campagne
Courir notre homme (et le ciel l'accompagne!)
Chez Bartolin son ancien confident,
Qui pourra bien lui compter quelque argent.
J'aurai du temps, il suffit.

COLETTE.

Ah! le diable détestable!

Vous fit signer ce contrat détestable! Qui? vous, madame, avoir un Bartolin!

DORFISE.

Eh! mon enfant! le diable est bien malin. Ce gros caissier m'a tant persécutée! Le cœur se gagne; on tente, on est tentée. Tu sais qu'un jour on nous dit que Blanford Ne viendrait plus.

. COLETTE.

Parce qu'il était mort. DORFISE.

Je me voyais sans appui, sans richesse, Faible surtout; car tout vient de faiblesse. L'étoile est forte, et c'est souvent le lot De la beauté d'épouser un magot. Mon cœur était à des épreuves rudes.

COLETTE.

Il est des temps dangereux pour les prudes. Mais à l'amour devant sacrifier, Vous auriez dû prendre le chevalier : Il est joli.

DORFISE.

Je voulais du mystère:
Je n'aime pas d'ailleurs son caractère;
Je le ménage; il est mon complaisant,
Mon émissaire: et c'est lui qui répand,
Par son babil et sa folie utile,
Les bruits qu'il faut qu'on sème par la ville.

COLETTE.

Mais Bartolin est si vilain!

DORFISE.

Oui, mais....

COLETTE.

Et son esprit n'a guère plus d'attraits.

DORFISE.

Oui, mais....

COLETTE.

Quoi, mais?

DORFISE.

Le destin, le caprice,

Mon triste état, quelque peu d'avarice, L'occasion, je.... je me résignai, Je devins folle; en un mot, je signai. Du bon Blanford je gardais la cassette. D'un peu d'argent mon amitié discrète Fit quelques dons par charité pour lui. Eh! qui croyait que Blanford aujourd'hui, Après deux ans, gardant sa vieille flamme, Viendrait chercher sa cassette et sa femme?

COLETTE.

Chacun disait ici qu'il était mort; Il ne l'est point : lui seul est dans son tort.

DORFISE, reprenant l'air de prude.

Ah! puisqu'il vit, je lui rendrai sans peine
Tous ses bijoux; hélas! qu'il les reprenne:

Mais Bartolin, qui les croyait à moi,

Me les garda, les prit de bonne foi,

Les croit à lui, les conserve, les aime,

En est jaloux autant que de moi-même.

COLETTE.

Je le crois bien.

DORFISE.

Maris, vertu, bijoux, J'ai dans l'esprit de vous accorder tous. SCENE VII. - LE CHEVALIER MONDOR, ADINE, DORFISE.

LE CHEVALIER MONDOR.

Chasserons-nous ce rival plein de gloire, Qui me méprise, et s'en fait tant accroire?

ADINE, arrivant dans le fond à pas lents, tandis que le chevalier entrait brusquement!

Écoutons bien.

LE CHEVALIER MONDOR.

Il faut me rendre heureux,

ll faut punir son air avantageux.
Je suis à vous; avec plaisir je laisse
Au vieux Darmin sa petite maîtresse.
A le troubler on n'a que de l'ennui;
On perd sa peine à se moquer de lui.
C'est ce Blanford, c'est sa vertu sévère,
Sa gravité, qu'il faut qu'on désespère.
Il croit qu'on doit ne lui refuser rien,
Par la raison qu'il est homme de bien.
Ces gens de bien me mettent à la gêne.

Ils vous feront périr d'ennui, ma reine.
DORFISE, d'un air modeste et sévère, après avoir regardé Adine.

Vous vous moquez! j'ai pour monsieur Blanford Un vrai respect, et je l'estime fort.

LE CHEVALIER MONDOR.

Il est de ceux qu'on estime et qu'on berne; Est-il pas vrai?

ADINE, à part.

Que ceci me consterne!

Elle est constante; elle a de la vertu:
Tout me confond; elle aime; ah! qui l'eût cru?
DORFISE.

Que dit-il là?

ADINE, d part.

Quoi! Dorfise est fidèle;

Et, pour combler mon malheur, elle est belle!

DORFISE, au chevalier, après avoir regardé Adine.
Il dit que je suis belle.

LE CHEVALIER MONDOR.

Il n'a pas tort;

Mais il commence à m'importuner fort. Allez, l'enfant, j'ai des secrets à dire A cette dame.

ADINE.

Hélas! je me retire.

DORFISE.

(Au chevalier.) (A Adine.)

Vous vous moquez. Restez, restez ici

' (Au chevalier.) Osez-vous bien le renvoyer ainsi?

(A Adine.)

Approchez-vous: peu s'en faut qu'il ne pleure: L'aimable enfant! je prétends qu'il demeure. Avec Blanford il est chez moi venu; Dès ce moment son naturel m'a plu.

LE CHEVALIER MONDOR.

Eh! laissez là son naturel, madame. De ce Blanford vous haïssez la flamme; Vous m'avez dit qu'il est brutal, jaloux.

DORFISE, fièrement.

(A Adine.)

Je n'ai rien dit. Çà, quel âge avez-vous?

ADINE.

J'ai dix-huit ans.

DORFISE.

Cette tendre jeunesse

A grand besoin du frein de la sagesse. L'exemple entraîne, et le vice est charmant; L'occasion s'offre si fréquemment! Un seul coup d'œil perd de si belles âmes! Défiez-vous de vous-même, et des femmes; Prenez bien garde au souffle empoisonneur Qui des vertus flétrit l'aimable fleur.

LE CHEVALIER MONDOR.

Que sa fleur soit ou ne soit pas flétrie, Mêlez-vous moins de sa fleur, je vous prie, Et m'écoutez.

DORFISE.

Mon Dieu, point de courroux; Son innocence a des charmes si doux!

LE CHEVALIER MONDOR.

C'est un enfant!

DORFISE, s'approchant d'Adine.

Çà, dites-moi, jeune homme,

D'où vous venez, et comment on vous nomme.

ADINE.

J'ai nom Adine; en Grèce je suis né; Avec Darmin Blanford m'a ramené.

DORFISE.

Ou'il a bien fait!

LE CHEVALIER MONDOR.

Quelle humeur curieuse!

Quoi! je vous peins mon ardeur amoureuse, Et vous parlez encore à cet enfant! Vous m'oubliez pour lui. DORFISE, doucement.

Paix, imprudent.

SCÈNE VIII. — DORFISE, LE CHEVALIER MONDOR.
ADINE, COLETTE.

COLETTE.

Madame!

DORFISE.

Eh bien?

COLETTE.

Vous êtes attendue

A l'assemblée.

DORFISE.

Oui, j'y serai rendue

Dans peu de temps.

LE CHEVALIER MONDOR.

Quel message ennuyeux! Quand nous serons assemblés tous les deux, Nous casserons pour jamais, je vous prie, Ces rendez-vous de fade pruderie, Ces comités, ces conspirations Contre les goûts, contre les passions. Il vous sied mal, jeune encor, belle, et fraîche, D'aller crier d'un ton de pigrièche Contre les Ris, les Jeux, et les Amours, De blasphémer ces dieux de vos beaux jours, Dans des réduits peuplés de vieilles ombres, Que vous voyez dans leurs cabales sombres Se lamenter, sans gosier et sans dents, Dans leurs tombeaux, des plaisirs des vivants. Je vais, je vais de ces sempiternelles Tout de ce pas égayer les cervelles, Et leur donnant à toutes leur paquet, Par cent bons mots étousser leur caquet.

DORFISE.

Gardez-vous bien d'aller me compromettre : Cher chevalier, je ne puis le permettre. N'allez point là.

LE CHEVALIER MONDOR.

Mais j'y cours à l'instant

Vous annoncer.

(Il sort.)

DORFISE.

Ah! quel extravagant!

(Au jeune Adine.)

Allez, mon fils, gardez-vous, à votre âge, D'un pareil fou; soyez discret et sage. Mes compliments à Blanford.... L'œil touchant!

ADINE, se retournant.

Quoi?

DORFISE.

Le beau teint! l'air ingénu, charmant! Et vertueux!... Je veux que, par la suite, Dans mon loisir vous me rendiez visite.

ADINE.

Je vous ferai ma cour assidûment. Adieu, madame.

DORFISE.

Adieu, mon bel enfant.

ADINE.

Hélas! j'éprouve un embarras extrême. Le trahit-on? je l'ignore; mais j'aime.

SCÈNE IX. — DORFISE, COLETTE.

DORFISE, revenant, conduisant de l'œil Adine, qui la regarde.

« J'aime, » dit-il; quel mot! Ce beau garçon
Déjà pour moi sent de la passion?
Il parle seul, me regarde, s'arrête;
Et je crains fort d'avoir tourné sa tête.

COLETTE.

Avec tendresse il lorgne vos appas.

DORFISE.

Est-ce ma faute? ah! je n'y consens pas.

Je le crois bien, le péril est trop proche:

Du bon Blanford je crains pour vous l'approche;

Je crains surtout le courroux impoli

De Bartolin.

DORFISE, en soupirant.

Que ce Turc est joli!

Le crois-tu Turc? crois-tu qu'un infidèle Ait l'air si doux, la figure si belle? Je crois, pour moi, qu'il se convertira.

COLETTE.

Je crois, pour moi, que dès qu'on apprendra Qu'à Bartolin vous êtes mariée, Votre vertu sera fort décriée, Ce petit Turc de peu vous servira. Terriblement Blanford éclatera.

DORFISE.

Va, ne crains rien.

COLETTE.

J'ai dans votre prudence

Depuis longtemps entière confiance : Mais Bartolin est un brutal jaloux; Et c'est bien pis, madame, il est époux. Le cas est triste; il a peu de semblables. Ces deux rivaux seraient fort intraitables.

DORFISE.

Je prétends bien les éviter tous deux.
J'aime la paix, c'est l'objet de mes vœux,
C'est mon devoir; il faut en conscience
Prévoir le mal, fuir toute violence,
Et prévenir le mal qui surviendrait,
Si mon état trop tôt se découvrait.
J'ai des amis, gens de bien, de mérite.

COLETTE.

Prenez conseil d'eux.

DORFISE.

Ah! oui; prenons vite.

COLETTE.

Eh bien! de qui?

DORFISE.

Mais de cet étranger,

De ce petit.... la.... tu m'y fais songer.

COLETTE.

Lui, des conseils? lui, madame, à son âge? Sans barbe encore?

DORFISE.

Il me paraît fort sage,

Et, s'il est tel, il le faut écouter. Les jeunes gens sont bons à consulter: Il me pourrait procurer des lumières Qui donneraient du jour à mes affaires,

Et tu sens bien qu'il faut parler d'abord Au jeune ami du bon monsieur Blanford.

COLETTE.

Oui, lui parler paraît fort nécessaire.

DORFISE, tendrement et d'un air embarrassé. Et comme à table on parle mieux d'affaire, Conviendrait-il qu'avec discrétion Il vînt dîner avec moi?

COLETTE.

Tout de bon?

Vous qui craignez si fort la médisance!

DORFISE, d'un air fier.

Je ne crains rien: je sais comme je pense. Quand on a fait sa réputation, On est tranquille à l'abri de son nom. Tout le parti prend en main notre cause, Crie avec nous.

COLETTE.

Oui, mais le monde cause.

#### DORFISE.

Eh bien! cédons à ce monde méchant;
Sacrifions un diner innocent;
N'aiguisons point leur langue libertine.
Je ne veux plus parler au jeune Adine:
Je ne veux point le revoir.... Cependant
Que peut-on dire, après tout, d'un enfant
A la sagesse ajoutons l'apparence,
Le décorum, l'exacte bienséance.
De ma cousine il faut prendre le nom,
Et le prier de sa part....

#### COLETTE.

Pourquoi non?
C'est très-bien dit; une femme mondaine
N'a rien à perdre; on peut, sans être en peine,
Dessous son nom mettre dix billets doux,
Autant d'amants, autant de rendez-vous.
Quand on la cite, on n'offense personne;
Nul n'en rougit, et nul ne s'en étonne:
Mais par hasard, quand des dames de bien
Font une chute, il faut la cacher bien.

#### DORFISE.

Des chutes! moi! Je n'ai, dans cette affaire, Grâces au ciel, nul reproche à me faire. J'ai signé; mais je ne suis point enfin Absolument madame Bartolin. On a des droits, et c'est tout : et peut-être On va bientôt se délivrer d'un maître. J'ai dans ma tête un dessein très-prudent : Si ce beau Turc a pour moi du penchant, C'en est assez; tout ira bien, s'il m'aime. Je suis encor maîtresse de moi-même : Heureusement je puis tout terminer. Va-t'en prier ce jeune homme à dîner. Est-ce un grand mal que d'avoir à sa table Avec décence un jeune homme estimable, Un cœur tout neuf, un air frais et vermeil, Et qui nous peut donner un bon conseil? COLETTE.

Un bon conseil! ah! rien n'est plus louable: Accomplissons cette œuvre charitable.

## ACTE TROISIÈME.

### SCENE I. — DORFISE, COLETTE.

DORFISE.

Est-ce point lui? Que je suis inquiète! On frappe, il vient. Colette, holà! Colette; C'est lui, c'est lui.

COLETTE.

Non, c'est le chevalier, Que loin d'ici je viens de renvoyer; Cet étourdi qui court, saute, sémille, Sort, rentre, va, vient, rit, parle, frétille; Il veut dîner tête à tête avec vous; Je l'ai chassé d'un air entre aigre et doux.

DORFISE.

A ma cousine il faut qu'on le renvoie. Ah! que je hais leur insipide joie! Que leur babil est un trouble importun! Chassez-les-moi.

COLETTE.

Chut! chut! j'entends quelqu'un.

DORFISE.

Ah! c'est mon Grec.

COLETTE.

Oui, c'est lui, ce me semble.

### SCENE II. — DORFISE, ADINE.

DORFISE.

Entrez, monsieur; bonjour, monsieur.... Je tremble. Asseyez-vous....

ADINE.

Je suis tout interdit....

Pardonnez-moi, madame; on m'avait dit Ou'une autre....

DORFISE, tendrement.

Eh bien! c'est moi qui suis cette autr

Rassurez-vous; quelle peur est la vôtre? Avec Blanford ma cousine aujourd'hui Dîne dehors: tenez-moi lieu de lui.

(Elle le fait asseoir.)

ADINE.

Ah! qui pourrait en tenir lieu, madame? Est-il un feu comparable à sa flamme? Et quel mortel égalerait son cœur En grandeur d'âme, en amour, en valeur? DORFISE.

Vous en parlez, mon fils, avec grand zèle; Votre amitié paraît vive et fidèle: J'admire en vous un si beau naturel.

ADINE.

C'est un penchant bien doux, mais bien cruel.
DORFISE.

Que dites-vous? La charmante jeunesse Doit éprouver une honnête tendressse : Par de saints nœuds il faut qu'on soit lié; Et la vertu n'est rien sans l'amitié.

ADINE

Ah! s'il est vrai qu'un naturel sensible De la vertu soit la marque infaillible, J'ose vous dire ici sans vanité Que je me pique un peu de probité.

DORFISE.

Mon bel enfant, je me crois destinée
A cultiver une âme si bien née.
Plus d'une femme a cherché vainement
Un ami tendre, aussi vif que prudent,
Qui possédât les grâces du jeune âge,
Sans en avoir l'empressement volage;
Et je me trompe à votre air tendre et doux,
Ou tout cela paraît uni dans vous.
Par quel bonheur une telle merveille
Se trouve-t-elle aujourd'hui dans Marseille?
(Elle approche son fauteuil.)

ADINE.

J'étais en Grèce, et le brave Blanford En ce pays me passa sur son bord. Je vous l'ai dit deux fois.

DORFISE.

Une troisième

A mon oreille est un plaisir extrême.

Mais dites-moi pourquoi ce front charmant,

Et si français, est coiffé d'un turban.

Seriez-vous Turc?

ADINE.

La Grèce est ma patrie.

DORFISE.

Qui l'aurait cru? la Grèce est en Turquie? Que votre accent, que ce ton grec est doux! Que je voudrais parler grec avec vous! Que vous avez la mine aimable et vive D'un vrai Français, et sa grâce naïve! Que la nature, entre nous, se méprit, Quand par malheur un Grec elle vous fit! Que je bénis, monsieur, la Providence Qui vous a fait aborder en Provence!

ADINE

Hélas! j'y suis, et c'est pour mon malheur.

DORFISE.

Vous, malheureux!

ADINE.

Je le suis par mon cœur.

DORFISE.

Ah! c'est le cœur qui fait tout dans le monde, Le bien, le mal, sur le cœur tout se fonde; Et c'est aussi ce qui fait mon tourment. Vous avez donc pris quelque engagement?

ADINE.

Eh! oui, madame; une femme intrigante
A désolé ma jeunesse imprudente;
Comme son teint, son cœur est plein de fard;
Elle est hardie, et pourtant pleine d'art;
Et j'ai senti d'autant plus ses malices,
Que la vertu sert de masque à ses vices.
Ah! que je souffre, et qu'il me semble dur
Qu'un cœur si faux gouverne un cœur trop pur!

DORFISE.

Voyez la masque! une femme infidèle! Punissons-la, mon fils : çà, quelle est-elle? De quel pays? quel est son rang? son nom?

ADINE.

Ah! je ne puis le dire.

DORFISE.

Comment donc!

Vous possédez aussi l'art de vous taire!

Ah! vous avez tous les talents de plaire;

Jeune et discret! Je vais, moi, m'expliquer.

Si quelque jour, pour vous bien dépiquer

De la guenon qui fit votre conquête,

On vous offrait une personne honnête,

Riche, estimée, et surtout possédant

Un cœur tout neuf, mais solide et constant,

Tel qu'il en est très-peu dans la Turquie,

Et moins encor, je crois, dans ma patrie;

Que diriez-vous? que vous en semblerait?

ADINE.

Mais.... je dirais que l'on me tromperait.

DORFISE.

Ah! c'est trop loin pousser la défiance; Ayez, mon fils, un peu plus d'assurance.

ADINE.

Pardonnez-moi; mais les cœurs malheureux, Vous le savez, sont un peu soupçonneux.

DORFISE

Eh! quels soupçons avez-vous, par exemple, Quand je vous parle, et que je vous contemple?

J'ai des soupçons que vous avez dessein De m'éprouver.

> DORFISE, en s'écriant. Ah! le petit malin!

Qu'il est rusé sous cet air d'innocence! C'est l'amour même au sortir de l'enfance. Allez-vous-en: le danger est trop grand; Je ne veux plus vous voir absolument.

ADINE

Vous me chassez; il faut que je vous quitte.

porfise.

C'est obéir à mon ordre un peu vite. Là, revenez. Mon estime est au point Que contre vous je ne me fâche point. N'abusez pas de mon estime extrême.

ADINE.

Vous estimez monsieur Blanford de même : Estime-t-on deux hommes à la fois? DORFISE.

Oh! non, jamais; et les aimables lois De la raison, de la tendresse sage, Font qu'on succède, et non pas qu'on partage. Vous apprendrez à vivre auprès de moi.

ADINE.

J'apprends beaucoup par tout ce que je voi.

Lorsque le ciel, mon fils, forme une belle, Il fait d'abord un homme exprès pour elle; Nous le cherchons longtemps avec raison. On fait vingt choix avant d'en faire un bon; On suit une ombre, au hasard on s'éprouve; Toujours on cherche, et rarement on trouve: L'instinct secret vole après le vrai bien....

(Vivement et tendrement.)

Quand on vous trouve, il ne faut chercher rien.

Si vous saviez ce que j'ai l'honneur d'être,

Vous changeriez d'opinion peut-être.

DORFISE.

Eh! point du tout.

ADINE.

Peu digne de vos soins, Connu de vous, vous m'estimeriez moins, Et nous serions attrapés l'un et l'autre.

DORFISE.

Attrapés! vous! quelle idée est la vôtre? Mon bel enfant, je prétends.... Ah! pourquoi Venir sitôt m'interrompre?... Eh! c'est toi!

SCENE III. - COLETTE, DORFISE, ADINE.

COLETTE, avec empressement. Très-importune, et très-triste de l'être; Mais un quidam, plus importun peut-être, S'en va venir: c'est monsieur Bartolin.

DORFISE.

Le prétendu? je l'attendais demain; Il m'a trompée, il revient, le barbare!

COLETTE.

Le contre-temps est encor plus bizarre. Ce chevalier, le roi des étourdis, Méconnaissant le patron du logis, Cause avec lui, plaisante, s'évertue, Et le retient malgré lui dans la rue.

DORFISE.

Tant mieux, ô ciel!

COLETTE.

Point, madame: tant pis;
Car l'indiscret, comme je vous le dis,
Ne sachant pas quel est le personnage,
Crie hautement, lui riant au visage,
Que nul chez vous n'entrera d'aujourd'hui;
Que tout le monde est exclus comme lui;
Que Bartolin n'est rien qu'un trouble-fête,
Et qu'à présent, dans un doux tête-à-tête,
Madame, au fond de son appartement,
Loin du grand monde, est vertueusement.
Le Bartolin, que le dépit transporte,
Prétend qu'il va faire enfoncer la porte.
Le chevalier, toujours d'un ton railleur,
Crève de rire, et l'autre de douleur.

DORFISE.

Et moi de crainte. Ah! Colette, que faire? Où nous fourrer?

ADINE.

Quel est donc ce mystère?

Ce mystère est que vous êtes perdu, Que je suis morte. Eh! Colette, où vas-tu?

ADINE.

Que deviendrai-je?

DORFISE, d Colette.

Ecoute, toi, demeure.

Quel temps il prend! revenir à cette heure!
(A Adine.)

Dans ce réduit cachez-vous tout le soir; Vous trouverez un ample manteau noir, Fourrez-vous-y. Mon Dieu! c'est lui, sans doute.

ADINE, allant dans le cabinet.

Hélas! voilà ce que l'amour me coûte!

DORFISE.

Ce pauvre enfant, qu'il m'aime!

COLETTE.

Eh! taisez-vous.

On vient : hélas! c'est le futur époux.

#### SCENE IV. — BARTOLIN, DORFISE, COLETTE.

DORFISE, allant au-devant de Bartolin.

Mon cher monsieur, le ciel vous accompagne!...

Vous revenez bien tard de la campagne!...

Vous m'avez fait un si grand déplaisir,

Que je suis prête à m'en évanouir.

BARTOLIN.

Le chevalier disait tout au contraire....

DORFISE.

Tout ce qu'il dit est faux; je suis sincère; Il faut me croire: il m'aime à la fureur; Il est au vif piqué de ma rigueur; Son vain caquet m'étourdit et m'assomme; Et je ne veux jamais revoir cet homme.

BARTOLIN.

Mais cependant de bon sens il parlait.

DORFISE.

Ne croyez rien de tout ce qu'il disait.

BARTOLIN.

Soit; mais il faut, pour finir nos affaires, Prendre en ce lieu les choses nécessaires.

DORFISE, d'un ton caressant.

Que faites-vous? arrêtez-vous : holà! N'entrez donc point dans ce cabinet-là. BARTOLIN.

Comment? pourquoi?

DORFISE, après avoir révé.

Du même esprit poussée,

J'ai comme vous eu, mon cher, en pensée....
De mettre ici nos papiers en état....
J'ai fait venir notre vieil avocat....
Nous consultions; une grande faiblesse
L'a pris soudain.

BARTOLIN.

C'est excès de vieillesse.

COLETTE.

On va donner au bon petit vieillard Un....

BARTOLIN.

Oui, j'entends.

DORFISE.

On l'a mis à l'écart;

De mon sirop il a pris une dose, Et maintenant je pense qu'il repose.

BARTOLIN.

Il ne repose point, car je l'entends Qui marche encore et tousse là dedans.

COLETTE.

Eh bien! faut-il, lorsqu'un avocat tousse, L'importuner?

BARTOLIN.

Tout cela me courrouce;

Je veux entrer.

(Il entre dans le cabinet.)

DORFISE.

O ciel! fais donc si bien
Qu'il cherche tout, sans pouvoir trouver rien.
Hélas! qu'entends-je? on s'écrie! il dit : « Tue! »
Mon avocat est mort, je suis perdue.
Où suis-je? hélas! de quel côté courir?
Dans quel couvent m'aller ensevelir?
Où me noyer?

BARTOLIN, revenant, et tenant Adine par le bras.

Ah! ah! notre future, Vos avocats s nt d'aimable figure! Dans le barreau vous choisissez très-bien : Venez, venez, notre vieux praticien; D'ici sans bruit il vous faut disparaître,

Et vous irez plaider par la fenêtre;

Allons, et vite.

DORFISE.

Ecoutez-moi; pardon,

Mon cher mari.

ADINE.

Lui, son mari!

BARTOLIN, à Adine.

Fripon!

Il faut d'abord commencer ma vengeance Par l'étriller à ses yeux d'importance.

ADINE.

Hélas! monsieur, je tombe à vos genoux; Je ne saurais mériter ce courroux: Vous me plaindrez, si je me fais connaître; Je ne suis point ce que je peux paraître.

BARTOLIN.

Tu me parais un vaurien, mon ami, Fort dangereux; et tu seras puni. Viens çà! viens çà!

ADINE.

Ciel! au secours! à l'aide!

De grâce! hélas!

DORFISE.

La rage le possède.

A mon secours, tous mes voisins!

BARTOLIN.

Tais-toi.

DORFISE, COLETTE, ADINE.

A mon secours!

BARTOLIN, emmenant Adine Allons, sors de chez moi.

SCÈNE V. — DORFISE, COLETTE.

DORFISE.

Il va tuer ce pauvre enfant, Colette! En quel état cet accident me jette! Il me tuera moi-même.

COLETTE.

Le malin

Vous fit signer avec ce Bartolin.

DORFISE, en criant.

Ah! l'indigne homme! ah! comment s'en défaire t Va-t'en chercher, Colette, un commissaire; Va l'accuser.

COLETTE.

De quoi?

DORFISE.

De tout

COLETTE.

Fort bien.

Où courez-vous?

DORFISE.

Hélas! je n'en sais rien.

SCÈNE VI. — MADAME BURLET, DORFISE, COLETTE.

MADAME BURLET.

Eh bien! qu'est-ce, cousine?

DORFISE.

Ah! ma cousine!

MADAME BURLET.

Il semblerait que l'on vous assassine.
Ou qu'on vous vole, ou qu'on vous bat un peu....
Ou qu'au logis vous avez mis le feu.
Mon Dieu! quels cris! quel bruit! quel train, ma chère!
DORFISE.

Cousine, hélas! apprenez mon affaire;
Mais gardez-moi le secret pour jamais.

MADAME BURLET, toujours gaiement et avec vivacité.

Je n'ai pas l'air de garder des secrets;

Je suis pourtant discrète comme une autre.

Cousine, eh bien! quelle affaire est la vôtre?

DORFISE.

Mon affaire est terrible; c'est d'abord Que je suis....

MADAME BURLET.

Quoi?

DORFISE.

Fiancée.

MADAME BURLET.

A Blanford?

Eb bien ! tant mieux; c'est bien fait; et j'approuve Cet hymen-là, si le bonheur s'y trouve. Je veux danser à votre noce.

DORFISE.

Hélas!

Ce Bartolin qui jure tant là-bas, Qui de ses cris scandalise le monde, C'est le futur.

MADAME BURLET.

Eh bien! tant pis! je fronde Ce mariage avec cet homme-là; Mais s'il est fait, le public s'y fera.

Est-il mari tout à fait?

DORFISE, d'un ton modeste.

Pas encore;

C'est un secret que tout le monde ignore. Notre contrat est dressé dès longtemps.

MADAME BURLET.

Fais-moi casser ce contrat.

DORFISE.

Les méchants

Vont tous parler. Je suis.... je suis outrée : Ce maudit homme ici m'a rencontrée Avec un jeune Turc qui s'enfermait En tout honneur dedans ce cabinet.

MADAME BURLET.

En tout honneur! là, là; ta prud'homie S'est donc enfin quelque peu démentie? DORFISE.

Oh! point du tout! c'est un petit faux pas, Une faiblesse, et c'est la seule, hélas!

MADAME BURLET.

Bon! une faute est quelquefois utile; Ce faux pas-là t'adoucira la bile; Tu seras moins sévère.

DORFISE.

Ah! tirez-moi,

Sévère ou non, du gouffre où je me voi; Délivrez-moi des langues médisantes, De Bartolin, de ses mains violentes, Et délivrez de ces périls pressants Mon sage ami, qui n'a pas dix-huit ans. (En élevant la voix et en pleurant.)

Ah! voilà l'homme au contrat.

## SCÈNE VIII. - BARTOLIN, DORFISE, MADAME BURLET.

MADAME BURLET, à Bartolin.

Quel vacarme!

Quoi! pour un rien votre esprit se gendarme? Faut-il ainsi sur un petit soupçon Faire pleurer ses amis?

BARTOLIN.

Ah! pardon.

Je l'avouerai, je suis honteux, mesdames, D'avoir conçu de ces soupçons infâmes; Mais l'apparence enfin dut m'alarmer. En vérité, pouvais-je présumer Que ce jeune homme, à ma vue abusée, Fût une fille en garçon déguisée!?

1. Dans la pièce anglaise, le mari prend les tetons de cette fille dégui-

DORFISE, à part.

En voici bien d'une autre.

MADAME BURLET.

Tout de bon!

Madame a pris fille pour un garçon!

BARTOLIN.

La pauvre enfant est encor tout en larmes: En vérité, j'ai pitié de ses charmes. Mais pourquoi donc ne me pas avertir De ce qu'elle est? pourquoi prendre plaisir A m'éprouver, à me mettre en colère?

DORFISE, à part.

Oh! oh! le drôle a-t-il pu si bien faire Qu'à Bartolin il ait persuadé Qu'il était fille, et se soit évadé? Le tour est bon. Mon Dieu, l'enfant aimable!

(A Bartolin.)

Que l'amour a d'esprit! Homme haïssable! Eh bien! méchant, réponds, oseras-tu Faire un affront encore à la vertu? La pauvre fille, avec pleine assurance, Me confiait son aimable innocence; Madame sait avec combien d'ardeur Je me chargeais du soin de son honneur. Il te faudrait une franche coquette, Je te l'avoue, et je te la souhaite. J'éclaterai : je me perds, je le sai; Mais mon contrat sera, ma foi, cassé.

BARTOLIN.

Je sais qu'il faut qu'en cas pareil on crie.

(A Dorfise.)

Mais criez donc un peu moins, je vous prie.
(A Mme Burlet.)

Accordons-nous.... Et vous, par charité, Que tout ceci ne soit point éventé. J'ai cent raisons pour cacher ce mystère.

DORFISE, à Mme Burlet.

Vous me sauvez, si vous savez vous taire; N'en parlez pas au bon monsieur Blanford.

MADAME BURLET.

Moi? volontiers.

BARTOLIN. Vous m'obligerez fort.

sée en garçon : « Bon, dit-il; c'était moi qui allais être cocu, et c'est ma femme qui va l'être. »

On peut juger s'il eut été décent de traduire exactement la pièce que les comédiens comptaient jouer alors.

SCENE VIII. - DORFISE, MADAME BURLET, BARTOLIN. COLETTE.

COLETTE.

Bla 1ford est là qui dit qu'il faut qu'il monte.

DORFISE.

O contre-temps, qui toujours me démonte!
(A Bartolin.)

Laissez-moi seule, allez le recevoir.

BARTOLIN.

Mais....

DORFISE.

Mais, après ce que l'on vient de voir, Après l'éclat d'une telle injustice, Il vous sied bien de montrer du caprice! Obéissez, faites-vous cet effort.

SCENE IX. - DORFISE, MADAME BURLET.

MADAME BURLET.

En vérité, je me réjouis fort
De voir qu'ainsi la chose soit tournée.
Du prétendu la visière est bornée.
Je m'étonnais, ma cousine, entre nous,
Que ta cervelle eût choisi cet époux;
Mais ce cas-ci me surprend davantage.
Prendre pour fille un garçon! à son âge!
Ah! les maris seront toujours bernés,
Jaloux et sots, et conduits par le nez.

DORFISE.

Je n'entends rien, madame, à ce langage; Je n'avais pas mérité cet outrage. Quoi! vous pensez qu'un jeune homme en effet Se soit caché là dans ce cabinet?

MADAME BURLET.

Assurément je le pense, ma chère.

DORFISE.

Quand mon mari vous a dit le contraire?

MADAME BURLET.

Apparemment que ton mari futur A cru la chose, et n'a pas l'œil bien sûr: N'avez-vous pas ici conté vous-même Qu'un beau garçon...?

DORFISE.

L'extravagance extrême! Qui? moi? jamais: moi, je vous aurais dit... A ce point là j'aurais perdu l'esprit! Ah! ma cousine, écoutez, prenez garde; Quand follement la langue se hasarde A débiter des discours médisants, Calomnieux, inventés, outrageants, On s'en repent bien souvent dans la vie.

MADAME BURLET.

Il est bon là! moi, je te calomnie!

Assurément; et je vous jure ici....

MADAME BURLET.

Ne jure pas.

DORFISE.

Si fait, je jure.

MADAME BURLET.

Eh fi!

Va, mon enfant, de toute cette histoire
Je ne croirai que ce qu'il faudra croire.
Prends un mari, deux même, si tu veux,
Et trompe-les, bien ou mal, tous les deux;
Fais-moi passer des garçons pour des filles;
Avec cela gouverne vingt familles,
Et donne-toi pour personne de bien;
Tiens, tout cela ne m'embarrasse en rien.
J'admire fort ta sagesse profonde:
Tu mets ta gloire à tromper tout le monde;
Je mets la mienne à m'en bien divertir;
Et, sans tromper, je vis pour mon plaisir.
Adieu, mon cœur; ma mondaine faiblesse
Baise les mains à ta haute sagesse.

### SCÈNE X. — DORFISE, COLETTE.

DORFISE.

La folle va me décrier partout.

Ah! mon honneur, mon esprit, sont à bout.

A mes dépens les libertins vont rire.

Je vois Dorfise un plastron de satire;

Mon nom, niché dans cent couplets malins,

Aux chansonniers va fournir des refrains.

Monsieur Blanford croira la médisance;

L'autre futur en va prendre vengeance.

Comment plâtrer ce scandale affligeant?

En un seul jour deux époux, un amant!

Ah! que de trouble! et que d'inquiétude!

Qu'il faut souffrir, quand on veut être prude!

Et que, sans craindre et sans affecter rien,

Il vaudrait mieux être femme de bien!

Allons; un jour nous tâcherons de l'être.

COLETTE.

Allons; tâchons du moins de le paraître. C'est bien assez quand on fait ce qu'on peut. N'est pas toujours femme de bien qui veut.

## ACTE QUATRIÈME.

SCENE I. — DORFISE, COLETTE.

DORFISE.

Sans doute, on a conjuré ma ruine.
Si je pouvais revoir ce jeune Adine!
Il est si doux, si sage, si discret!
Il me dirait ce qu'on dit, ce qu'on fait;
On pourrait prendre avec lui des mesures
Qui rendraient bien mes affaires plus sûres.
Hélas! que faire?

COLETTE.

Eh bien! il le faut voir,

Honnêtement lui parler.

DORFISE.

Vers le soir.

Chère Colette, ah! s'il se pouvait faire Qu'un bon succès couronnât ce mystère! Si je pouvais conserver prudemment Toute ma gloire, et garder mon amant! Hélas! qu'au moins un des deux me demeure!

COLETTE.

Un d'eux suffit.

DORFISE.

Mais as-tu tout à l'heure

Recommandé qu'ici le chevalier Avec grand bruit vînt en particulier?

COLETTE.

Il va venir; il est toujours le même, Et prêt à tout; car il croit qu'il vous aime.

DORFISE.

U peut m'aider : le sage en ses desseins Se sert des fous pour aller à ses fins.

SCENE II. — DORFISE, LZ CHEVALIER MONDOR, COLETTE.

DORFISE.

Venez, venez; j'ai deux mots à vous dire.

## ACTE IV, SCÈNE II.

LE CHEVALIER MONDOR.

Je suis soumis, madame, à votre empire Votre captif et votre chevalier; Faut-il pour vous batailler, ferrailler? Malgré votre âme à mes désirs revêche, Me voilà prêt; parlez, je me dépêche.

DORFISE.

Est-il bien vrai que j'ai su vous charmer? Et m'aimez-vous, là, comme il faut aimer?

LE CHEVALIER MONDOR.

Oui; mais cessez d'être si respectable. La beauté plaît, mais je la veux traitable. Trop de vertu sert à faire enrager; Et mon plaisir, c'est de vous corriger.

DORFISE.

Que pensez-vous de notre jeune Adine? LE CHEVALIER MONDOR.

Moi! rien: je suis rassuré par sa mine. Hercule et Mars n'ont jamais à trente ans Pu redouter des Adonis enfants.

DORFISE.

Vous me plaisez par cette confiance; Vous en aurez la juste récompense. Peut-être on dit qu'en un secret lien Je suis entrée : il n'en faut croire rien. De cent amants lorgnée et fatiguée, Vous seul enfin vous m'avez subjuguée.

LE CHEVALIER MONDOR.

Je m'en doutais.

DORFISE.

Je veux par de saints nœuds Vous rendre sage, et, qui plus est, heureux.

LE CHEVALIER MONDOR.

Heureux! Allons, c'est assez; la sagesse Ne me va pas, mais notre bonheur presse.

DORFISE.

D'abord j'exige un service de vous.

LE CHEVALIER MONDOR.

Fort bien, parlez tout franc à votre époux.

DORFISE.

Il faut ce soir, mon très-cher, faire en sorte Que la cohue aille ailleurs qu'à ma porte; Que ce Blanford, si fier et si chagrin, Et ma cousine, et son fat de Darmin, Et leurs parents, et leur folle séquelle, De tout le soir ne troublent ma cervelle. Puis à minuit un notaire sera



Dans mon alcôve, et notre hymen fera: Vous y viendrez par une fausse porte, Mais point avant.

> LE CHEVALIER MONDOR. Le plaisir me transporte.

Du sieur Blanford que je me moquerai! Qu'il sera sot! que je l'atterrerai! Que de brocards!

DORFISE.

Au moins sous ma fenêtre,

Avant minuit, gardez-vous de paraître. Allez-vous-en, partez, soyez discret.

LE CHEVALIER MONDOR.

Ah! si Blanford savait ce grand secret!

DORFISE.

Mon Dieu! sortez, on pourrait nous surprendre.

LE CHEVALIER MONDOR.

Adieu, ma femme.

DORFISE.

Adieu.

LE CHEVALIER MONDOR.

Je vais attendre

L'heure de voir, par un charmant retour, La pruderie immolée à l'amour.

SCENE III. - DORFISZ, COLETTE.

COLETTE.

A vos desseins je ne puis rien comprendre; C'est une énigme.

DORFISE.

Eh bien! tu vas l'entendre.

J'ai fait promettre à ce beau chevalier
De taire tout; il va tout publier.
C'en est assez; sa voix me justifie.
Blanford croira que tout est calomnie;
Il ne verra rien de la vérité;
Ce jour au moins je suis en sûreté;
Et dès demain, si le succès couronne
Mes bons desseins, je ne craindrai personne.

COLETTE.

Vous m'enchantez, mais vous m'épouvantez: Ces piéges-là sont-ils bien ajustés? Craignez-vous point de vous laisser surprendre Dans les filets que vos mains savent tendre? Prenez-y garde.

DORFISE.

Hélas! Colette, hélas!

Qu'un seul faux pas entraîne de faux pas!
De faute en faute on se fourvoie, on glisse,
On se raccroche, on tombe au précipice;
La tête tourne, on ne sait où l'on va.
Mais j'ai toujours le jeune Adine là.
Pour l'obtenir, et pour que tout s'accorde,
Il reste encore à mon arc une corde.
Le chevalier à minuit croit venir;
Mon jeune amant le saura prévenir.
Il faut qu'il vienne à neuf heures, Colette;
Entends-tu bien?

COLETTE.

Vous serez satisfaite.

DORFISE.

On le croit fille, à son air, à son ton, A son menton doux, lisse et sans coton. Dis-lui qu'en fille il est bon qu'il s'habille; Que décemment il s'introduise en fille.

COLETTE.

Puisse le ciel bénir vos bons desseins!

Cet enfant-là calmerait mes chagrins; Mais le grand point, c'est que l'on imagine Que tout le mal vient de notre cousine; C'est que Blanford soit par lui convaincu Qu'Adine ici pour une autre est venu; Qu'il soit toujours dupe de l'apparence.

COLETTE.

Oh! qu'il est bon à tromper! car il pense Tout le mal d'elle, et de vous tout le bien. Il croit tout voir bien clair, et ne voit rien. J'ai confirmé que c'est notre rieuse Qui du jeune homme est tombée amoureuse.

DORFISE.

Ah! c'est mentir tant soit peu, j'en convien: C'est un grand mal; mais il produit un bien.

### SCENE IV. — BLANFORD, DORFISE.

BLANFORD.

O mœurs! ô temps! corruption maudite! Elle s'est fait rendre déjà visite Par cet enfant simple, ingénu, charmant; Elle voulait en faire son amant: Elle employait l'art des subtiles trames De ces filets où l'amour prend les âmes. Hum! la coquette! DORFISE.

Ecoutez; après tout,
Je ne crois pas qu'elle ait jusques au bout
Osé pousser cette tendre aventure;
Je ne veux point lui faire cette injure;
Il ne faut pas mal penser du prochain;
Mais on était, me semble, en fort bon train.
Vous connaissez nos coquettes de France?
BLANFORD.

Tant !

DORFISE.

Un jeune homme, avec l'air d'innocence, Paraît à peine, on vous le court partout.

BLANFORD.

Oui, la vertu plaît au vice surtout. Mais dites-moi comment vous pouvez faire Pour supporter gens d'un tel caractère?

DORFISE.

Je prends la chose assez patiemment. Ce n'est pas tout.

BLANFORD.

Comment donc?

DORFISE.

Oh! vraiment,

Vous allez bien apprendre une autre histoire; Ces étourdis prétendent faire croire Qu'en tapinois j'ai, moi, de mon côté, De cet enfant convoité la beauté.

BLANFQRD.

Vous?

DORFISE.

Moi; l'on dit que je veux le séduire.

BLANFORD.

Je suis charmé; voilà bien de quoi rire. Qui? vous?

DORFISE.

Moi-même, et que ce beau garçon....

BLANFORD.

Bien inventé; le tour me semble bon.

DORFISE.

Plus qu'on ne pense: on m'en donne bien d'autres! Si vous saviez quels malheurs sont les nôtres! On dit encor que je dois me lier En mariage au fou de chevalier, Cette nuit même.

BLANFORD.

Ah! ma chère Dorfise!

Plus contre vous la calomnie épuise

L'acier tranchant de ses traits empestés, Et plus mon cœur, épris de vos beautés Saura défendre une vertu si pure.

DORFISE.

Vous vous trompez blen fort, je vous le jure.

BLANFORD.

Non; croyez-moi, je m'y connais un peu, Et j'aurais mis ces quatre doigts au feu, J'aurais juré qu'aujourd'hui la cousine Aurait lorgné notre petit Adine.
Pour être honnête, il faut de la raison; Quand on est fou, le cœur n'est jamais bon; Et la vertu n'est que le bon sens même.
Je plains Darmin, je l'estime, je l'aime; Mais il est fait pour être un peu moqué: C'est malgré moi qu'il s'était embarqué Sur un vaisseau si frêle et si fragile.

# SCÈNE V. — BLANFORD, DORFISE, DARMIN, MADAME BURLET.

#### MADAME BURLET.

Quoi I toujours noir, sombre, pétri de bile, Moralisant, grondant dans ton dépit
Le genre humain, qui l'ignore, ou s'en rit?
Vertueux fou, finis tes soliloques.
Suis-moi, je viens d'acheter vingt breloques;
J'en ai pour toi. Viens chez le chevalier;
Il nous attend, il doit nous fêtoyer.
J'ai demandé quelque peu de musique
Pour dérider ton front mélancolique;
Après cela, te prenant par la main,
Nous danserons jusques au lendemain.

(A Dorfise.) Tu danseras, madame la sucrée.

DORFISE.

Modérez-vous, cervelle évaporée; Un tel propos ne peut me convenir; Et de tantôt il faut vous souvenir.

MADAME BURLET.

Bon! laisse là ton tantôt: tout s'oublie. Point de mémoire est ma philosophie.

DORFISE, à Blanford.

Vous l'entendez, vous voyez si j'ai tort. Adieu, monsieur, le scandale est trop fort. Je me retire. BLANFORD.

Eh! demeurez, madame!

DORFISE.

Non; voyez-vous, tout cela perce l'âme. L'honneur....

MADAME BURLET.

Mon Dieu! parle-nous moins d'honneur,

Et sois honnête.

(Dorfise sort.)

DARMIN, à madame Burlet.

Elle a de la douleur.

L'ami Blanford sait déjà quelque chose.

MADAME BURLET.

Oh! comme il faut que tout le monde cause! Darmin et moi nous n'en avons dit rien; Nous nous taisions.

BLANFORD.

Vraiment, je le crois bien.

Oseriez-vous me faire confidence De tels excès, de telle extravagance?

DARMIN.

Non; ce serait vous navrer de douleur.

MADAME BURLET.

Nous connaissons trop bien ta belle humeur, Sans en vouloir épaissir les nuages En te bridant le nez de tes outrages.

BLANFORD.

Mourez de honte, allez, et cachez-vous.

MADAME BURLET.

Comment? pourquoi? fallait-il, entre nous, Venir troubler le repos de ta vie, Couvrir tout haut Dorfise d'infamie, Et présenter aux railleurs dangereux De ton affront le plaisir scandaleux? Tiens, je suis vive, et franche, et familière; Mais je suis bonne, et jamais tracassière. Je te verrais par ton ami trompé, Et comme il faut par ta femme dupé, Je t'entendrais chansonner par la ville, J'aurais cent fois chanté ton vaudeville, Que rien par moi tu n'apprendrais jamais. J'ai deux grands buts, le plaisir et la paix. Je fuis, je hais, presque autant que je m'aime, Les faux rapports, et les vrais tout de même. Vivons pour nous; va, bien sot est celui Qui fait son mal des sottises d'autrui.

BLANFORD.

Et ce n'est pas d'autrui, tête légère, Dont il s'agit, c'est votre propre affaire; C'est vous.

MADAME BURLET.

Moi?

BLANFORD.

Vous; qui, sans respecter rien, Avez séduit un jeune homme de bien; Vous, qui voulez mettre encor sur Dorfise Cette effroyable et honteuse sottise.

MADAME BURLET.

Le trait est bon; je ne m'attendais pas, Je te l'avoue, à de pareils éclats. Quoi ! c'est donc moi qui tantôt....

BLANFORD.

Oui, vous-même.

MADAME BURLET.

Avec Adine?...

BLANFORD.

Oui.

MADAME BURLET.

C'est donc moi qui l'aime?

BLANFORD.

Assurément.

MADAME BURLET.

Qui dans mon cabinet

L'avais caché?

BLANFORD.

Certes, le fait est net.

MADAME BURLET.

Fort bien! voilà de très-belles pensées;
Je les admire; elles sont fort sensées.
Ma foi, tu joins, mon cher homme entêté,
Le ridicule avec la probité.
Il me paraît que ta triste cervelle
De don Quichotte a suivi le modèle;
Très-honnête homme, instruit, brave, savant,
Mais, dans un point, toujours extravagant.
Garde-toi bien de devenir plus sage;
On y perdrait; ce serait grand dommage:
L'extravagance a son mérite. Adieu.
Venez, Darmin.

SCÈNE VI. — BLANFORD, DARMIN.

BLANFORD.

Non; demeurez, morbleu! J'ai votre honneur à cœur, et j'en enrage. Il faut quitter cette fourbe volage, De ses filets retirer votre foi, La mépriser, ou bien rompre avec moi.

DARMIN.

Le choix est triste, et mon cœur vous confesse Qu'il aime fort son ami, sa maîtresse. Mais se peut-il que votre esprit chagrin Juge toujours si mal du cœur humain? Voyez-vous pas qu'une femme hardie Tissut le fil de cette perfidie, Qu'elle vous trompe, et de son propre affront Veut à vos yeux slétrir un autre front?

BLANFORD.

Voyez-vous pas, homme à cervelle creuse, Qu'une insensée, et fausse, et scandaleuse, Vous a choisi pour être son plastron; Que vous gobez comme un sot l'hameçon; Qu'elle veut voir jusqu'où sa tyrannie Peut s'exercer sur votre plat génie?

DARMIN.

Tout plat qu'il est, daignez interroger Le seul témoin par qui l'on peut juger. J'ai fait venir ici le jeune Adine; Il vous dira le fait.

BLANFORD.

Bon, je devine

Que la friponne aura, par son caquet,
Très-bien sifflé son jeune perroquet.
Qu'il vienne un peu, qu'il vienne me séduire!
Je ne croirai rien de ce qu'il va dire.
Je vois de loin, je vois que vous cherchez,
Avec le jeu de cent ressorts cachés,
A dénigrer, à perdre ma maîtresse,
Pour me donner je ne sais quelle nièce,
Dont vous m'avez tant vanté les attraits;
Mais touchez là, j'y renonce à jamais.

DARMIN.

Soit; mais je plains votre excès d'imprudence. D'une perfide essuyer l'inconstance N'est pas, sans doute, un cas bien affligeant: Mais c'est un mal de perdre son argent; C'est là le point. Bartolin, ce brave homme, A-t-il enfin restitué la somme?

BLANFORD.

Que vous importe?

DARMIN.
Ah! pardon, je croyais

Qu'il m'importait: j'ai tort, je me trompais.
Adine vient; pour moi, je me retire;
Par lui du moins tâchez de vous instruire.
Si c'est de lui que vous vous défiez,
Vous avez tort plus que vous ne croyez;
C'est un cœur noble, et vous pourrez connaître
Qu'il n'était pas ce qu'il a pu paraître.

#### SCÈNE VII. — BLANFORD, ADINE.

BLANFORD.

Quais! les voilà fortèment acharnés A me vouloir conduire par le nez. Oh! que Dorfise est bien d'une autre espèce! Elle se tait, en proie à sa tristesse, Sans affecter un air trop empressé, Trop confiant, et trop embarrassé; Elle me fuit, elle est dans sa retraite; Et c'est ainsi que l'innocence est faite. Or çà, jeune homme, avec sincérité, De point en point dites la vérité: Vous m'êtes cher, et la belle nature Paraît en vous incorruptible et pure; Mes vœux ne vont qu'à vous rendre parfait; N'abusez point de ce penchant secret: Si vous m'aimez, songez bien, je vous prie, Qu'il s'agit là du bonheur de ma vie.

ADINE.

Oui, je vous aime; oui, oui, je vous promets Que je ne veux vous abuser jamais.

BLANFORD.

J'en suis charmé. Mais dites-moi de grâce, Ce qui s'est fait, et tout ce qui se passe.

ADINE.

D'abord Dorfise...

BLANFORD.

Alte-là, mon mignon;

C'est sa cousine; avouez-le-moi.

ADINE.

Non.

BLANFORD.

Rh bien! voyons.

ADINE.

Dorfise à sa toilette

M'a fait venir par la porte secrète.

BLANFORD.

Mais ce n'est pas pour Dorfise.

ADINE.

Si fait.

BLANFORD.

C'est de la part de madame Burlet.

ADINE.

Eh! non, monsieur, je vous dis que Dorfise S'était pour moi de bienveillance éprise.

BLANFORD.

Petit fripon!

ADINE.

L'excès de ses bontés Était tout neuf à mes sens agités. Un tel amour n'est pas fait pour me plaire. Je ne sentais qu'une juste colère, Je m'indignais, monsieur, avec raison, Et de sa flamme et de sa trahison; Et je disais que, si j'étais comme elle, Assurément je serais plus fidèle.

BLANFORD.

Ah! le pendard! comme on a préparé De ses discours le poison trop sucré! Eh bien! après?

ADINE.

Eh bien! son éloquence Déjà prenait un peu de véhémence. Soudain, monsieur, elle jette un grand cri : On heurte, on entre, et c'était son mari.

Son mari? bon! quels sots contes j'écoute! C'était ce fou de chevalier, sans doute.

ADINE.

BLANFORD.

Oh! non; c'était un véritable époux, Car il était bien brutal, bien jaloux; Il menaçait d'assassiner sa femme; Il la nommait fausse, perfide, infâme. Il prétendait me tuer aussi, moi, Sans que je susse, hélas! trop bien pourquoi. Il m'a fallu conjurer sa furie, A deux genoux, de me sauver la vie; J'en tremble encor de peur.

BLANFORD.

Eh! le poltron!

Et ce mari, voyons quel est son nom?

Oh! je l'ignore.

BLANFORD.

Oh! la bonne imposture! Çà, peignez-moi, s'il se peut, sa figure. ADINE.

Mais il me semble, autant que l'a permis L'horrible effroi qui troublait mes esprits, Que c'est un homme à fort méchante mine, Gros, court, basset, nez camard, large échine, Le dos en voûte, un teint jaune et tanné, Un sourcil gris, un œil de vrai damné.

BLANFORD.

Le beau portrait! qui puis-je y reconnaître? Jaune, tanné, gris, gros, court : qui peut-ce être? En vérité, vous vous moquez de moi.

ADINE.

Éprouvez donc, monsieur, ma bonne foi : Je vous apprends que la même personne Ce soir chez elle un rendez-vous me donne.

BLANFORD.

Un rendez-vous chez madame Burlet?

ADINE.

Eh non: jamais ne serez-vous au fait?

BLANFORD.

Quoi! chez madame...?

ADINE.

Oui.

BLANFORD.

Chez elle?

ADINE.

Oui, vous dis-je.

BLANFORD.

Que cette intrigue et m'étonne et m'afflige! Un rendez-vous? Dorfise, vous, ce soir?

ADINE.

Si vous voulez, vous y pourrez me voir, Ce même soir, sous un habit de fille, Qu'elle m'envoie, et duquel je m'habille. Par l'huis secret je dois être introduit Chez cet objet, dont l'amour vous séduit, Chez cet objet si fidèle et si sage.

BLANFORD.

Ceci commence à me remplir de rage; Et j'aperçois d'un ou d'autre côté Toute l'horreur de la déloyauté. Ne mens-tu point?

ADINE.

Mon âme, mal connue, Pour vous, monsieur, se sent trop prévenue Pour s'écarter de la sincérité. Votre cœur noble aime la vérité, Je l'aime en vous, et je lui suis fidèle.
BLANFORD.

Ah! le flatteur!

ADINE.

Doutez-vous de mon zèle?

BLANFORD.

Ouf....

SCÈNE VIII. - BLANFORD, ADINE, LE CHEVALIER MONDOR.

LE CHEVALIER MONDOR.

Allons donc; peux-tu faire languir
Nos conviés et l'heure du plaisir?
Tu n'eus jamais, dans ta mélancolie,
Plus de besoin de bonne compagnie.
Console-toi; tes affaires vont mal;
Tu n'es pas fait pour être mon rival.
Je t'ai bien dit que j'aurais la victoire;
Je l'ai, mon cher, et sans beaucoup de gloire.

BLANFORD.

Que penses-tu m'apprendre?

. LE CHEVALIER MONDOR.

Oh! presque rien;

Nous épousons ta maîtresse.

BLANFORD.

Ah! fort bien!

Nous le savions.

LE CHEVALIER MONDOR.

Quoi! tu sais qu'un notaire....

BLANFORD.

Oui, je le sais; il ne m'importe guère. Je connais tout le complot. Se peut-il Qu'on en ait pu si mal ourdir le fil?

(Au petit Adine.)
Ce rendez-vous, quand il serait possible,
Avec le vôtre est tout incompatible.
Ai-je raison? parle; en es-tu frappé?
Tu me trompais, ou l'on t'avait trompé.
Je te crois bon; ton cœur sans artifice
Est apprenti dans l'école du vice.
Un esprit simple, un cœur neuf et trop bon,
Est un outil dont se sert un fripon.
N'es-tu venu, cruel, que pour me nuire?
ADINE.

Ah! c'en est trop; gardez-vous de détruire, Par votre humeur et votre vain courroux, Cette pitié qui parle encor pour vous. C'est elle seule à présent qui m'arrête;
N'écoutez rien, faites à votre tête.
Dans vos chagrins noblement affermi,
Soupçonnez bien quiconque est votre ami,
Croyez surtout quiconque vous abuse;
Que votre humeur et m'outrage et m'accuse:
Mais apprenez à respecter un cœur
Qui n'est pour vous ni trompé ni trompeur.

LE CHEVALIER MONDOR.
En tiens-tu, là? le dépit te suffoque;
Jusqu'aux enfants, chacun de toi se moque.
Deviens plus sage; il faut tout oublier
Dans le vin grec où je vais te noyer.
Viens, bel enfant!

#### SCENE IX. - BLANFORD, ADINE.

#### BLANFORD.

ADINE.

Demeure encore, Adine:
Tu m'as ému, ta douleur me chagrine.
Je sais que j'ai souvent un peu d'humeur;
Mais tu connais tout le fond de mon cœur.
Il est né juste, il n'est que trop sensible.
Tu vois quel est mon embarras horrible.
Aurais-tu bien le plaisir malfaisant
De t'égayer à croître mon tourment?
Parle-moi vrai, mon fils, je t'en conjure.

Vous êtes bon, mon âme est aussi pure.

Je n'ai jamais connu jusqu'à présent,

Je l'avouerai, qu'un seul déguisement;

Mais si mon cœur en un point se déguise,

Je ne mens pas sur vous et sur Dorfise;

Je plains l'amour qui sur vos yeux distraits

Mit dès longtemps un bandeau trop épais;

Et je sens bien que l'amour peut séduire.

Sur tout ceci tâchez de vous instruire;

C'est l'amour seul qui doit tout réparer; Il vous aveugle, il doit vous éclairer.

(Elle sort.)

#### BLANFORD.

Que veut-il dire? et quel est ce mystère? Il faut, dit-il, que l'amour seul m'éclaire; Il se déguise.... il ne ment point!... Ma foi, C'est un complot pour se moquer de moi. Le chevalier, Darmin, et la cousine, Et Bartolin, et le petit Adine.

Dorfise enfin, et Colette, et mon cœur, Le monde entier redouble mon humeur. Monde maudit, qu'à bon droit je méprise, Ramas confus de fourbe et de sottise, S'il faut opter, si, dans ce tourbillon, Il faut choisir d'être dupe ou fripon, Mon choix est fait, je bénis mon partage; Ciel, rends-moi dupe, et rends-moi juste et sage.

## ACTE CINQUIÈME.

#### SCÈNE I. - BLANFORD.

Oue devenir? où sera mon asile? Tous les chagrins m'arrivent à la file. Je vais sur mer, un pirate maudit Livre combat, et mon vaisseau périt : Je viens sur terre, on me dit qu'une ingrate Que j'adorais, est cent fois plus pirate : Une cassette est mon unique espoir, Un Bartolin doit la rendre ce soir; Ce Bartolin promet, remet, dissère : Serait-ce encore un troisième corsaire? J'attends Adine afin de savoir tout; Il ne vient point. Chacun me pousse à bout; Chacun me fuit : voilà le fruit peut-être De cette humeur dont je ne fus pas maître, Qui me rendait difficile en amis, Et confiant pour mes seuls ennemis. S'il est ainsi, j'ai bien tort, je l'avoue; Bien justement la fortune me joue : A quoi me sert ma triste probité, Qu'à mieux sentir que j'ai tout mérité? Quoi! cet enfant ne vient point!

# SCENE II. — BLANFORD; MADAME BURLET, passant sur le théâtre.

BLANFORD, l'arrétant.
Ah! madame,

Daignez calmer l'orage de mon âme; Un mot, de grâce, un moment de loisir. Où courez-vous?

> MADAME BURLET. Souper, me réjouir;

Je suis pressée.

BLANFORD.

Ah! j'ai dû vous déplaire;

Mais oubliez votre juste colère; Pardonnez.

MADAME BURLET, en riant.

Bon! loin de me courroucer,

J'ai pardonné déjà, sans y penser.

BLANFORD.

Elle est trop bonne. En bien ! qu'à ma tristesse Votre humeur gaie un moment s'intéresse!

MADAME BURLET.

Va, j'ai gaiement pour toi de l'amitié, Beaucoup d'estime, et beaucoup de pitié.

BLANFORD.

Vous plaindriez le destin qui m'outrage!

MADAME BURLET.

Ton destin, oui; ton humeur, davantage!

BLANFORD.

Vous êtes vraie, au moins; la bonne foi, Vous le savez, a des charmes pour moi. Parlez; Darmin n'aurait-il qu'un faux zèle? Me trompe-t-il? est-il ami fidèle?

MADAME BURLET.

Tiens, Darmin t'aime, et Darmin dans son cœur A tes vertus avec plus de douceur.

BLANFORD

Et Bartolin?

MADAME BURLET.

Tu veux que je réponde De Bartolin, du cœur de tout le monde Il est, je pense, un honnête caissier. Pourquoi de lui veux-tu te défier? C'est ton ami, c'est l'ami de Dorfise.

BLANFORD.

Dorfise! mais parlez avec franchise; Se pourrait-il que Dorfise en un jour Pour un enfant eût trahi tant d'amour? Et que veut dire encore en cette affaire Ce chevalier qui parle de notaire? Le bruit public est qu'il va l'épouser.

MADAME BURLET.

Les bruits publics doivent se mépriser.

BLANFORD.

Je sors encore à l'instant de chez elle; Elle m'a fait serment d'être fidèle; Elle a pleuré.... l'amour et la douleur Sont dans ses yeux; démentent-ils son cœur? Est-elle fausse? et notre jeune Adine....
Ouoi! vous riez?

MADAME BURLET.

Oui, je ris de ta mine; Rassure-toi. Va, pour cet enfant-là Crois que jamais on ne te quittera;

Sois-en très-sûr, la chose est impossible.

BLANFORD.

Ah! vous calmez mon âme trop sensible; Le chevalier n'en trouble point la paix; Dorfise m'aime, et je l'aime à jamais.

MADAME BURLET.

A jamais! c'est beaucoup.

BLANFORD.

Mais si l'on m'aime,

Adine est donc d'une impudence extrême; Il calomnie; et le petit fripon A donc le cœur le plus gâté?

MADAME BURLET.

Lui? non.

Il a le cœur charmant; et la nature A mis dans lui la candeur la plus pure; Compte sur lui.

BLANFORD.

Quels discours sont-ce là!

Vous vous moquez.

MADAME BURLET.
Je dis vrai.

BLANFORD.

Me voilà

Plus enfoncé dans mon incertitude:
Vous vous jouez de mon inquiétude;
Vous vous plaisez à déchirer mon cœur.
Dorfise ou lui m'outrage avec noirceur;
Convenez-en: l'un des deux est un traître;
Répondez donc.

MADAME BURLET, en riant. Cela pourrait bien être.

BLANFORD.

S'il est ainsi, vous voyez quels éclats....

MADAME BURLET.

Oh! mais aussi cela peut n'être pas; Je n'accuse personne.

BLANFORD.

Hum! que j'enrage!

MADAME BURLET.

N'enrage point; sois moins triste, et plus sage.

Tiens, veux-tu prendre un parti qui soit sûr?
BLANFORD.

Oui.

#### MADAME BURLET.

Laisse là tout ce complot obscur;
Point d'examen, point de tracasserie;
Tourne avec moi tout en plaisanterie;
Prends ton argent chez monsieur Bartolin;
Vis avec nous uniment, sans chagrin;
N'approfondis jamais rien dans la vie,
Et glisse-moi sur la superficie;
Connais le monde, et sais le tolèrer:
Pour en jouir, il le faut effleurer.
Tu me traitais de cervelle légère;
Mais souviens-toi que la solide affaire,
La seule ici qu'on doive approfondir,
C'est d'être heureux, et d'avoir du plaisir.

#### SCÈNE III. - BLANFORD.

Etre heureux! moi! le conseil est utile; Dirait-on pas que la chose est facile? Ce n'est qu'un rien, et l'on n'a qu'à vouloir. Ah! si la chose était en mon pouvoir! Et pourquoi non? dans quelle gêne extrême Je me suis mis pour m'outrager moi-même l Quoi! cet enfant, Darmin, le chevalier, Par leurs discours auront pu m'effrayer? Non, non; suivons le conseil que me donne Cette cousine; elle est folle, mais bonne; Elle a rendu gloire à la vérité. Dorfise m'aime : on est en sûreté. Je ne veux plus rien voir ni rien entendre. Par cet Adine on voulait me surprendre Pour m'éblouir et pour me gouverner : Dans ces filets je ne veux point donner. Darmin toujours est coiffé de sa nièce : Que je la hais! mais quelle éffange espèce....

(Adine paraît dans le fond du théâtre.)
Le voici donc, ce malheureux enfant,
Qui cause ici tant de déchaînement!
On le prendrait, je crois, pour une fille;
Sous ces habits que sa mine est gentille!
Jamais, ma foi, je ne m'étais douté
Qu'il pût avoir cette fleur de beauté!
Il n'a point l'air gêné dans sa parure,
Et son visage est fait pour sa coiffure.

SCENE IV. — BLANFORD; ADINE, en habit de fille.

ADINE.

Eh bien i monsieur, je suis tout ajuste, Et vous saurez bientôt la vérité.

BLANFORD.

Je ne veux plus rien savoir, de ma vie; C'en est assez. Laissez-moi, je vous prie: J'ai depuis peu changé de sentiment: Je n'aime point tout ce déguisement. Ne vous mêlez jamais de cette affaire, Et reprenez votre habit ordinaire.

ADINE.

Qu'entends-je? hélas! je m'aperçois enfin Que je ne puis changer votre destin Ni votre cœur; votre âme inaltérable Ne connaît point la douleur qui m'accable; Vous en saurez les funestes effets: Je me retire. Adieu donc pour jamais.

BLANFORD.

Mais quels accents! d'où viennent tes alarmes? Il est outré; je vois couler ses larmes. Que prétend-il? Parlez; quel intérêt Avez-vous donc à ce qui me déplaît?

ADINE.

Mon intérêt, monsieur, était le vôtre; Jusqu'à présent je n'en connus point d'autre: Je vois quel est tout l'excès de mon tort. Pour vous servir je faisais un effort; Mais ce n'est pas le premier.

BLANFORD.

L'innocence

De son maintien, sa modeste assurance, Son ton, sa voix, son ingénuité, Me font pencher presque de son côté. Mais cependant, tu vois, l'heure se passe Où ce projet plein de fourbe et d'audace Devait, dis-tu, sous mes yeux s'accomplir.

ADINE.

Aussi j'entends une porte s'ouvrir. Voici l'endroit, voici le moment même Où vous auriez pu savoir qui vous aime.

BLANFORD.

Est-il possible? est-il vrai? juste Dieu!

ADINE, finement.

Il me paraît très-possible.

BLANFORD.

En ce lieu

Demeurez donc Quoi! tant de fourberie! Dorfise! non....

ADINE.

Taisez-vous, je vous prie.

Paix! attendez: j'entends un peu de bruit;

On vient vers nous; j'ai peur, car il fait nuit.

BLANFORD.

N'ayez point peur.

ADINE.

Gardez donc le silence :

Voici quelqu'un sûrement qui s'avance.

SCENE V. — ADINE, BLANFORD, d'un côté; DORFISE, de l'autre, à tâtons.

(Le théâtre représente une nuit.)

DORFISE.

J'entends, je crois, la voix de mon amant. Qu'il est exact! Ah! quel enfant charmant!

ADINE.

Chut!

DORFISE.

Chut! c'est vous?

ADINE.

Oui, c'est moi dont le zèle

Four ce que j'aime est à jamais fidèle; C'est moi qui veux lui prouver en ce jour Qu'il me devait un plus tendre retour.

DORFISE.

Ah! je ne puis en donner un plus tendre: Pardonnez-moi si je vous fais attendre; Mais Bartolin, que je n'attendais pas, Dans le logis se promène à grands pas. Il semble encor que quelque jalousie, Malgré mes soins, trouble sa fantaisie.

ADINE.

Peut-être il craint de voir ici Blanford; C'est un rival bien dangereux.

DORFISE.

D'accord.

Hélas! mon fils, je me vois bien à plaindre.
Tout à la fois il me faut ici craindre
Monsieur Blanford et mon maudit mari.
Lequel des deux est de moi plus haï?
Mon cœur l'ignore; et, dans mon trouble extrême,

Voltaire — 11

Je ne sais rien, sinon que je vous aime.

ADINE.

Vous haïssez Blanford, là, tout de bon?
DORFISE.

La crainte enfin produit l'aversion.

ADINE, finement.

Et l'autre époux?

DORFISE.

A lui rien ne m'engage.

BLANFORD.

Que je voudrais....

ADINE, bas, allant vers lui.
Paix donc!

DORFISE.

En femme sage

J'ai consulté sur le contrat dressé; Il est cassable : ah! qu'il sera cassé! Qu'un autre hymen flatte mon espérance!

ADINE.

Quoi! m'épouser?

DORFISE.

Je veux qu'avec prudence Secrètement nous partions tous les deux, Pour éviter un éclat scandaleux; Et que bientôt, quand d'ici je m'éloigne, Un lien sûr et bien serré nous joigne, Un nœud sacré, durable autant que doux.

ADINE.

Durable! allons. Mais de quoi vivrons-nous?

Vous me charmez par cette prévoyance;
Ce qui me plaît en vous, c'est la prudence.
Apprenez donc que ce guerrier Blanford,
Héros en mer, en affaire un butor,
Quand de Marseille il quitta les pénates
Pour attaquer de Maroc les pirates,
M'a mis en main très-cordialement
Son cœur, sa foi, ses bijoux, son argent:
Comme je suis non moins neuve en affaire,
L'autre mari s'en fit dépositaire:
Je vais reprendre et les bijoux et l'or;
Nous en allons aider monsieur Blanford:
C'est un bon homme, il est juste qu'il vive;
Partageons vite, et gardons qu'on nous suive.

ADINE.

Et que dira le monde?

DORFISE.

Ah l ses éclats

M'ont fait trembler lorsque je n'aimais pas : Je l'ai trop craint; à présent je le brave; C'est de vous seul que je veux être esclave.

ADINE.

Hélas! de moi?

DORFISE.

Je m'en vais sourdement Chercher ce coffre à tous deux important. Attends ici; je revole sur l'heure.

SCENE VI. - BLANFORD, ADINE.

ADINE.

Qu'en dites-vous? eh bien! là?

BLANFORD.

Que je meure

S'il fut jamais un tour plus déloyal, Plus enragé, plus noir, plus infernal! Et cependant admirez, jeune Adine, Comme à jamais dans nos âmes domine Ce vif instinct, ce cri de la vertu, Qui parle encor dans un cœur corrompu.

ADINE.

Comment?

BLANFORD.

Tu vois que la perfide n'ose Me voler tout, et me rend quelque chose.

Oui, vous devez bien l'en remercier. N'avez-vous pas encore à confier Quelque cassette à cette honnête prude?

BLANFORD.

Ah! prends pitié d'une peine si rude; Ne tourne point le poignard dans mon cœur.

ADINE.

Je ne voulais que le guérir, monsieur. Mais à vos yeux est-elle encor jolie?

BLANFORD.

Ah! qu'elle est laide, après sa perfidie!

ADINE.

Si tout ceci peut pour vous prospérer, De ses filets si je puis vous tirer, Puis-je espérer qu'en détestant ses vices Votre vertu chérira mes services?

BLANFORD.

Aimable enfant, soyez sûr que mon cœur Croit voir son fils et son libérateur; Je vous admire, et le ciel qui m'éclaire Semble m'offrir mon ange tutélaire. Ah! de mon bien la moitié, pour le moins, N'est qu'un vil prix au-dessous de vos soins.

ADINE.

Vous ne pouvez à présent trop entendre Quel est le prix auquel je dois prétendre; Mais votre cœur pourra-t-il refuser Ce que Darmin viendra vous proposer? BLANFORD.

Ce que j'entends semble éclairer mon âme, Et la percer avec des traits de flamme. Ah! de quel nom dois-je vous appeler? Quoi! votre sort ainsi s'est pu voiler? Quoi! j'aurais pu toujours vous méconnaître? Et vous seriez ce que vous semblez être?

ADINE, en riant.

Qui que je sois, de grâce, taisez-vous: J'entends Dorfise; elle revient à nous.

DORFISE, revenant avec la cassette.

J'ai la cassette. Enfin l'amour propice A secondé mon petit artifice.

Tiens, mon enfant, prends vite, et détalons, Tiens-tu bien?

BLANFORD, à la place d'Adine qui lui donne la cassette.
Oui.

DORFISE.

Le temps nous presse; allons.

SCÈNE VII.—BLANFORD, DORFISE, ADINE, BARTOLIN, l'épée à la main, dans l'obscurité, courant à Adine.

BARTOLIN.

Ah! c'en est trop, arrête, arrête, infâme! C'est bien assez de m'enlever ma femme; Mais pour l'argent!

ADINE, à Blanford.

Eh! monsieur, je me meurs.

BLANFORD, en se battant d'une main, et remettant la cassette à Adine de l'autre.

Tiens la cassette.

SCÈNE VIII. — BLANFORD, DORFISE, ADINE, BARTOLIN, DARMIN, MADAME BURLET, COLETTE; LE CHEVALIER MONDOR, une serviette et une bouteille à la main; des flambeaux.

MADAME BURLET.

Ah! ah! quelles clameurs! Dieu me pardonne! on se bat. LE CHEVALIER MONDOR.

Gare! gare!

Voyons un peu d'où vient ce tintamarre.

ADINE, à Blanford.

Hélas! monsieur, seriez-vous point blessé?

DORFISE, tout étonnée.

Ah!

MADAME BURLET.

Qu'est-ce donc, qu'est-ce qui s'est passé?

BLANFORD, à Bartolin qu'il a désarmé.
Rien: c'est monsieur, homme à vertu parfaite,
Bon trésorier, grand gardeur de cassette,
Qui me prenait, sans me manquer en rien,
Tout doucement ma maîtresse et mon bien.
Grâce aux vertus de cet enfant aimable,
J'ai découvert ce complot détestable;
Il a remis ma casssette en mes mains.

(A Bartolin.)

Va, je te laisse à tes mauvais destins; Pour dire plus, je te laisse à madame. Mes chers amis, j'ai démasqué leur âme; Et ce coquin....

BARTOLIN, s'en allant. Adieu.

LE CHEVALIER MONDOR.

Mon rendez-vous,

Que devient-il?

BLANFORD.

On se moquait de vous.

LE CHEVALIER MONDOR, à Blanford. De vous aussi, m'est avis?

BLANFORD.

De moi-même.

J'en suis encor dans un dépit extrême.

LE CHEVALIER MONDOR.

On te trompait comme un sot.

BLANFORD.

Que d'horreur!

O pruderie! ô comble de noirceur!

LE CHEVALIER MONDOR.

Eh! laisse là toute ta pruderie, Et femme, et tout; viens boire, je te prie; Je traite ainsi tous les malheurs que j'ai: Qui boit toujours n'est jamais affligé.

MADAME BURLET.

Je suis fâchée, entre nous, que Dorfise Ait pu commettre une telle sottise, Cela pourra d'abord faire jaser; Mais tout s'apaise, et tout doit s'apaiser.

DARMIN, à Blanford.

Sortez enfin de votre inquiétude, Et pour jamais gardez-vous d'une prude. Savez-vous bien, mon ami, quel enfant Vous a rendu votre honneur, votre argent, Vous a tiré du fond du précipice Où vous plongeait votre aveugle caprice?

BLANFORD, regardant Adine.

Mais....

DARMIN.

C'est ma nièce.

BLANFORD.
O ciel!

DARMIN.

C'est cet objet

Qu'en vain mon zèle à vos vœux proposait, Quand mon ami, trompé par l'infidèle, Méprisait tout, haïssait tout pour elle.

BLANFORD.

Quoi ! j'outrageais par d'indignes refus Tant de beautés, de grâces, de vertus!

Vous n'en auriez jamais eu connaissance, Si ces hasards, mes bontés, ma constance, N'avaient levé les voiles odieux Dont une ingrate avait couvert vos yeux.

DARMIN.

Vous devez tout à son amour extrême, Votre fortune, et votre raison même. Répondez donc : que doit-elle espérer? Que voulez-vous en un mot?

BLANFORD, en se jetant à ses genoux.

L'adorer.

LE CHEVALIER MONDOR. Ce changement est doux autant qu'étrange. Allons, l'enfant, nous gagnons tous au change.

FIN DE LA PRUDE.

# SÉMIRAMIS.

TRAGÉDIE EN CINQ ACTES,

(29 AOUT 1748.)

### AVERTISSEMENT.

Cette tragédie, d'une espèce particulière, et qui demande un appareil peu commun sur le théâtre de Paris, avait été demandée par l'infante d'Espagne, Dauphine de France, qui, remplie de la lecture des anciens, aimait les ouvrages de ce caractère. Si elle eût vécu, elle eût protégé les arts, et donné au théâtre plus de pompe et de dignité.

# DISSERTATION

SUR LA TRAGÉDIE ANCIENNE ET MODERNE,

A S. EM. MONSEIGNEUR LE CARDINAL QUIRINI,

NOBLE VÉNITIEN, ÉVÊQUE DE BRESCIA, BIBLIOTHÉCAIRE DU VATICAN.

### Monseigneur,

Il était digne d'un génie tel que le vôtre, et d'un homme qui est à la tête de la plus ancienne bibliothèque du monde, de vous donner tout entier aux lettres. On doit voir de tels princes de l'Église sous un pontise qui a éclairé le monde chrétien avant de le gouverner. Mais si tous les lettrés vous doivent de la reconnaissance, je vous en dois plus que personne, après l'honneur que vous m'avez sait de traduire en si beaux vers la Henriade et le Poëme de Fontenoy. Les deux héros vertueux que j'ai célébrés sont devenus les vôtres. Vous avez daigné m'embellir, pour rendre encore plus respectables aux nations les noms de Henri IV et de Louis XV, et pour étendre de plus en plus dans l'Europe le goût des arts.

Parmi les obligations que toutes les nations modernes ont aux Italiens, et surtout aux premiers pontifes et à leurs ministres, il faut compter la culture des belles-lettres, par qui furent adoucies peu à peu les mœurs féroces et grossières de nos peuples septentrionaux, et auxquelles nous devons aujourd'hui notre

politesse, nos délices, et notre gloire.

C'est sous le grand Léon X que le théâtre grec renaquit, ainsi que l'éloquence. La Sophonisbe du célèbre prélat Trissino, nonce du pape, est la première tragédie régulière que l'Europe

1. Trissino n'était point prélat. (ÉD.)

ait vue après tant de siècles de barbarie, comme la Calandra du cardinal Bibiena avait été auparavant la première comédie dans l'Italie moderne.

Vous fûtes les premiers qui élevâtes de grands théâtres, et qui donnâtes au monde quelque idée de cette splendeur de l'ancienne Grèce, qui attirait les nations étrangères à ses solennités,

et qui fut le modèle des peuples en tous les genres.

Si votre nation n'a pas toujours égalé les anciens dans le tragique, ce n'est pas que votre langue, harmonieuse, féconde, et flexible, ne soit propre à tous les sujets; mais il y a grande apparence que les progrès que vous avez faits dans la musique ont nui enfin à ceux de la véritable tragédie. C'est un talent qui a fait tort à un autre.

Permettez que j'entre avec Votre Éminence dans une discussion littéraire. Quelques personnes, accoutumées au style des épîtres dédicatoires, s'étonneront que je me borne ici à comparer les usages des Grecs avec les modernes, au lieu de comparer les grands hommes de l'antiquité avec ceux de votre maison; mais je parle à un savant, à un sage, à celui dont les lumières doivent m'éclairer, et dont j'ai l'honneur d'être-le confrère dans la plus ancienne académie de l'Europe, dont les membres s'occupent souvent de semblables recherches; je parle enfin à celui qui aime mieux me donner des instructions que de recevoir des éloges.

### PREMIÈRE PARTIE.

# Des tragédies grecques imitées par quelques opéras italiens et français.

Un célèbre auteur de votre nation dit que, depuis les beaux jours d'Athènes, la tragédie, errante et abandonnée, cherche de contrée en contrée quelqu'un qui lui donne la main, et qui lui rende ses premiers honneurs, mais qu'elle n'a pu le trouver.

S'il entend qu'aucune nation n'a de théâtres où des chœurs occupent presque toujours la scène, et chantent des strophes, des épodes, et des antistrophes, accompagnées d'une danse grave; qu'aucune nation ne fait paraître ses acteurs sur des espèces d'èchasses, le visage couvert d'un masque qui exprime la douleur d'un côté et la joie de l'autre; que la déclamation de nos tragédies n'est point notée et soutenue par des flûtes; il a sans doute raison: je ne sais si c'est à notre désavantage. J'i-gnore si la forme de nos tragédies, plus rapprochée de la nature, ne vaut pas celle des Grecs, qui avait un appareil plus imposant.

Si cet auteur veut dire qu'en général ce grand art n'est pas aussi considéré depuis la renaissance des lettres qu'il l'était autrefois; qu'il y a en Europe des nations qui ont quelquefois usé d'ingratitude envers les successeurs des Sophocle et des Euripide; que nos théâtres ne sont point de ces édifices superbes dans lesquels les Athéniens mettaient leur gloire; que nous ne prenons pas les mêmes soins qu'eux de ces spectacles devenus si

<sup>1.</sup> Ou plutôt la Calandria. (ÉD.)

nécessaires dans nos villes immenses; on doit être entièrement de son opinion:

Et sapit, et mecum facit, et Jove judicat xquo.

Horace, II, ép. 1, 68.

Où trouver un spectacle qui nous donne une image de la scène grecque? c'est peut-être dans vos tragédies, nommées opéras, que cette image subsiste. Quoi! me dira-t-on, un opéra italien aurait quelque ressemblance avec le théâtre d'Athènes? Oui. Le récitatif italien est précisément la mélopée des anciens; c'est cette déclamation notée et soutenue par des instruments de musique. Cette mélopée, qui n'est ennuyeuse que dans vos mauvaises tragédies-opéras, est admirable dans vos bonnes pièces. Les chœurs que vous y avez ajoutés depuis quelques années, et qui sont liés essentiellement au sujet, approchent d'autant plus des chœurs des anciens, qu'ils sont exprimés avec une musique différente du récitatif, comme la strophe, l'épode, et l'antistrophe, étaient chantées, chez les Grecs, tout autrement que la mélopée des scènes. Ajoutez à ces ressemblances que, dans plusieurs tragédies-opéras du célèbre abbé Metastasio, l'unité de lieu, d'action, et de temps, est observée; ajoutez que ces pièces sont pleines de cette poésie d'expression et de cette élégance continue qui embellissent le naturel sans jamais le changer; talent que, depuis les Grecs, le seul Racine a possédé parmi nous, et le seul Addison chez les Anglais.

Je sais que ces tragédies, si imposantes par les charmes de la musique et par la magnificence du spectacle, ont un défaut que les Grecs ont toujours évité; je sais que ce défaut a fait des monstres des pièces les plus belles, et d'ailleurs les plus régulières : il consiste à mettre dans toutes les scènes, de ces petits airs coupés, de ces ariettes détachées, qui interrompent l'action, et qui font valoir les fredons d'une voix efféminée, mais brillante, aux dépens de l'intérêt et du bon sens. Le grand auteur que j'ai déjà cité, et qui a tiré beaucoup de ses pièces de notre théâtre tragique, a remédié, à force de génie, à ce défaut qui est devenu une nécessité. Les paroles de ses airs détachés sont souvent des embellissements du sujet même; elles sont passionnées; elles sont quelquefois comparables aux plus beaux morceaux des odes d'Horace : j'en apporterai pour preuve cette strophe touchante

que chante Arbace accusé et innocent :

Vo solcando un mar crudele
Senza vele
E senza sarte.
Freme l'onda, il ciel s'imbruna,
Gresce il vento, e manca l'arte;
E il voler della fortuna
Son costretto a seguitar,
Infelice! in questo stato
Son da tutti abbandonato:
Meco sola è l'innocenza
Che mi porta a naufragar.

J'y ajouterai encore cette autre ariette sublime que débite le roi

des Parthes vaincu par Adrien, quand il veut faire servir sa défaite même à sa vengeance:

Sprezza il furor del vento
Robusta quercia, avvezza
Di cento verni e cento
L'ingiurie a tollerar.
E se pur cade al suolo,
Spiega per l'onde il volo;
E con quel vento istesso
Va contrastando in mar.

Il y en a beaucoup de cette espèce; mais que sont des beautés hors de place? et qu'aurait-on dit dans Athènes, si Œdipe et Oreste avaient, au moment de la reconnaissance, chanté des petits airs fredonnés, et débité des comparaisons à Jocaste et à Electre? Il faut donc avouer que l'opéra, en séduisant les Italiens par les agréments de la musique, a détruit d'un côté la véritable tragédie grecque qu'il faisait renaître de l'autre.

Notre opéra français nous devait faire encore plus de tort; notre mélopée rentre bien moins que la vôtre dans la déclamation naturelle; elle est plus languissante; elle ne permet jamais que les scènes aient leur juste étendue; elle exige des dialogues courts en petites maximes coupées, dont chacune produit une

espèce de chanson.

Que ceux qui sont au fait de la vraie littérature des autres nations, et qui ne bornent pas leur science aux airs de nos ballets, songent à cette admirable scène dans la Clemenza di Tito, entre Titus et son favori qui a conspiré contre lui; je veux parler de cette scène où Titus dit à Sextus ces paroles:

Siam soli: il tuo sovrano Non è presente. Apri il tuo core a Tito, Confidati all'amico; io ti prometto Che Augusto nol saprà.

Qu'ils relisent le monologue suivant, où Titus dit ces autres paroles, qui doivent être l'éternelle leçon de tous les rois, et le charme de tous les hommes:

Ces deux scènes, comparables à tout ce que la Grèce a eu de plus beau, si elles ne sont pas supérieures; ces deux scènes, dignes de Corneille quand il n'est pas déclamateur, et de Racine quand il n'est pas faible; ces deux scènes, qui ne sont pas for dées sur un amour d'opéra, mais sur les nobles sentiments du cœur humain, ont une durée trois fois plus longue au moins que les scènes les plus étendues de nos tragédies en musique. De pareils morceaux ne seraient pas supportés sur notre théâtre lyrique, qui ne se soutient guère que par des maximes de galanterie, et par des passions manquées, à l'exception d'Armide, et des belles scènes d'Iphigénie, ouvrages plus admirables qu'imités.

Parmi nos défauts, nous avons, comme vous, dans nos opéras les plus tragiques, une infinité d'airs détachés, mais qui sont plus défectueux que les vôtres, parce qu'ils sont moins liés au sujet. Les paroles y sont presque toujours asservies aux musiciens, qui, ne pouvant exprimer dans leurs petites chansons les termes mâles et énergiques de notre langue, exigent des paroles efféminées, oisives, vagues, étrangères à l'action, et ajustées comme on peut à de petits airs mesurés, semblables à ceux qu'on appelle à Venise barcarolle. Quel rapport, par exemple, entre Thésée, reconnu par son père sur le point d'être empoisonné par lui, et ces ridicules paroles:

Le plus sage S'enflamme et s'engage Sans savoir comment?

Malgré ces défauts, j'ose encore penser que nos bonnes tragédies-opéras, telles qu'Atis, Armide, Thésée, étaient ce qui pouvait donner parmi nous quelque idée du théâtre d'Athènes, parce que ces tragédies sont chantées comme celles des Grecs; parce que le chœur, tout vicieux qu'on l'a rendu, tout fade panégyriste qu'on l'a fait de la morale amoureuse, ressemble pourtant à celui des Grecs, en ce qu'il occupe souvent la scène. Il ne dit pas ce qu'il doit dire, il n'enseigne pas la vertu,

> Et regat iratos; et amet peccare timentes. Hor., de Art. poet., v. 197.

Mais enfin il faut avouer que la forme des tragédies-opéras nous retrace la forme de la tragédie grecque à quelques égards. Il m'a donc paru, en général, en consultant les gens de lettres qui connaissent l'antiquité, que ces tragédies-opéras sont la copie et la ruine de la tragédie d'Athènes : elles en sont la copie, en ce qu'elles admettent la mélopée, les chœurs, les machines, les divinités; elles en sont la destruction, parce qu'elles ont accoutumé les jeunes gens à se connaître en sons plus qu'en esprit, à préférer leurs oreilles à leur âme, les roulades à des pensées sublimes, à faire valoir quelquesois les ouvrages les plus insipides et les plus mal écrits, quand ils sont soutenus par quelques airs qui nous plaisent. Mais, malgré tous ces défauts, l'enchantement qui résulte de ce mélange heureux de scènes, de chœurs, de danses, de symphonies, et de cette variété de décorations, subjugue jusqu'au critique même; et la meilleure comédie, la meilleure tragédie, n'est jamais fréquentée par les mêmes personnes aussi assidûment qu'un opéra médiocre. Les beautés régulières, nobles, sévères, ne sont pas les plus recherchées par le vulgaire : si on représente une ou deux fois Cinna, on joue trois mois les Fêtes vénitiennes: un poëme épique est moins lu que les épigrammes licencieuses : un petit roman sera mieux debité que l'Histoire du président de Thou. Peu de particuliers sont travailler de grands peintres; mais on se dispute des figures estropiées qui viennent de la Chine, et des ornements fragiles. On dore, on vernit des cabinets; on néglige la noble architec-

1. Opéra de Danchet. (ÉD.)

ture; enfin, dans tous les genres, les petits agréments l'emportent sur le vrai mérite.

#### SECONDE PARTIE.

De la tragédie française comparée à la tragédie grecque.

Heureusement la bonne et vraie tragédie parut en France avant que nous eussions ces opéras, qui auraient pu l'étousser. Un auteur, nommé Mairet, sut le premier qui, en imitant la Sophomisbe du Trissino, introduisit la règle des trois unités que vous aviez prise des Grecs. Peu à peu notre scène s'épura, et se désit de l'indécence et de la barbarie qui déshonoraient alors tant de théâtres, et qui servaient d'excuse à ceux dont la sévérité peu

éclairée condamnait tous les spectacles.

Les acteurs ne parurent pas élevés, comme dans Athènes, sur des cothurnes, qui étaient de véritables échasses; leur visage ne fut pas caché sous de grands masques, dans lesquels des tuyaux d'airain rendaient les sons de la voix plus frappants et plus terribles. Nous ne pûmes avoir la mélopée des Grecs. Nous nous réduisîmes à la simple déclamation harmonieuse, ainsi que vous en aviez d'abord usé. Enfin nos tragédies devinrent une imitation plus vraie de la nature. Nous substituâmes l'histoire à la fable grecque. La politique, l'ambition, la jalousie, les fureurs de l'amour, régnèrent sur nos théâtres. Auguste, Cinna, César, Cornélie, plus respectables que des héros fabuleux, parlèrent souvent sur notre scène comme ils auraient parlé dans l'ancienne Rome.

Je ne prétends pas que la scène française l'ait emporté en tout sur celle des Grecs, et doive la faire oublier. Les inventeurs ont toujours la première place dans la mémoire des hommes; mais quelque respect qu'on ait pour ces premiers génies, cela n'empêche pas que ceux qui les ont suivis ne fassent souvent heaucoup plus de plaisir. On respecte Homère, mais on lit le Tasse; on trouve dans lui beaucoup de beautés qu'Homère n'a point connues. On admire Sophocle; mais combien de nos bons auteurs tragiques ont-ils de traits de maîtres que Sophocle eût fait gloire d'imiter, s'il sût venu après eux! Les Grecs auraient appris de nos grands modernes à faire des expositions plus adroites, à lier les scènes les unes aux autres par cet art imperceptible qui ne laisse jamais le théâtre vide, et qui fait venir et sortir avec raison les personnages. C'est à quoi les anciens ont souvent manqué, et c'est en quoi le Trissino les a malheureusement imités. Je maintiens, par exemple, que Sophocle et Euripide eussent regardé la première scène de Bajazet comme une école où ils auraient profité, en voyant un vieux général d'armée annoncer, par les questions qu'il fait, qu'il médite une grande entreprise :

Que faisaient cependant nos braves janissaires? Rendent-ils au sultan des hommages sincères? Dans le secret des cœurs, Osmin, n'as-tu rien lu?

Et le moment d'après:

Crois tu qu'ils me suivraient encore avec plaisir, Et qu'ils reconnaîtraient la voix de leur vizir? Ils auraient admiré comme ce conjuré développe ensuite ses desseins, et rend compte de ses actions. Ce grand mérite de l'art n'était point connu aux inventeurs de l'art. Le choc des passions, ces combats de sentiments opposés, ces discours animés de rivaux et de rivales, ces contestations intéressantes, où l'on dit ce que l'on doit dire, ces situations si bien ménagées, les auraient étonnés. Ils eussent trouvé mauvais peut-être qu'Hiplolyte soit amoureux assez froidement d'Aricie, et que son gouverneur lui fasse des leçons de galanterie; qu'il dise (acte I, sc. 1):

..... Vous-même, où seriez-vous, Si toujours votre mère, à l'amour opposée, D'une pudique ardeur n'eût brûlé pour Thésée?

paroles tirées du *Pastor fido*, et bien plus convenables à un berger qu'au gouverneur d'un prince; mais ils eussent été ravis en admiration en entendant Phèdre s'écrier (acte IV, sc. VI):

Œnone. qui l'eût cru? j'avais une rivale.
... Hippolyte aime, et je n'en puis douter.
Ce farouche ennemi qu'on ne pouvait dompter,
Qu'offensait le respect, qu'importunait la plainte,
Ce tigre que jamais je n'abordai sans crainte,
Soumis, apprivoisé, reconnaît un vainqueur.

Ce désespoir de Phèdre, en découvrant sa rivale, vaut certainement un peu mieux que la satire des femmes, que fait si longuement et si mal à propos l'Hippolyte d'Euripide, qui devient là un mauvais personnage de comédie. Les Grecs auraient surtout été surpris de cette foule de traits sublimes qui étincellent de toutes parts dans nos modernes. Quel effet ne ferait point sur eux ce vers (Hor., acte III, sc. vi):

Que vouliez-vous qu'il fît contre trois? — Qu'il mourût.

Et cette réponse, peut-être encore plus belle et plus passionnée, que fait Hermione à Oreste lorsque, après avoir exigé de lui la mort de Pyrrhus, qu'elle aime, elle apprend malheureusement qu'elle est obéie; elle s'écrie alors (And., acte V, sc. 111):

Pourquoi l'assassiner? qu'a-t-il fait? A quel titre? Qui te l'a dit?

ORESTE.

O dieux ! quoi! ne m'avez-vous pas Vous-même, ici, tantôt, ordonné son trépas? HERMIONE.

Ah! fallait-il en croire une amante insensée?

Je citerai encore ici ce que dit César quand on lui présente l'urne qui renferme les cendres de Pompée (Pompée, acte V, sc. 1):

Restes d'un demi-dieu, dont à peine je puis Égaler le grand nom, tout vainqueur que j'en suis.

Les Grecs ont d'autres beautés; mais je m'en rapporte à vous, monseigneur, ils n'en ont aucune de ce caractère.

Je vais plus loin, et je dis que ces hommes, qui étaient si passionnés pour la liberté, et qui ont dit si souvent qu'on ne peut penser avec hauteur que dans les républiques, apprendraient à parler dignement de la liberté même dans quelques-unes de nos pièces, tout écrites qu'elles sont dans le sein d'une monarchie.

Les modernes ont encore, plus fréquemment que les Grecs, imaginé des sujets de pure invention. Nous eûmes beaucoup de ces ouvrages du temps du cardinal de Richelieu : c'était son goût, ainsi que celui des Espagnols; il aimait qu'on cherchât d'abord à peindre des mœurs et à arranger une intrigue, et qu'ensuite on donnât des noms aux personnages, comme on en use dans la comédie : c'est ainsi qu'il travaillait lui-même, quand il voulait se délasser du poids du ministère. Le Venceslas de Rotrou est entièrement dans ce goût, et toute cette histoire est fabuleuse. Mais l'auteur voulut peindre un jeune homme fougueur dans ses passions, avec un mélange de bonnes et de mauvaises qualités; un père tendre et faible; et il a réussi dans quelques parties de son ouvrage. Le Cid et Héraclius, tirés des Espagnols, sont encore des sujets feints; il est bien vrai qu'il y a eu un empereur nommé Héraclius, un capitaine espagnol qui eut le nom de Cid; mais presque aucune des aventures qu'on leur attribue n'est véritable. Dans Zaire et dans Alzire, si j'ose en parler, et je n'en parle que pour donner des exemples connus, tout est feint, jusqu'aux noms. Je ne conçois pas, après cela, comment le P. Brumoy a pu dire, dans son Théâtre des Grecs. que la tragédie ne peut souffrir de sujets feints, et que jamais on ne prit cette liberté dans Athènes. Il s'épuise à chercher la raison d'une chose qui n'est pas. « Je crois en trouver une raison, dit-il, dans la nature de l'esprit humain : il n'y a que la vraisemblance dont il puisse être touché. Or il n'est pas vraisemblable que des faits aussi grands que ceux de la tragédie soient absolument inconnus: si donc le poëte invente tout le sujet, jusques aus noms, le spectateur se révolte, tout lui paraît incroyable; et la

pièce manque son effet, faute de vraisemblance. »

Premièrement, il est faux que les Grecs se soient interdit cette espèce de tragédie. Aristote dit expressément qu'Agathon s'était rendu très-célèbre dans ce genre. Secondement, il est faux que ces sujets ne réussissent point; l'expérience du contraire dépose contre le P. Brumoy. En troisième lieu, la raison qu'il donne du peu d'effet que ce genre de tragédie peut faire est encore trèsfausse: c'est assurément ne pas connaître le cœur humain, que de penser qu'on ne peut le remuer par des fictions. En quatrième lieu, un sujet de pure invention, et un sujet vrai, mais ignoré. sont absolument la même chose pour les spectateurs; et, comme notre scène embrasse des sujets de tous les temps et de tous les pays, il faudrait qu'un spectateur allât consulter tous les livres avant qu'il sût si ce qu'on lui représente est fabuleux ou historique. Il ne prend pas assurément cette peine; il se laisse attendrir quand la pièce est touchante, et il ne s'avise pas de dire, en voyant Polyeucte : « Je n'ai jamais entendu parler de Sévère et de Pauline; ces gens-là ne doivent pas me toucher. » Le P. Brumoy devait seulement remarquer que les pièces de ce genre sont heaucoup plus disficiles à faire que les autres. Tout le caractère de Phèdre était déjà dans Euripide; sa déclaration d'amour, dans Sénèque le tragique; toute la scène d'Auguste et de Cinna, dans Sénèque le philosophe: mais il fallait tirer Sévère

et Pauline de son propre fonds. Au reste, si le P. Brumoy s'est trompé dans cet endroit et dans quelques autres, son livre est d'ailleurs un des meilleurs et des plus utiles que nous ayons; et je ne combats son erreur qu'en estimant son travail et son goût.

Je reviens, et je dis que ce serait manquer d'âme et de jugement que de ne pas avouer combien la scène française est audessus de la scène grecque, par l'art de la conduite, par l'invention, par les beautés de détail, qui sont sans nombre. Mais aussi on serait bien partial et bien injuste de ne pas tomber d'accord que la galanterie a presque partout affaibli tous les avantages que nous avons d'ailleurs. Il faut convenir que, d'environ quatre cents tragédies qu'on a données au théâtre, depuis qu'il est en possession de quelque gloire en France, il n'y en a pas dix ou douze qui ne soient fondées sur une intrigue d'amour, plus propre à la comédie qu'au genre tragique. C'est presque toujours la même pièce, le même nœud, formé par une jalousie et une rupture, et dénoué par un mariage : c'est une coquetterie continuelle, une simple comédie, où des princes sont acteurs, et dans laquelle il y a quelquefois du sang répandu pour la forme.

La plupart de ces pièces ressemblent si fort à des comédies, que les acteurs étaient parvenus, depuis quelque temps, à les réciter du ton dont ils jouent les pièces qu'on appelle du haut comique; ils ont par là contribué à dégrader encore la tragédie: la pompe et la magnificence de la déclamation ont été mises en . oubli. On s'est piqué de réciter des vers comme de la prose; on n'a pas considéré qu'un langage au-dessus du langage ordinaire doit être débité d'un ton au-dessus du ton familier. Et si quelques acteurs ne s'étaient heureusement corrigés de ces défauts, la tragédie ne serait bientôt parmi nous qu'une suite de conversations galantes froidement récitées; aussi n'y a-t-il pas encore longtemps que, parmi les acteurs de toutes les troupes, les principaux rôles dans la tragédie n'étaient connus que sous le nom de l'amoureux et de l'amoureuse. Si un étranger avait demandé dans Athènes: « Quel est votre meilleur acteur pour les amoureux dans Iphigénie, dans Hécube, dans les Héraclides, dans OEdipe, et dans Electre? » on n'aurait pas même compris le sens d'une telle demande. La scène française s'est lavée de ce reproche par quelques tragédies où l'amour est une passion furieuse et terrible, et vraiment digne du théâtre; et par d'autres, où le nom d'amour n'est pas même prononcé. Jamais l'amour n'a fait verser tant de larmes que la nature. Le cœur n'est qu'esseuré, pour l'ordinaire, des plaintes d'une amante; mais il est profondément attendri de la douloureuse situation d'une mère prête de perdre son fils : c'est donc assurément par condescendance pour son ami que Despréaux disait (Art poét., III, 95):

...... De l'amour la sensible peinture Est, pour aller au cœur, la route la plus sûre.

La route de la nature est cent fois plus sûre, comme plus noble: les morceaux les plus frappants d'Iphigénie sont ceux où Clytemnestre défend sa fille, et non pas ceux où Achille défend son amante.

On a voulu donner, dans Sémiramis, un spectacle encore plus pathétique que dans Mérope; on y a déployé tout l'appareil de

l'ancien théâtre grec. Il serait triste, après que nos grands maitres ont surpasse les Grecs en tant de choses dans la tragédie, que notre nation ne pût les égaler dans la dignité de leurs représentations. Un des plus grands obstacles qui s'opposent, sur notre théâtre, à toute action grande et pathétique, est la foule des spectateurs confondue sur la scène avec les acteurs : cette indécence se fit sentir particulièrement à la première représentation de Sémiramis. La principale actrice de Londres, qui était présente à ce spectacle, ne revenait point de son étonnement; elle ne pouvait concevoir comment il y avait des hommes assez ennemis de leurs plaisirs pour gâter ainsi le spectacle sans en jouir. Cet abus a été corrigé dans la suite aux représentations de Sémiramis, et il pourrait aisément être supprimé pour jamais. Il ne faut pas s'y méprendre : un inconvenient tel que celui-là seul a suffi pour priver la France de beaucoup de chefs-d'œuvre qu'on aurait sans doute hasardés, si on avait eu un théâtre libre, propre pour l'action, et tel qu'il est chez toutes les autres nations de l'Europe.

Mais ce grand défaut n'est pas assurément le seul qui doive être corrigé. Je ne puis assez m'étonner ni me plaindre du peu de soin qu'on a en France de rendre les théâtres dignes des excellents ouvrages qu'on y représente, et de la nation qui en fait ses délices. Cinna, Athalie, méritaient d'être représentés ailleurs que dans un jeu de paume, au bout duquel on a élevé quelques décorations du plus mauvais goût, et dans lequel les spectateurs sont placés, contre tout ordre et contre toute raison, les uns debout sur le théâtre même, les autres debout dans ce qu'on appelle parterre, où ils sont gênés et pressés indécemment, et où ils se précipitent quelquefois en tumulte les uns sur les autres, comme dans une sédition populaire. On représente au fond du Nord nos ouvrages dramatiques dans des salles mille fois plus magnifiques, mieux entendues, et avec beaucoup plus

de décence.

Que nous sommes loin surtout de l'intelligence et du bon goût qui règnent en ce genre dans presque toutes vos villes d'Italie! Il est honteux de laisser subsister encore ces restes de barbarie dans une ville si grande, si peuplée, si opulente. et si polie. La dixième partie de ce que nous dépensons tous les jours en bagatelles, aussi magnifiques qu'inutiles et peu durables, suffirait pour élever des monuments publics en tous les genres, pour rendre Paris aussi magnifique qu'il est riche et peuplé, et pour l'égaler un jour à Rome, qui est notre modèle en tant de choses. C'était un des projets de l'immortel Colbert. J'ose me flatter qu'on pardonnera cette petite digression à mon amour pour les arts et pour ma patrie, et que pèut-être même un jour elle inspirera aux magistrats qui sont à la tête de cette ville la noble envie d'imiter les magistrats d'Athènes et de Rome, et ceux de l'Italie moderne.

Un théâtre construit selon les règles doit être très-vaste; il doit représenter une partie d'une place publique, le péristyle d'un palais, l'entrée d'un temple. Il doit être fait de sorte qu'un personnage, vu par les spectateurs, puisse ne l'être point par les autres personnages, selon le besoin. Il doit en imposer aux yeux, qu'il faut toujours séduire les premiers. Il doit être sus-

ceptible de la pompe la plus majestueuse. Tous les spectateurs doivent voir et entendre également, en quelque endroit qu'ils soient placés. Comment cela peut-il s'exécuter sur une scène étroite, au milieu d'une foule de jeunes gens qui laissent à peine dix pieds de place aux acteurs? De là vient que la plupart des pièces ne sont que de longues conversations; toute action théatrale est souvent manquée et ridicule. Cet abus subsiste, comme tant d'autres, par la raison qu'il est établi, et parce qu'on jette rarement sa maison par terre, quoiqu'on sache qu'elle est mal tournée. Un abus public n'est jamais corrigé qu'à la dernière extrémité. Au reste, quand je parle d'une action théâtrale, je parle d'un appareil, d'une cerémonie, d'une assemblée, d'un événement nécessaire à la pièce, et non pas de ces vains spectacles plus puérils que pompeux, de ces ressources du décorateur qui suppléent à la stérilité du poëte, et qui amusent les yeux, quand on ne sait pas parler à l'oreille et à l'âme. J'ai vu à Londres une pièce où l'on représentait le couronnement du roi d'Angleterre dans toute l'exactitude possible. Un chevalier armé de toutes pièces entrait à cheval sur le théâtre. J'ai quelquesois entendu dire à des étrangers : « Ah l le bel opéra que nous avons eu! on y voyait passer au galop plus de deux cents gardes. » Ces gens-là ne savaient pas que quatre beaux vers valent mieux dans une pièce qu'un régiment de cavalerie. Nous avons à Paris une troupe comique étrangère qui, ayant rarement de bons ouvrages à représenter, donne sur le théâtre des feux d'artifice. Il y a longtemps qu'Horace, l'homme de l'antiquité qui avait le plus de goût, à condamné ces sottises qui leurrent le peuple :

> Esseda festinant, pilenta, petorrita, naves; Captivum portatur ebur, captiva Corinthus. Si foret in terris, rideret Democritus.... Spectaret populum ludis attentius ipsis. L. II, ep. 1, v. 192-94, 197.

# TROISIÈME PARTIE.

### De Sémiramis.

Par tout ce que je viens d'avoir l'honneur de vous dire, monseigneur, vous voyez que c'était une entreprise assez hardie de représenter Sémiramis assemblant les ordres de l'Etat pour leur annoncer son mariage; l'ombre de Ninus sortant de son tombeau, pour prévenir un inceste, et pour venger sa mort; Sémiramis entrant dans ce mausolée, et en sortant expirante, et percée de la main de son fils. Il était à craindre que ce spectacle ne révoltât : et d'abord, en effet, la plupart de ceux qui fréquentent les spectacles, accoutumés à des élégies amoureuses, se liguèrent contre ce nouveau genre de tragédie. On dit qu'autrefois, dans une ville de la Grande-Grèce, on proposait des prix pour ceux qui inventeraient des plaisirs nouveaux. Ce fut ici tout le contraire. Mais quelques efforts qu'on ait faits pour faire tomber cette espèce de drame, vraiment terrible et tragique, on n'a pu y réussir : on disait et on écrivait de tous côtés que l'on ne croit plus aux revenants, et que les apparitions des morts ne peuvent être que puériles aux yeux d'une nation éclairée. Quoi! toute

l'antiquité aura cru ces prodiges, et il ne sera pas permis de se conformer à l'antiquité! Quoi! notre religion aura consacré ces coups extraordinaires de la Providence, et il serait ridicule de les renouveler!

Les Romains philosophes ne croyaient pas aux revenants du temps des empereurs, et cependant le jeune Pompée évoque une ombre dans la Pharsale. Les Anglais ne croient pas assurément plus que les Romains aux revenants; cependant ils voient tous les jours avec plaisir, dans la tragédie d'Hamlet, l'ombre d'un roi qui paraît sur le théâtre dans une occasion à peu près semblable à celle où l'on a vu à Paris le spectre de Ninus. Je suis bien loin assurément de justifier en tout la tragédie d'Hamlet : c'est une pièce grossière et barbare, qui ne serait pas supportée par la plus vile populace de la France et de l'Italie. Hamlet y devient fou au second acte, et sa maîtresse devient folle au troisième; le prince tue le père de sa maîtresse, seignant de tuer un rat, et l'héroine se jette dans la rivière. On fait sa fosse sur le théâtre; des fossoyeurs disent des quolibets dignes d'eux, en tenant dans leurs mains des têtes de morts: le prince Hamlet répond à leurs grossièretés abominables par des folies non moins dégoûtantes. Pendant ce temps-là, un des acteurs fait la conquête de la Pologne. Hamlet, sa mère et son beau-père, boivent ensemble sur le théâtre : on chante à table, on s'y querelle. on se bat, on se tue. On croirait que cet ouvrage est le fruit de l'imagination d'un sauvage ivre. Mais parmi ces irrégularités grossières, qui rendent encore aujourd'hui le théâtre anglais si absurde et si barhare, on trouve dans Hamlet, par une bizarrerie encore plus grande, des traits sublimes, dignes des plus grands génies. Il semble que la nature se soit plu à rassembler dans la tête de Shakspeare ce qu'on peut imaginer de plus fort et de plus grand, avec ce que la grossièreté sans esprit peut avoir de plus bas et de plus détestable.

Il faut avouer que, parmi les beautés qui étincellent au milieu de ces terribles extravagances, l'ombre du père d'Hamlet est un des coups de théâtre les plus frappants. Il fait toujours un grand esset sur les Anglais, je dis sur ceux qui sont le plus instruits, et qui sentent le mieux toute l'irrégularité de leur ancien théâtre. Cette ombre inspire plus de terreur à la seule lecture que n'en fait naître l'apparition de Darius dans la tragédie d'Eschyle intitulée les Perses. Pourquoi? parce que Darius, dans Eschyle, ne paraît que pour annoncer les malheurs de sa famille, au lieu que, dans Shakspeare, l'ombre du père d'Hamlet vient demander vengeance, vient révéler des crimes secrets : elle n'est ni inutile, ni amenée par force; elle sert à convaincre qu'il y a un pouvoir invisible qui est le maître de la nature. Les hommes, qui ont tous un fonds de justice dans le cœur, souhaitent naturellement que le ciel s'intéresse à venger l'innocence : on verra avec plaisir, en tout temps et en tout pays, qu'un Etre suprême s'occupe à punir les crimes de ceux que les hommes ne peuvent appeler en jugement; c'est une consolation pour le faible, c'est un frein pour le pervers qui est puissant :

Du ciel, quand il le faut, la justice suprême Suspend l'ordre éternel établi par lui-même; Il permet à la mort d'interrompre ses lois, Pour l'effroi de la terre, et l'exemple des rois.

Voilà ce que dit à Sémiramis le pontife de Babylone, et ce que le successeur de Samuel aurait pu dire à Saül quand l'ombre de

Samuel vint lui annoncer sa condamnation.

Je vais plus avant, et j'ose affirmer que, lorsqu'un tel prodige est annoncé dans le commencement d'une tragédie, quand il est préparé, quand on est parvenu enfin jusqu'au point de le rendre nécessaire, de le faire désirer même par les spectateurs, il se place alors au rang des choses naturelles.

On sait bien que ces grands artifices ne doivent pas être pro-

digués :

### Nec deus intersit, nisi dignus vindice nodus.... Hor., Art poét., 191.

Je ne voudrais pas assurément, à l'imitation d'Euripide, faire descendre Diane à la fin de la tragédie de Phèdre, ni Minerve dans l'Iphigénie en Tauride. Je ne voudrais pas, comme Shakspeare, faire apparaître à Brutus son mauvais génie. Je voudrais que de telles hardiesses ne fussent employées que quand elles servent à la fois à mettre dans la pièce de l'intrigue et de la terreur : et je voudrais surtout que l'intervention de ces êtres surnaturels ne parût pas absolument nécessaire. Je m'explique : si le nœud d'un poëme tragique est tellement embrouillé qu'on ne puisse se tirer d'embarras que par le secours d'un prodige, le spectateur sent la gêne où l'auteur s'est mis, et la faiblesse de la ressource; il ne voit qu'un écrivain qui se tire maladroitement d'un mauvais pas. Plus d'illusion, plus d'intérèt :

### Quodcumque ostendis mihi sic, incredulus odi. Hor., 188.

Mais je suppose que l'auteur d'une tragédie se fût proposé pour but d'avertir les hommes que Dieu punit quelquesois de grands crimes par des voies extraordinaires; je suppose que sa pièce sût conduite avec un tel art que le spectateur attendît à tout moment l'ombre d'un prince assassiné qui demande vengeance, sans que cette apparition sût une ressource absolument nécessaire à une intrigue embarrassée: je dis qu'alors ce prodige, bien ménagé, ferait un très-grand esset en toute langue,

en tout temps, et en tout pays.

Tel est à peu près l'artifice de la tragédie de Sémiramis (aux beautés près, dont je n'ai pu l'orner). On voit, dès la première scène, que tout doit se faire par le ministère céleste; tout roule d'acte en acte sur cette idée. C'est un Dieu vengeur qui inspire à Sémiramis des remords, qu'elle n'eût point eus dans ses prospérités, si les cris de Ninus même ne fussent venus l'épouvanter au milieu de sa gloire. C'est ce Dieu qui se sert de ces remords mêmes qu'il lui donne pour préparer son châtiment; et c'est de là même que résulte l'instruction qu'on peut tirer de la pièce. Les anciens avaient souvent, dans leurs ouvrages, le but d'établir quelque grande maxime; ainsi Sophocle finit son OEdipe en disant qu'il ne faut jamais appeler un homme heureux avant

sa mort : ici toute la morale de la pièce est renfermée dans ces vers :

Que le courroux des dieux ne pardonne jamais!

Maxime bien autrement importante que celle de Sophocle. Mais quelle instruction, dira-t-on, le commun des hommes peut-il tirer d'un crime si rare et d'une punition plus rare encore? J'avoue que la catastrophe de Sémiramis n'arrivera pas souvent; mais ce qui arrive tous les jours se trouve dans les derniers vers de la pièce:

Que les crimes secrets ont les dieux pour témoins.

Il y a peu de familles sur la terre où l'on ne puisse quelquefois s'appliquer ces vers; c'est par là que les sujets tragiques les plus au-dessus des fortunes communes ont les rapports les plus vrais avec les mœurs de tous les hommes.

Je pourrais surtout appliquer à la tragédie de Sémiramis la morale par laquelle Euripide finit son Alceste, pièce dans laquelle le merveilleux règne bien davantage : « Que les dieux emploient des moyens étonnants pour exécuter leurs éternels décrets! Que les grands événements qu'ils ménagent surpassent les idées des mortels! »

Enfin, monseigneur, c'est uniquement parce que cet ouvrage respire la morale la plus pure, et même la plus sévère, que je le présente à Votre Éminence. La véritable tragédie est l'école de la vertu; et la seule différence qui soit entre le théâtre épuré et les livres de morale, c'est que l'instruction se trouve dans la tragédie toute en action, c'est qu'elle y est intéressante, et qu'elle se montre relevée des charmes d'un art qui ne fut inventé autrefois que pour instruire la terre et pour bénir le ciel, et qui, par cette raison, fut appelé le langage des dieux. Vous qui joignez ce grand art à tant d'autres, vous me pardonnez, sans doute, le long détail où je suis entré sur des choses qui n'avaient pas peut-être été encore tout à fait éclaircies, et qui le seraient si Votre Éminence daignait me communiquer ses lumières sur l'antiquité, dont elle a une si profonde connaissance.

#### PERSONNAGES.

SÉMIRAMIS, reine de Babylone.
ARZACE, ou NINIAS, fils de Sémiramis.
AZÉMA, princesse du sang de Bélus.
ASSUR, prince du sang de Bélus.
OROÈS, grand prêtre.
OTANE, ministre attaché à Sémiramis.
MITRANE, ami d'Arzace.
CÉDAR, attaché à Assur.
GARDES, MAGES, ESCLAVES, SUITE.

La scène est à Babylone.

# ACTE PREMIER.

(Le théâtre représente un vaste péristyle au fond duquel est le palais de Sémiramis. Les jardins en terrasse sont élevés au-dessus du palais. Le temple des mages est à droite, et un mausolée à gauche, orné d'obélisques.)

## SCÈNE I. - ARZACE, MITRANE.

(Deux esclaves portent une cassette dans le lointain.)

#### ARZACE.

Oui, Mitrane, en secret l'ordre émané du trône
Remet entre tes bras Arzace à Babylone.
Que la reine en ces lieux, brillants de sa splendeur,
De son puissant génie imprime la grandeur!
Quel art a pu former ces enceintes profondes
Où l'Euphrate égaré porte en tribut ses ondes;
Ce temple, ces jardins dans les airs soutenus;
Ce vaste mausolée où repose Ninus?
Éternels monuments, moins admirables qu'elle!
C'est ici qu'à ses pieds Sémiramis m'appelle.
Les rois de l'Orient, loin d'elle prosternés,
N'ont point eu ces honneurs qui me sont destinés:
Je vais dans son éclat voir cette reine heureuse.

#### MITRANE.

La renommée, Arzace, est souvent bien trompeuse; Et peut-être avec moi bientôt vous gémirez, Quand vous verrez de près ce que vous admirez.

ARZACE.

#### Comment?

#### MITRANE.

Sème ici les chagrins dont elle est dévorée:
L'horreur qui l'épouvante est dans tous les esprits.
Tantôt remplissant l'air de ses lugubres cris,
Tantôt morne, abattue, égarée, interdite,
De quelque dieu vengeur évitant la poursuite,
Elle tombe à genoux vers ces lieux retirés,
A la nuit, au silence, à la mort consacrés;
Séjour où nul mortel n'osa jamais descendre,
Où de Ninus, mon maître, on conserve la cendre.
Elle approche à pas lents, l'air sombre, intimidé,
Et se frappant le sein de ses pleurs inondé.
A travers les horreurs d'un silence farouche,
Les noms de fils, d'époux, échappent de sa bouche:
Elle invoque les dieux; mais les dieux irrités

Ont corrompu le cours de ses prospérités.

ARZACE.

Quelle est d'un tel état l'origine imprévue?

MITRANE.

L'effet en est affreux, la cause est inconnue.

ARZACE.

Et depuis quand les dieux l'accablent-ils ainsi?

MITRANE.

Depuis qu'elle ordonna que vous vinssiez ici.

ARZACE.

Moi?

#### MITRANE.

Vous : ce fut, seigneur, au milieu de ces fêtes, Quand Babylone en feu célébrait vos conquêtes; Lorsqu'on vit déployer ces drapeaux suspendus, Monuments des États à vos armes rendus; Lorsqu'avec tant d'éclat l'Euphrate vit paraître Cette jeune Azéma, la nièce de mon maître, Ce pur sang de Bélus et de nos souverains, Qu'aux Scythes ravisseurs ont arraché vos mains : Ce trône a vu flétrir sa majesté suprême, Dans des jours de triomphe, au sein du bonheur même.

ARZACE.

Azéma n'a point part à ce trouble odieux, Un seul de ses regards adoucirait les dieux; Azéma d'un malheur ne peut être la cause. Mais de tout, cependant, Sémiramis dispose; Son cœur en ces horreurs n'est pas toujours plongé? MITRANE.

De ces chagrins mortels son esprit dégagé
Souvent reprend sa force et sa splendeur première.

J'y revois tous les traits de cette âme si fière,
A qui les plus grands rois, sur la terre adorés,
Même par leurs flatteurs ne sont pas comparés.

Mais lorsque, succombant au mal qui la déchire,
Ses mains laissent flotter les rênes de l'empire,
Alors le fier Assur, ce satrape insolent,
Fait gémir le palais sous son joug accablant.
Ce secret de l'État, cette honte du trône,
N'ont point encor percé les murs de Babylone.

Ailleurs on nous envie, ici nous gémissons.

ARZACE.

Pour les faibles humains quelles hautes leçons! Que partout le bonheur est mêlé d'amertume! Qu'un trouble aussi cruel m'agite et me consume! Privé de ce mortel, dont les yeux éclairés Auraient conduit mes pas à la cour égarés, Accusant le destin qui m'a ravi mon père, En proie aux passions d'un âge téméraire, A mes vœux orgueilleux sans guide abandonné, De quels écueils nouveaux je marche environné!

J'ai pleuré comme vous ce vieillard vénérable;
Phradate m'était cher, et sa perte m'accable:
Hélas! Ninus l'aimait; il lui donna son fils;
Ninias, notre espoir, à ses mains fut remis.
Un même jour ravit et le fils et le père;
Il s'imposa dès lors un exil volontaire;
Mais enfin son exil a fait votre grandeur.
Élevé près de lui dans les champs de l'honneur,
Vous avez à l'empire ajouté des provinces;
Et, placé par la gloire au rang des plus grands princes,
Vous êtes devenu l'ouvrage de vos mains.

#### ARZACE.

Je ne sais en ces lieux quels seront mes destins.

Aux plaines d'Arbezan quelques succès peut-être,

Quelques travaux heureux m'ont assez fait connaître;

Et quand Sémiramis, aux rives de l'Oxus,

Vint imposer des lois à cent peuples vaincus,

Elle laissa tomber de son char de victoire

Sur mon front jeune encore un rayon de sa gloire;

Mais souvent dans les camps un soldat honoré

Rampe à la cour des rois, et languit ignoré.

Mon père, en expirant, me dit que ma fortun?
Dépendait en ces lieux de la cause commune.
Il remit dans mes mains ces gages précieux,
Qu'il conserva toujours loin des profanes yeux:
Je dois les déposer dans les mains du grand-prêtre;
Lui seul doit en juger, lui seul doit les connaître;
Sur mon sort, en secret, je dois le consulter;
A Sémiramis même il peut me présenter.

#### MITRANE.

Rarement il l'approche; obscur et solitaire
Renfermé dans les soins de son saint ministère,
Sans vaine ambition, sans crainte, sans détour,
On le voit dans son temple, et jamais à la cour.
Il n'a point affecté l'orgueil du rang suprême,
Ni placé sa tiare auprès du diadème;
Moins il veut être grand, plus il est révéré.
Quelque accès m'est ouvert en ce séjour sacré;
Je puis même, en secret, lui parler à cette heure.
Vous le verrez ici, non loin de sa demeure,
Avant qu'un jour plus grand vienne éclairer nos yeux

#### SCENE II. - ARZACE.

Eh! quelle est donc sur moi la volonté des dieux? Que me récervent-ils? et d'où vient que mon père M'envoie, en expirant, aux pieds du sanctuaire, Moi soldat, moi nourri dans l'horreur des combats, Moi qu'enfin l'amour seul entraîne sur ses pas? Aux dieux des Chaldéens quel service ai-je à rendre? Mais quelle voix plaintive ici se fait entendre?

(On entend des gémissements sortir du fond du tombeau, ou l'on suppose qu'ils sont entendus.)

Du fond de cette tombe un cri lugubre, affreux, Sur mon front pâlissant fait dresser mes cheveux; De Ninus, m'a-t-on dit, l'ombre en ces lieux habite.... Les cris ont redoublé, mon âme est interdite. Séjour sombre et sacré, mânes de ce grand roi, Voix puissante des dieux, que voulez-vous de moi?

SCÈNE III. — ARZACE, LE GRAND MAGE OROÈS, SUITE DE MAGES, MITRANE.

MITRANE, au mage Oroès.
Oui, seigneur, en vos mains Arzace ici doit rendre
Ces monuments secrets que vous semblez attendre.

Du dieu des Chaldéens pontife redouté, Permettez qu'un guerrier, à vos yeux présenté, Apporte à vos genoux la volonté dernière D'un père à qui mes mains ont fermé la paupière.

Vous daignâtes l'aimer.

oroès.

Jeune et brave mortel, D'un dieu qui conduit tout le décret éternel Vous amène à mes yeux plus que l'ordre d'un père. De Phradate à jamais la mémoire m'est chère; Son fils me l'est encor plus que vous ne croyez. Ces gages précieux, par son ordre envoyés, Où sont-ils?

ARZACE.

Les voici.

(Les esclaves donnent le coffre aux mages, qui le posent sur un autel.)
OROÈS, ouvrant le coffre, et se penchant avec respect et
avec douleur.

C'est donc vous que je touche, Restes chers et sacrés; je vous vois, et ma bouche, Presse, avec des sanglots, ces tristes monuments Qui, m'arrachant des pleurs, attestent mes serments! Que l'on nous laisse seuls; allez, et vous, Mitrane, De ce secret mystère écartez tout profane.

(Les mages se retirent.)

Voici ce même sceau dont Ninus autrefois
Transmit aux nations l'empreinte de ses lois:
Je la vois, cette lettre à jamais effrayante,
Que, prête à se glacer, traça sa main mourante.
Adorez ce bandeau dont il fut couronné:
A venger son trépas ce fer est destiné,
Ce fer qui subjugua la Perse et la Médie,
Inutile instrument contre la perfidie,
Contre un poison trop sûr, dont les mortels apprêts....
ARZACE.

Ciel! que m'apprenez-vous?

oroès.

Ces horribles secrets

Sont encor demeurés dans une nuit profonde. Du sein de ce sépulcre, inaccessible au monde, Les mânes de Ninus et les dieux outragés Ont élevé leurs voix, et ne sont point vengés.

ARZACE.

Jugez de quelle horreur j'ai dû sentir l'atteinte! Ici même, et du fond de cette auguste enceinte, D'affreux gémissements sont vers moi parvenus.

Ces accents de la mort sont la voix de Ninus.

ARZACE.

Deux fois à mon oreille ils se sont fait entendre. oroès.

Ils demandent vengeance.

ARZACE.

Il a droit de l'attendre.

Mais de qui?

oroès.

Les cruels dont les coupables mains Du plus juste des rois ont privé les humains, Ont de leur trahison caché la trame impie; Dans la nuit de la tombe elle est ensevelie. Aisément des mortels ils ont séduit les yeux: Mais on ne peut tromper l'œil vigilant des dieux Des plus obscurs complots il perce les abîmes.

ARZACE.

Ah! si ma faible main pouvait punir ces crimes i Je ne sais; mais l'aspect de ce fatal tombeau Dans mes sens étonnés porte un trouble nouveau. Ne puis-je y consulter ce roi qu'on y révère?

Non : le ciel le défend; un oracle sévère

Nous interdit l'accès de ce séjour de pleurs
Habité par la mort et par des dieux vengeurs.
Attendez avec moi le jour de la justice:
Il est temps qu'il arrive, et que tout s'accomplisse.
Je n'en puis dire plus; des pervers éloigné,
Je lève en paix mes mains vers le ciel indigné.
Sur ce grand intérêt, qui peut-être vous touche,
Ce ciel, quand il lui plaît, ouvre et ferme ma bouche.
J'ai dit ce que j'ai dû; tremblez qu'en ces remparts
Une parole, un geste, un seul de vos regards
Ne trahisse un secret que mon dieu vous confie.
Il y va de sa gloire, et du sort de l'Asie,
Il y va de vos jours. Vous, mages, approchez;
Que ces chers monuments sous l'autel soient cachés.

(La grande porte du palais s'ouvre et se remplit de gardes. Assur paraît avec sa suite d'un autre côté.)

Déjà le palais s'ouvre; on entre chez la reine; Vous voyez cet Assur, dont la grandeur hautaine Traîne ici sur ses pas un peuple de flatteurs. A qui, Dieu tout-puissant, donnez-vous les grandeurs? O monstre!

ARZACE.

Quoi, seigneur!...

oroès.

Adieu. Quand la nuit sombre Sur ces coupables murs viendra jeter son ombre, Je pourrai vous parler en présence des dieux. Redoutez-les, Arzace, ils ont sur vous les yeux.

SCÈNE IV. — ARZACE, sur le devant du théâtre, avec MITRANE, qui reste auprès de lui; ASSUR, vers un des côtés, avec CÉDAR et sa suite.

#### ARZACE.

De tout ce qu'il m'a dit que mon âme est émue! Quels crimes! quelle cour! et qu'elle est peu connue! Quoi! Ninus, quoi! mon maître est mort empoisonné! Et je ne vois que trop qu'Assur est soupçonné.

Des rois de Babylone Assur tient sa naissance; Sa fière autorité veut de la déférence : La reine le ménage, on craint de l'offenser; Et l'on peut, sans rougir, devant lui s'abaisser.

ARZACE.

Devant lui?

ASSUR, dans l'enfoncement, à Cédar. Me trompé-je? Arzace à Babylone! Sans mon ordre! Qui? lui! Tant d'audace m'étonne

# ACTE I, SCÈNE IV.

ARZACE.

Quel orgueil!

ASSUR.

Approchez : quels intérêts nouveaux Vous font abandonner vos camps et vos drapeaux? Des rives de l'Oxus quel sujet vous amène?

ARZACE.

Mes services, seigneur, et l'ordre de la reine.

ASSUR.

Quoi! la reine vous mande?

ARZACE.

Oui.

ASSUR.

Mais savez-vous bien

Que pour avoir son ordre on demande le mien?

ARZACE.

Je l'ignorais, seigneur, et j'aurais pensé même Blesser, en le croyant, l'honneur du diadème. Pardonnez; un soldat est mauvais courtisan. Nourri dans la Scythie, aux plaines d'Arbazan, J'ai pu servir la cour, et non pas la connaître

ASSUR.

L'âge, le temps, les lieux, vous l'apprendront peut-être; Mais ici par moi seul aux pieds du trône admis, Que venez-vous chercher près de Sémiramis?

ARZACE.

J'ose lui demander le prix de mon courage, L'honneur de la servir.

ASSUR.

Vous osez davantage.

Vous ne m'expliquez pas vos vœux présomptueux : Je sais pour Azéma vos desseins et vos feux.

ARZACE.

Je l'adore, sans doute, et son cœur où j'aspire Est d'un prix à mes yeux au-dessus de l'empire : Et mes profonds respects, mon amour....

ASSUR.

Arrêtez.

Vous ne connaissez pas à qui vous insultez.
Qui? vous! associer la race d'un Sarmate
Au sang des demi-dieux du Tigre et de l'Euphrate?
Je veux bien par pitié vous donner un avis:
Si vous osez porter jusqu'à Sémiramis
L'injurieux aveu que vous osez me faire,
Vous m'avez entendu, frémissez, téméraire:
Mes droits impunément ne sont point offensés.

ARZACE.

J'y cours de ce pas même, et vous m'enhardissez:

C'est l'effet que sur moi fit toujours la menace. Quels que soient en ces lieux les droits de votre place, Vous n'avez pas celui d'outrager un soldat Qui servit et la reine, et vous-même, et l'État. Je vous parais hardi; mon feu peut vous déplaire: Mais vous me paraissez cent fois plus téméraire, Vous qui, sous votre joug prétendant m'accabler, Vous croyez assez grand pour me faire trembler.

ASSUR

Pour vous punir peut-être; et je vais vous apprendre Quel prix de tant d'audace un sujet doit attendre.

ARZACE.

Tous deux nous l'apprendrons.

SCENE V. — SÉMIRAMIS paraît dans le fond, appuyée sur ses femmes; OTANE, son confident, ra au-devant d'Assur; ASSUR, ARZACE, MITRANE.

OTANE.

Seigneur, quittez ces lieux.

La reine en ce moment se cache à tous les yeux; Respectez les douleurs de son âme éperdue. Dieux, retirez la main sur sa tête étendue!

ARZACE, en se retirant.

Que je la plains!

ASSUR, à l'un des siens.

Sortons; et, sans plus consulter,

De ce trouble inouï songeons à profiter. •

(Il sort avec sa suite. — Sémiramis avance sur la scène.)

OTANE, revenant à Sémiramis.

O reine! rappelez votre force première; Que vos yeux, sans horreur, s'ouvrent à la lumière.

SÉMIRAMIS.

O voiles de la mort, quand viendrez-vous couvrir Mes yeux remplis de pleurs, et lassés de s'ouvri (Elle marche éperdue sur la scène, croyant voir l'ombre de Ninux, Abîmes, fermez-vous; fantôme horrible, arrête: Frappe, ou cesse à la fin de menacer ma tête.

Arzace est-il venu?

OTANE.

Madame, en cette cour, Arzace auprès du temple a devancé le jour.

SÉMIRAMIS.

Cette voix formidable, infernale ou céleste, Qui dans l'ombre des nuits pousse un cri si funeste, M'avertit que, le jour qu'Arzace doit venir, Mes douloureux tourments seront prêts à finir.
OTANE.

Au sein de ces horreurs goûtez donc quelque joie : Espérez dans ces dieux dont le bras se déploie. SÉMIRAMIS.

Arzace est dans ma cour!... Ah! je sens qu'à son nom ... L'horreur de mon forfait trouble moins ma raison.

#### OTANE.

Perdez-en pour jamais l'importune mémoire; Que de Sémiramis les beaux jours pleins de gloire Effacent ce moment heureux ou malheureux Qui d'un fatal hymen brisa le joug affreux. Ninus, en vous chassant de son lit et du trône, En vous perdant, madame, eût perdu Babylone. Pour le bien des mortels vous prévîntes ses coups; Babylone et la terre avaient besoin de vous : Et quinze ans de vertus et de travaux utiles, Les arides déserts par vous rendus fertiles, Les sauvages humains soumis au frein des lois, Les arts dans nos cités naissant à votre voix, Ces hardis monuments que l'univers admire, Les acclamations de ce puissant empire, Sont autant de témoins dont le cri glorieux A déposé pour vous au tribunal des dieux. Enfin, si leur justice emportait la balance, Si la mort de Ninus excitait leur vengeance, D'où vient qu'Assur ici brave en paix leur courroux? Assur fut en effet plus coupable que vous; Sa main, qui prépara le breuvage homicide, Ne tremble point pourtant, et rien ne l'intimide.

#### SÉMIRAMIS.

Nos destins, nos devoirs étaient trop différents: Plus les nœuds sont sacrés, plus les crimes sont grands. J'étais épouse, Otane, et je suis sans excuse; Devant les dieux vengeurs mon désespoir m'accuse. J'avais cru que ces dieux, justement offensés, En m'arrachant mon fils, m'avaient punie assez; Que tant d'heureux travaux rendaient mon diadème, Ainsi qu'au monde entier, respectable au ciel même: Mais depuis quelques mois ce spectre furieux Vient affliger mon cœur, mon oreille, mes yeux. Je me traîne à la tombe, où je ne puis descendre: J'y révère de loin cette fatale cendre; Je l'invoque en tremblant : des sons, des cris affreux, De longs gémissements répondent à mes vœux. D'un grand événement je me vois avertie, Et peut être il est temps que le crime s'expie.

OTANE.

Mais est-il assuré que ce spectre fatal
Soit en effet sorti du séjour infernal?
Souvent de ces erreurs notre âme est obsédée;
De son ouvrage même elle est intimidée;
Croit voir ce qu'elle craint; et, dans l'horreur des nuits,
Voit enfin les objets qu'elle-même a produits.

SÉMIRAMIS.

Je l'ai vu : ce n'est point une erreur passagère Qu'enfante du sommeil la vapeur mensongère; Le sommeil, à mes yeux refusant ses douceurs, N'a point sur mes esprits répandu ses erreurs. Je veillais, je pensais au sort qui me menace, Lorsqu'au bord de mon lit j'entends nommer Arzace. Ce nom me rassurait : tu sais quel est mon cœur; Assur depuis un temps l'a pénétré d'horreur. Je frémis quand il faut ménager mon complice : Rougir devant ses yeux est mon premier supplice, Et je déteste en lui cet avantage affreux, Que lui donne un forfait qui nous unit tous deux. Je voudrais... mais faut-il, dans l'état qui m'opprime, Par un crime nouveau punir sur lui mon crime? Je demandais Arzace, afin de l'opposer Au complice odieux qui pense m'imposer; Je m'occupais d'Arzace, et j'étais moins troublée. Dans ces moments de paix, qui m'avaient consolée, Ce ministre de mort a reparu soudain Tout dégouttant de sang, et le glaive à la main: Je crois le voir encor, je crois encor l'entendre. Vient-il pour me punir? vient-il pour me défendre? Arzace au moment même arrivait dans ma cour; Le ciel à mon repos a réservé ce jour : Cependant toute en proie au trouble qui me tue, La paix ne rentre point dans mon âme abattue. Je passe à tout moment de l'espoir à l'effroi. Le fardeau de la vie est trop pesant pour moi. Mon trône m'importune, et ma gloire passée N'est qu'un nouveau tourment de ma triste pensée.

J'ai nourri mes chagrins sans les manifester;
Ma peur m'a fait rougir. J'ai craint de consulter
Ce mage révéré que chérit Bahylone,
D'avilir devant lui la majesté du trône,
De montrer une fois, en présence du ciel,
Sémiramis tremblante aux regards d'un mortel.
Mais j'ai fait en secret, moins fière ou plus hardie,
Consulter Jupiter aux sables de Libye,
Comme si, loin de nous, le dieu de l'univers

N'eût mis la vérité qu'au fond de ces déserts; Le dieu qui s'est caché dans cette sombre enceinte A reçu dès longtemps mon hommage et ma crainte; J'ai comblé ses autels et de dons et d'encens. Répare-t-on le crime, hélas! par des présents? De Memphis aujourd'hui j'attends une réponse.

SCÈNE VI. - SÉMIRAMIS, OTANE, MITRANE.

MITRANE.

Aux portes du palais en secret on annonce Un prêtre de l'Égypte arrivé de Memphis.

SÉMIRAMIS.

Je verrai donc mes maux ou comblés ou finis!
Allons; cachons surtout au reste de l'empire
Le trouble humiliant dont l'horreur me déchire;
Lt qu'Arzace, à l'instant à mon ordre rendu,
Puisse apporter le calme à ce cœur éperdu!

# ACTE SECOND.

SCÈNE I. - ARZACE, AZÉMA

AZÉMA.

Arzace, écoutez-moi; cet empire indompté Vous doit son nouveau lustre, et moi, ma liberté. Quand les Scythes vaincus, réparant leurs défaites, S'élancèrent sur nous de leurs vastes retraites, Quand mon père en tombant me laissa dans leurs fers Vous seul, portant la foudre au fond de leurs déserts Brisates mes liens, remplites ma vengeance. Je vous dois tout; mon cœur en est la récompense : Je ne serai qu'à vous. Mais notre amour nous perd. Votre cœur généreux, trop simple et trop ouvert, A cru qu'en cette cour, ainsi qu'en votre armée, Suivi de vos exploits et de la renommée, Vous pouviez déployer, sincère impunément, La fierté d'un héros et le cœur d'un amant. Vous outragez Assur, vous devez le connaître; Vous ne pouvez le perdre, il menace, il est maître; Il abuse en ces lieux de son pouvoir fatal, Il est inexorable... il est votre rival.

ARZACE.

Il vous aime! qui? lui! .

AZĖMA.

Ce cœur sombre et farouche,

Qui hait toute vertu, qu'aucun charme ne touche, Ambitieux, esclave, et tyran tour à tour, S'est-il flatté de plaire, et connaît-il l'amour? Des rois assyriens comme lui descendue, Et plus près de ce trône, où je suis attendue, Il pense, en m'immolant à ses secrets desseins, Appuyer de mes droits ses droits trop incertains. Pour moi, si Ninias, à qui, dès sa naissance, Ninus m'avait donnée aux jours de mon enfance, Si l'héritier du sceptre à moi seule promis Voyait encor le jour près de Sémiramis; S'il me donnait son cœur avec le rang suprême, J'en atteste l'amour, j'en jure par vous-même, Ninias me verrait préférer aujourd'hui Un exil avec vous à ce trône avec lui. Les campagnes du Scythe, et ses climats stériles, Pleins de votre grand nom, sont d'assez doux asiles: Le sein de ces déserts, où naquit notre amour, Est pour moi Babylone, et deviendra ma cour. Peut-être l'ennemi que cet amour outrage A ce doux châtiment ne borne point sa rage. J'ai démêlé son âme, et j'en vois la noirceur; Le crime, ou je me trompe, étonne peu son cœur. Votre gloire déjà lui fait assez d'ombrage; Il vous craint, il vous hait.

ARZACE

Mais je ne le crains pas, étant aimé de vous.
Conservez vos bontés, je brave son courroux.
La reine entre nous deux tient au moins la balance.
Je me suis vu d'abord admis en sa présence;
Elle m'a fait sentir, à ce premier accueil,
Autant d'humanité qu'Assur avait d'orgueil;
Et relevant mon front, prosterné vers son trône,
M'a vingt fois appelé l'appui de Babylone.
Je m'entendais flatter de cette auguste voix
Dont tant de souverains ont adoré les lois;
Je la voyais franchir cet immense intervalle
Qu'a mis entre elle et moi la majesté royale:
Que j'en étais touché! qu'elle était à mes yeux
La mortelle, après vous, la plus semblable aux dieux!

Si la reine est pour nous, Assur en vain menace, Je ne crains rien.

ARZACE.

J'allais, plein d'une noble audace, Mettre à ses pieds mes vœux jusqu'à vous élevés, Qui révoltent Assur, et que vous approuvez.
Un prêtre de l'Égypte approche au moment même,
Des oracles d'Ammon portant l'ordre suprême.
Elle ouvre le billet d'une tremblante main,
Fixe les yeux sur moi, les détourne soudain,
Laisse couler des pleurs, interdite, éperdue,
Me regarde, soupire, et s'échappe à ma vue.
On dit qu'au désespoir son grand cœur est réduit,
Que la terreur l'accable, et qu'un dieu la poursuit.
Je m'attendris sur elle; et je ne puis comprendre
Qu'après plus de quinze ans, soigneux de la défendre,
Le ciel la persécute, et paraisse outragé.
Qu'a-t-elle fait aux dieux? d'où vient qu'ils ont changé?
AZÉMA.

On ne parle en effet que d'augures funestes, De mânes en courroux, de vengeances célestes. Sémiramis troublée a semblé quelques jours Des soins de son empire abandonner le cours; Et j'ai tremblé qu'Assur, en ces jours de tristesse, Du palais effrayé n'accablat la faiblesse. Mais la reine a paru, tout s'est calmé soudain; Tout a senti le poids du pouvoir souverain. Si déjà de la cour mes yeux ont quelque usage, La reine hait Assur, l'observe, le ménage: Ils se craignent l'un l'autre; et, tout prêts d'éclater, Quelque intérêt secret semble les arrêter. J'ai vu Sémiramis à son nom courroucée; La rougeur de son front trahissait sa pensée; Son cœur paraissait plein d'un long ressentiment : Mais souvent à la cour tout change en un moment. Retournez, et parlez.

ARZACE.

J'obéis; mais j'ignore Sı je puis à son trône être introduit encore.

Ma voix secondera mes vœux et votre espoir; Je fais de vous aimer ma gloire et mon devoir. Que de Sémiramis on adore l'empire, Que l'Orient vaincu la respecte et l'admire, Dans mon triomphe heureux j'envierai peu les siens. Le monde est à ses pieds, mais Arzace est aux miens. Allez. Assur paraît.

ARZACE.

Qui? ce traître? A sa vue D'une invincible horreur je sens mon âme émue. SCENE II. - ASSUR, CEDAR, ARZACE, AZEMA.

ASSUR, à Cédar.

Va, dis-je, et vois enfin si les temps sont venus De lui porter des coups trop longtemps retenus.

(Cédar sort.)

Quoi! je le vois encore! il brave encor ma haine!

Vous voyez un sujet protégé par sa reine.

ASSUR.

Elle a daigné vous voir: mais vous a-t-elle appris De l'orgueil d'un sujet quel est le digne prix? Savez-vous qu'Azéma, la fille de vos maîtres, Ne doit unir son sang qu'au sang de ses ancêtres? Et que de Ninias épouse en son berceau....

ARZACE.

Je sais que Ninias, seigneur, est au tombeau; Que son père avec lui mourut d'un coup funeste; Il me suffit.

ASSUR.

Eh bien! apprenez donc le reste.

Sachez que de Ninus le droit m'est assuré,

Qu'entre son trône et moi je ne vois qu'un degré;

Que la reine m'écoute, et souvent sacrifie

A mes justes conseils un sujet qui s'oublie;

Et que tous vos respects ne pourront effacer

Les téméraires vœux qui m'osaient offenser.

ARZACE.

Instruit à respecter le sang qui vous fit naître, Sans redouter en vous l'autorité d'un maître, Je sais ce qu'on vous doit, surtout en ces climats, Et je m'en souviendrais, si vous n'en parliez pas. Vos aïeux, dont Bélus a fondé la noblesse, Sont votre premier droit au cœur de la princesse, Vos intérêts présents, le soin de l'avenir, Le besoin de l'État, tout semble vous unir. Moi, contre tant de droits, qu'il me faut reconnaître, J'ose en opposer un qui les vaut tous peut-être : J'aime; et j'ajouterais, seigneur, que mon secours A vengé ses malheurs, a défendu ses jours, A soutenu ce trône où son destin l'appelle, Si j'osais, comme vous, me vanter devant elle. Je vais remplir son ordre à mon zèle commis; Je n'en recois que d'elle et de Sémiramis. L'Etat peut quelque jour être en votre puissance; Le ciel donne souvent des rois dans sa vengeance: Mais il vous trompe au moins dans l'un de vos projets, Si vous comptez Arzace au rang de vos sujets.
ASSUR.

Tu combles la mesure, et tu cours à ta perte,

SCÈNE III. - ASSUR, AZÉMA.

ASSUR.

Madame, son audace est trop longtemps soufferte. Mais puis-je en liberté m'expliquer avec vous sur un sujet plus noble et plus digne de nous?

AZÉMA.

In est-il? mais parlez.

ASSUR.

Bientôt l'Asie entière Sous vos pas et les miens ouvre une autre carrière Les faibles intérêts doivent peu nous frapper; L'univers nous appelle, et va nous occuper. Sémiramis n'est plus que l'ombre d'elle-même; Le ciel semble abaisser cette grandeur suprême : Cet astre si brillant, si longtemps respecté, Penche vers son déclin, sans force et sans clarté. On le voit, on murmure, et déjà Babylone Demande à haute voix un héritier du trône. Ce mot en dit assez; vous connaissez mes droits: Ce n'est point à l'amour à nous donner des rois. Non qu'à tant de beautés mon âme inaccessible Se fasse une vertu de paraître insensible; Mais pour vous et pour moi j'aurais trop à rougir, Si le sort de l'État dépendait d'un soupir; Un sentiment plus digne et de l'un et de l'autre Doit gouverner mon sort, et commander au vôtre. Vos aïeux sont les miens, et nous les trahissons, Nous perdons l'univers, si nous nous divisons Je puis vous étonner; cet austère langage Effarouche aisément les grâces de votre âge; Mais je parle aux héros, aux rois, dont vous sortez, A tous ces demi-dieux que vous représentez. Longtemps, foulant aux pieds leur grandeur et leur cendre, Usurpant un pouvoir où nous devons prétendre, Donnant aux nations ou des lois, ou des fèrs, Une femme imposa silence à l'univers. De sa grandeur qui tombe affermissez l'ouvrage; Elle eut votre beauté, possédez son courage. L'amour à vos genoux ne doit se présenter Que pour vous rendre un sceptre, et non pour vous l'ôter. C'est ma main qui vous l'offre, et du moins je me flatte Que vous n'immolez pas à l'amour d'un Sarmate

La majesté d'un nom qu'il vous faut respecter, Et le trône du monde où vous devez monter.

Reposez-vous sur moi, sans insulter Arzace, Du soin de maintenir la splendeur de ma race. Je défendrai surtout, quand il en sera temps, Les droits que m'ont transmis les rois dont je descends. Je connais vos aïeux; mais, après tout, j'ignore Si parmi ces héros, que l'Assyrie adore, Il en est un plus grand, plus chéri des humains, Que ce même Sarmate, objet de vos dédains. Aux vertus, croyez-moi, rendez plus de justice. Pour moi, quand il faudra que l'hymen m'asservisse, C'est à Sémiramis à faire mes destins, Et j'attendrai, seigneur, un maître de ses mains. J'écoute peu ces bruits que le peuple répète, Échos tumultueux d'une voix plus secrète. J'ignore si vos chefs, aux révoltes poussés, De servir une femme en secret sont lassés: Je les vois à ses pieds baisser leur tête altière, Ils peuvent murmurer, mais c'est dans la poussière. Les dieux, dit-on, sur elle ont étendu leur bras: J'ignore son offense, et je ne pense pas, Si le ciel a parlé, seigneur, qu'il vous choisisse Pour annoncer son ordre, et servir sa justice. Elle règne, en un mot. Et vous qui gouvernez, Vous prenez à ses pieds les lois que vous donnez; Je ne connais ici que son pouvoir suprême: Ma gloire est d'obéir; obéissez de même.

# SCENE IV. - ASSUR, CÉDAR.

ASSUR.

Obéir! ah! ce mot fait trop rougir mon front;
J'en ai trop dévoré l'insupportable affront.
Parle, as-tu réussi? Ces semences de haine,
Que nos soins en secret cultivaient avec peine,
Pourront-elles porter, au gré de ma fureur,
Les fruits que j'en attends de discorde et d'horreur?
CÉDAR.

J'ose espèrer beaucoup. Le peuple enfin commence A sortir du respect, et de ce long silence ou le nom, les exploits, l'art de Sémiramis, Ont enchaîné les cœurs étonnés et soumis On veut un successeur au trône d'Assyrie; Et quiconque, seigneur, aime encor la patrie, Ou qui, gagné par moi, se vante de l'aimer, Dit qu'il nous faut un maître, et qu'il faut vous nommer.

Chagrins toujours cuisants! honte toujours nouvelle! Quoi! ma gloire, mon rang, mon destin dépend d'elle! Quoi! j'aurais fait mourir et Ninus et son fils, Pour ramper le premier devant Sémiramis! Pour languir, dans l'éclat d'une illustre disgrâce, Près du trône du monde, à la seconde place! La reine se bornait à la mort d'un époux; Mais j'étendis plus loin ma fureur et mes coups: Ninias, en secret privé de la lumière, Du trône où j'aspirais m'entr'ouvrait la barrière, Quand sa puissante main la ferma sous mes pas. C'est en vain que, flattant l'orgueil de ses appas, J'avais cru chaque jour prendre sur sa jeunesse Cet heureux ascendant que les soins, la souplesse, L'attention, le temps, savent si bien donner Sur un cœur sans dessein, facile à gouverner. Je connus mal cette ame inflexible et profonde; Rien ne la put toucher que l'empire du monde. Elle en parut trop digne, il le faut avouer : Je suis dans mes fureurs contraint à la louer. Je la vis retenir dans ses mains assurées De l'Etat chancelant les rênes égarées, Apaiser le murmure, étouffer les complots, Gouverner en monarque, et combattre en héros. Je la vis captiver et le peuple et l'armée. Ce grand art d'imposer, même à la renommée, Fut l'art qui sous son joug enchaîna les esprits: L'univers à ses pieds demeure encor surpris. Que dis-je? sa beauté, ce flatteur avantage, Fit adorer les lois qu'imposa son courage; Et, quand dans mon dépit j'ai voulu conspirer, Mes amis consternés n'ont su que l'admirer.

CÉDAR.

Ce charme se dissipe, et ce pouvoir chancelle; Son génie égaré semble s'éloigner d'elle. Un vain remords la trouble; et sa crédulité A depuis quelque temps en secret consulté Ces oracles menteurs d'un temple méprisable, Que les fourbes d'Egypte ont rendu vénérable. Son encens et ses vœux fatiguent les autels; Elle devient semblable au reste des mortels: Elle a connu la crainte.

ASSUR.

Accablons sa faiblesse: Je ne puis m'élever qu'autant qu'elle s'abaisse. De Babylone au moins j'ai fait parler la voix:
Sémiramis enfin va céder une fois.
Ce premier coup porté, sa ruine est certaine.
Me donner Azéma, c'est cesser d'être reine;
Oser me refuser, soulève ses États;
Et de tous les côtés le piège est sous ses pas.
Mais peut-être, après tout, quand je crois la surprendre,
J'ai lassé ma fortune à force de l'attendre.

CÉDAR.

Si la reine vous cède, et nomme un héritier, Assur de son destin peut-il se défier? De vous et d'Azéma l'union désirée Rejoindra de nos rois la tige séparée. Tout vous porte à l'empire, et tout parle pour vous.

ASSUR.

Pour Azéma sans doute il n'est point d'autre époux.

Mais pourquoi de si loin faire venir Arzace?

Elle a favorisé son insolente audace.

Tout prêt à le punir, je me vois retenu

Par cette même main dont il est soutenu.

Prince, mais sans sujets, ministre, et sans puissance,

Environné d'honneurs, et dans la dépendance,

Tout m'afflige, une amante, un jeune audacieux,

Des prêtres consultés, qui font parler leurs dieux,

Sémiramis enfin toujours en défiance,

Qui me ménage à peine, et qui craint ma présence i

Nous verrons si l'ingrate avec impunité

Ose pousser à bout un complice irrité.

(Il veut sortir.)

# SCENE V. — ASSUR, OTANE, CEDAR.

OTANE.

Seigneur, Sémiramis vous ordonne d'attendre: Elle veut en secret vous voir et vous entendre, Et de cet entretien qu'aucun ne soit témoin.

ASSUR.

A ses ordres sacrés j'obéis avec soin, Otane, et j'attendrai sa volonté suprême.

# SCÈNE VI. — ASSUR, CÉDAR.

ASSUR.

Eh! d'où peut donc venir ce changement extrême? Depuis près de trois mois je lui semble odieux; Mon aspect importun lui fait baisser les yeux; Toujours quelque témoin nous voit et nous écoute; De nos froids entretiens, qui lui pèsent sans doute Ses soudaines frayeurs interrompent le cours;

Son silence souvent répond à mes discours. Que veut-elle me dire? ou que veut-elle apprendre? Elle avance vers nous; c'est elle. Va m'attendre.

# SCENE VII. - SÉMIRAMIS, ASSUR.

#### SÉMIRAMIS.

Seigneur, il faut enfin que je vous ouvre un cœur Qui longtemps devant vous dévora sa douleur. J'ai gouverné l'Asie, et peut-être avec gloire; Peut-être Babylone, honorant ma mémoire, Mettra Sémiramis à côté des grands rois. Vos mains de mon empire ont soutenu le poids. Partout victorieuse, absolue, adorée, De l'encens des humains je vivais enivrée; Tranquille, j'oubliai, sans crainte et sans ennuis, Quel degré m'éleva dans ce rang où je suis. Des dieux, dans mon bonheur, j'oubliai la justice Elle parle, je cède: et ce grand édifice, Que je crus à l'abri des outrages du temps, Veut être raffermi jusqu'en ses fondements.

#### ASSUR.

Madame, c'est à vous d'achever votre ouvrage, De commander au temps, de prévoir son outrage. Qui pourrait obscurcir des jours si glorieux? Quand la terre obéit, que craignez-vous des dieux? sémiramis.

La cendre de Ninus repose en cette enceinte, Et vous me demandez le sujet de ma crainte! Vous!

#### ASSUR.

Je vous avouerai que je suis indigne Qu'on se souvienne encor si Ninus a régné. Craint-on après quinze ans ses mânes en colère? Ils se seraient vengés, s'ils avaient pu le faire. D'un éternel oubli ne tirez point les morts. Je suis épouvanté, mais c'est de vos remords. Ah! ne consultez point d'oracles inutiles : C'est par la fermeté qu'on rend les dieux faciles. Ce fantôme inoui qui paraît en ce jour, Qui naquit de la crainte, et l'enfante à son tour, Peut-il vous effrayer par tous ses vains prestiges? Pour qui ne les craint point il n'est point de prodiges; Ils sont l'appat grossier des peuples ignorants, L'invention du fourbe, et le mépris des grands. Mais si quelque intérêt plus noble et plus solide Eclaire votre esprit qu'un vain trouble intimide,

S'il vous faut de Bélus éterniser le sang, Si la jeune Azéma prétend à ce haut rang.... sémiramis.

Je viens vous en parler. Ammon et Babylone Demandent sans détour un héritier du trône Il faut que de mon sceptre on partage le faix: Et le peuple et les dieux vont être satisfaits. Vous le savez assez, mon superbe courage S'était fait une loi de régner sans partage : Je tins sur mon hymen l'univers en suspens; Et quand la voix du peuple, à la fleur de mes ans, Cette voix qu'aujourd'hui le ciel même seconde, Me pressait de donner des souverains au monde; Si quelqu'un put prétendre au nom de mon époux, Cet honneur, je le sais, n'appartenait qu'à vous; Vous deviez l'espérer, mais vous pûtes connaître Combien Sémiramis craignait d'avoir un maître. Je vous fis, sans former un lien si fatal, Le second de la terre, et non pas mon égal. C'était assez, seigneur; et j'ai l'orgueil de croire Que ce rang aurait pu suffire à votre gloire. Le ciel me parle enfin; j'obéis à sa voix : Ecoulez son oracle, et recevez mes lois. « Babylone doit prendre une face nouvelle, Quand, d'un second hymen allumant le flambeau, Mère trop malheureuse, épouse trop cruelle, Tu calmeras Ninus au fond de son tombeau. » C'est ainsi que des dieux l'ordre éternel s'explique Je connais vos desseins et votre politique; Vous voulez dans l'Etat vous former un parti: Vous m'opposez le sang dont vous êtes sorti. De vous et d'Azéma mon successeur peut naître; Vous briguez cet hymen, elle y prétend peut-être. Mais moi, je ne veux pas que vos droits et les siens, Ensemble confondus, s'arment contre les miens: Telle est ma volonté, constante, irrévocable. C'est à vous de juger si le dieu qui m'accable A laissé quelque force à mes sens interdits, Si vous reconnaissez encor Sémiramis, Si je puis soutenir la majesté du trône. Je vais donner, seigneur, un maître à Babylone. Mais soit qu'un si grand choix honore un autre ou vous, Je serai souveraine en prenant un époux. Assemblez seulement les princes et les mages; Qu'ils viennent à ma voix joindre ici leurs suffrages; Le don de mon empire et de ma liberté Est l'acte le plus grand de mon autorité;

Loin de le prévenir, qu'on l'attende en silence.

Le ciel à ce grand jour attache sa clémence;

Tout m'annonce des dieux qui daignent se calmer;

Mais c'est le repentir qui doit les désarmer.

Croyez-moi, les remords, à vos yeux méprisables,

Sont la seule vertu qui reste à des coupables.

Je vous parais timide et faible; désormais

Connaissez la faiblesse, elle est dans les forfaits.

Cette crainte n'est pas honteuse au diadème;

Elle convient aux rois, et surtout à vous-même:

Et je vous apprendrai qu'on peut, sans s'avilir,

S'abaisser sous les dieux, les craindre, et les servir.

#### SCÈNE VIII. - ASSUR.

Quels discours étonnants! quels projets! quel langage! Est-ce crainte, artifice, ou faiblesse, ou courage? Prétend-elle, en cédant, raffermir ses destins? Et s'unit-elle à moi pour tromper mes desseins? A l'hymen d'Azéma je ne dois point prétendre! C'est m'assurer du sien, que je dois seul attendre. Ce que n'ont pu mes soins et nos communs forfaits, L'hommage dont jadis je flattai ses attraits, Mes brigues, mon dépit, la crainte de sa chute, Un oracle d'Egypte, un songe l'exécute! Quel pouvoir inconnu gouverne les humains! Que de faibles ressorts font d'illustres destins! Doutons encor de tout, voyons encor la reine. Sa résolution me paraît trop soudaine; Trop de soins à mes yeux paraissent l'occuper : Et qui change aisément est faible, ou veut tromper.

# ACTE TROISIÈME.

Le théâtre représente un cabinet du palais.

SCENE I. - SEMIRAMIS, OTANE.

SÉMIRAMIS.

Otane, qui l'eût cru, que les dieux en colère Me tendaient en effet une main salutaire, Qu'ils ne m'épouvantaient que pour se désarmer? Ils ont ouyert l'abîme, et l'ont daigné fermer C'est la foudre à la main qu'ils m'ont donné ma grâce; Ils ont changé mon sort, ils ont conduit Arzace, Ils veulent mon hymen; ils veulent expier, Par ce lien nouveau, les crimes du premier. Non, je ne doute plus que des cœurs ils disposent: Le mien vole au-devant de la loi qu'ils m'imposent. Arzace, c'en est fait, je me rends, et je voi Que tu devais régner sur le monde et sur moi.

OTANE.

Arzace! lui!

### SÉMIRAMIS.

Tu sais qu'aux plaines de Scythie, Quand je vengeais la Perse et subjuguais l'Asie, Ce héros (sous son père il combattait alors), Ce héros, entouré de captifs et de morts, M'offrit en rougissant, de ses mains triomphantes, Des ennemis vaincus les dépouilles sanglantes. A son premier aspect tout mon cœur étonné Par un pouvoir secret se sentit entraîné; Je n'en pus affaiblir le charme inconcevable, Le reste des mortels me sembla méprisable. Assur, qui m'observait, ne fut que trop jaloux; Dès lors le nom d'Arzace aigrissait son courroux : Mais l'image d'Arzace occupa ma pensée, Avant que de nos dieux la main me l'eût tracée, Avant que cette voix qui commande à mon cœur Me désignat Arzace, et nommat mon vainqueur.

OTANE.

C'est beaucoup abaisser ce superbe courage Qui des maîtres du Gange a dédaigné l'hommage, Qui, n'écoutant jamais de faibles sentiments, Veut des rois pour sujets, et non pas pour amants. Vous avez méprisé jusqu'à la beauté même, Dont l'empire accroissait votre empire suprême; Et vos yeux sur la terre exerçaient leur pouvoir; Sans que vous daignassiez vous en apercevoir. Quoi! de l'amour enfin connaissez-vous les charmes? Et pouvez-vous passer de ces sombres alarmes Au tendre sentiment qui vous parle aujourd'hui?

### SÉMIRAMIS.

Non, ce n'est point l'amour qui m'entraîne vers lui : Mon âme par les yeux ne peut être vaincue : Ne crois pas qu'à ce point de mon rang descendue, Écoutant dans mon trouble un charme suborneur, Je donne à la beauté le prix de la valeur; Je crois sentir du moins de plus nobles tendresses. Malheureuse! est-ce à moi d'éprouver des faiblesses, De connaître l'amour et ses fatales lois!

Otane, que veux-tu? je fus mère autrefois: Mes malheureuses mains à peine cultivèrent Ce fruit d'un triste hymen que les dieux m'enlevèrent. Seule, en proie aux chagrins qui venaient m'alarmer, N'ayant autour de moi rien que je pusse aimer, Sentant ce vide affreux de ma grandeur suprême, M'arrachant à ma cour et m'évitant moi-même. J'ai cherché le repos dans ces grands monuments, D'une âme qui se fuit trompeurs amusements. Le repos m'échappait; je sens que je le trouve, Je m'étonne en secret du charme que j'éprouve; Arzace me tient lieu d'un époux et d'un fils, Et de tous mes travaux, et du monde soumis. Que je vous dois d'encens, ô puissance céleste, Qui, me forçant de prendre un joug jadis funeste, Me préparez au nœud que j'avais abhorré, En m'embrasant d'un feu par vous-même inspiré!

OTANE.

Mais vous avez prévu la douleur et la rage Dont va frémir Assur à ce nouvel outrage; Car enfin il se flatte, et la commune voix A fait tomber sur lui l'honneur de votre choix: Il ne bornera pas son dépit à se plaindre.

SÉMIRAMIS.

Je ne l'ai point trompé, je ne veux pas le craindre. J'ai su quinze ans entiers, quel que fût son projet, Le tenir dans le rang de mon premier sujet : A son ambition, pour moi toujours suspecte, Je prescrivis quinze ans les bornes qu'il respecte. Je régnais seule alors : et si ma faible main Mit à ses vœux hardis ce redoutable frein, Que pourront désormais sa brigue et son audace Contre Sémiramis unie avec Arzace? Oui, je crois que Ninus, content de mes remords, Pour presser cet hymen quitte le sein des morts. Sa grande ombre en effet, déjà trop offensée, Contre Sémiramis serait trop courroucée; Elle verrait donner, avec trop de douleur, Sa couronne et son lit à son empoisonneur. Du sein de son tombeau voilà ce qui l'appelle; Les oracles d'Ammon s'accordent avec elle; La vertu d'Oroès ne me fait plus trembler; Pour entendre mes lois je l'ai fait appeler; Je l'attends.

OTANE.

Son crédit, son sacré caractère, Peut appuyer le choix que vous prétendez faire.

Sa voix achèvera de rassurer mon cœur.

OTANE.

Il vient

SCENE II. - SEMIRAMIS, OROES.

SÉMIRAMIS.

De Zoroastre auguste successeur, Je vais nommer un roi; vous, couronnez sa tête: Tout est-il préparé pour cette auguste fête? oroès.

Les mages et les grands attendent votre choix; Je remplis mon devoir, et j'obéis aux rois: Le soin de les juger n'est point notre partage; C'est celui des dieux seuls.

SÉMIRAMIS.

A ce sombre langage On dirait qu'en secret vous condamnez mes vœux. oroès.

Je ne les connais pas; puissent-ils être heureux! séminamis.

Mais vous interprétez les volontés célestes.

Ces signes que j'ai vus me seraient-ils funestes?

Une ombre, un dieu, peut-être, à mes yeux s'est montre;

Dans le sein de la terre il est soudain rentré.

Quel pouvoir a brisé l'éternelle barrière

Dont le ciel sépara l'enfer et la lumière?

D'où vient que les humains, malgré l'arrêt da sort.

Reviennent à mes yeux du séjour de la mort?

Du ciel, quand il le faut, la justice suprême Suspend l'ordre éternel établi par lui-même; Il permet à la mort d'interrompre ses lois, Pour l'effroi de la terre et l'exemple des rois.

SÉMIRAMIS.

Les oracles d'Ammon veulent un sacrifice.

oroès.

Il se fera, madame.

SÉMIRAMIS.

Eternelle justice,

Qui lisez dans mon âme avec des yeux vengeurs, Ne la remplissez plus de nouvelles horzeurs De mon premier hymen oubliez l'infortune.

(A Oroès qui s'éloignait.)

Revenez.

oroës, revenant.

Je croyais ma présence importune.

Répondez: ce matin aux pieds de vos autels Arzace a présenté des dons aux immortels?

Oui; ces dons leur sont chers, Arzace a su leur plaire. sémiramis.

Je le crois, et ce mot me rassure et m'éclaire. Puis-je d'un sort heureux me reposer sur lui? oroès.

Arzace de l'empire est le plus digne appui; Les dieux l'ont amené; sa gloire est leur ouvrage. SÉMIRAMIS.

J'accepte avec transport ce fortuné présage;
L'espérance et la paix reviennent me calmer.
Allez; qu'un pur encens recommence à fumer.
De vos mages, de vous, que la présence auguste
Sur l'hymen le plus grand, sur le choix le plus juste,
Attire de nos dieux les regards souverains.
Puissent de cet État les éternels destins
Reprendre avec les miens une splendeur nouvelle!
Hâtez de ce beau jour la pompe solennelle.
Allez.

### SCENE III. — SEMIRAMIS, OTANE.

### SÉMIRAMIS.

Ainsi le ciel est d'accord avec moi;
Je suis son interprète en choisissant un roi.
Que je vais l'étonner par le don d'un empire!
Qu'il est loin d'espérer ce moment où j'aspire!
Qu'Assur et tous les siens vont être humiliés!
Quand j'aurai dit un mot, la terre est à ses pieds.
Combien à mes bontés il faudra qu'il réponde!
Je l'épouse, et pour dot je lui donne le monde.
Enfin ma gloire est pure, et je puis la goûter.

# SCÈNE IV.—SÉMIRAMIS, OTANE, MITRANE, UN OFFICIER DU PALAIS.

#### MITRANE.

Arzace à vos genoux demande à se jeter : Daignez à ses douleurs accorder cette grâce.

### SÉMIRAMIS.

Quel chagrin près de moi peut occuper Arzace?

De mes chagrins lui seul a dissipé l'horreur:

Qu'il vienne; il ne sait pas ce qu'il peut sur mon cœur.

Vous, dont le sang s'apaise, et dont la voix m'inspire,

O manes redoutés, et vous, dieux de l'empire,

Dieux des Assyriens, de Ninus, de mon fils, Pour le favoriser soyez tous réunis! Quel trouble en le voyant m'a soudain pénétrée!

## SCÈNE V. - SÉMIRAMIS, ARZACE, AZÉMA.

### ARZACE.

O reine, à vous servir ma vie est consacrée:
Je vous devais mon sang, et quand je l'ai versé,
Puisqu'il coula pour vous, je fus récompensé.
Mon père avait joui de quelque renommée;
Mes yeux l'ont vu mourir commandant votre armée;
Il a laissé, madame, à son malheureux fils
Des exemples frappants, peut-être mal suivis.
Je n'ose devant vous rappeler la mémoire
Des services d'un père et de sa faible gloire,
Qu'afin d'obtenir grâce à vos sacrés genoux
Pour un fils téméraire, et coupable envers vous,
Qui, de ses vœux hardis écoutant l'imprudence,
Craint, même en vous servant, de vous faire une offense.

SÉMIRAMIS.

Vous, m'offenser? qui, vous? ah! ne le craignez pas.

#### ARZACE.

Vous donnez votre main, vous donnez vos Etats. Sur ces grands intérêts, sur ce choix que vous faites, Mon cœur doit renfermer ses plaintes indiscrètes : Je dois dans le silence, et le front prosterné, Attendre avec cent rois qu'un roi nous soit donné. Mais d'Assur hautement le triomphe s'apprête; D'un pas audacieux il marche à sa conquête; · Le peuple nomme Assur; il est de votre sang; Puisse-t-il mériter et son nom et son rang! Mais enfin je me sens l'âme trop élevée Pour adorer ici la main que j'ai bravée, Pour me voir écrasé de son orgueil jaloux. Souffrez que loin de lui, malgré moi loin de vous, Je retourne aux climats où je vous ai servie. J'y suis assez puissant contre sa tyrannie, Si des bienfaits nouveaux dont j'ose me flatter....

### SÉMIRAMIS.

Ah! que m'avez-vous dit? vous, fuir! vous, me quitter! Vous pourriez craindre Assur?

#### ARZACE.

Non : ce cœur téméraire Craint dans le monde entier votre seule colère. Peut-être avez-vous su mes désirs orgueilleux : Votre indignation peut confondre mes vœux. Je tremble.

SÉMIRAMIS.

Espérez tout; je vous ferai connaître Qu'Assur en aucun temps ne sera votre maître.

ARZACE.

Eh bien! je l'avouerai, mes yeux avec horreur De votre époux en lui verraient le successeur. Mais s'il ne peut prétendre à ce grand hyménée, Verra-t-on à ses lois Azéma destinée? Pardonnez à l'excès de ma présomption; Ne redoutez-vous point sa sourde ambition? Jadis à Ninias Azéma fut unie; C'est dans le même sang qu'Assur puisa la vie; Je ne suis qu'un sujet, mais j'ose contre lui....

SÉMIRAMIS.

Des sujets tels que vous sont mon plus noble appui Je sais vos sentiments; votre âme peu commune Chérit Sémiramis, et non pas ma fortune. Sur mes vrais intérêts vos yeux sont éclairés; Je vous en fais l'arbitre; et vous les soutiendrez. D'Assur et d'Azéma je romps l'intelligence; J'ai prévu les dangers d'une telle alliance, Je sais tous ses projets, ils seront confondus.

ARZACE.

Ah! puisque ainsi mes vœux sont par vous entendus, Puisque vous avez lu dans le fond de mon âme...

AZEMA arrive avec précipitation.

Reine, j'ose à vos pieds....

SÉMIRAMIS, relevant Azéma.

Rassurez-vous, madame:

Quel que soit mon époux, je vous garde en ces lieux Un sort et des honneurs dignes de vos aïeux. Destinée à mon fils, vous m'êtes toujours chère; Et je vous vois encore avec des yeux de mère. Placez-vous l'un et l'autre avec ceux que ma voix A nommés pour témoins de mon auguste choix.

(A Arzace.) Que l'appui de l'État se range auprès du trône.

### SCÈNE VI.

(Le cabinet où était Sémiramis fait place à un grand salon magnifiquement orné. Plusieurs officiers, avec les marques de leurs dignités, sont sur des gradins. Un trône est placé au milieu du salon. Les satrapes sont auprès du trône. Le grand prêtre entre avec les mages. Il se place debout entre Assur et Arzace. La reine est au milieu avec Azéma et ses femmes. Des gardes occupent le fond du salon.)

### oroès.

Princes, mages, guerriers, soutiens de Babylone,
Par l'ordre de la reine en ces lieux rassemblés,
Les décrets de nos dieux vous seront révélés.
Ils veillent sur l'empire; et voici la journée
Qu'à de grands changements ils avaient destinée.
Quel que soit le monarque et quel que soit l'époux
Que la reine ait choisi pour l'élever sur nous,
C'est à nous d'obéir.... J'apporte au nom des mages
Ce que je dois aux rois, des vœux et des hommages,
Des souhaits pour leur gloire, et surtout pour l'État.
Puissent ces jours nouveaux de grandeur et d'éclat
N'être jamais changés en des jours de ténèbres,
Ni ces chants d'allégresse en des plaintes funèbres!

Pontise, et vous, seigneur, on va nommer un roi: Ce grand choix, tel qu'il soit, peut n'offenser que moi. Mais je naquis sujette, et je le suis encore; Je m'abandonne aux soins dont la reine m'honore;

Je m'abandonne aux soins dont la reine m'honore; Et, sans oser prévoir un sinistre avenir, Je donne à ses sujets l'exemple d'obéir.

#### ASSUR.

Quoi qu'il puisse arriver, quoi que le ciel décide, Que le bien de l'État à ce grand jour préside. Jurons tous par ce trône, et par Sémiramis, D'être à ce choix auguste aveuglément soumis, D'obéir sans murmure au gré de sa justice.

### ARZACE.

Je le jure; et ce bras armé pour son service, Ce cœur à qui sa voix commande après les dieux, Ce sang dans les combats répandu sous ses yeux, Sont à mon nouveau maître avec le même zèle Qui sans se démentir les anima pour elle.

### OROÈS.

De la reine et des dieux j'attends les volontés. SÉMIRAMIS.

Il suffit; prenez place, et vous, peuple, écoutez.

(Elle s'assied sur le trône; Azéma, Assur, le grand prêtre, Arzace, prennent leurs places; elle continue:)

Si la terre, quinze ans de ma gloire occupée,

Révéra dans ma main le sceptre avec l'épée, Dans cette même main qu'un usage jaloux Destinait au fuseau sous les lois d'un époux; Si j'ai, de mes sujets surpassant l'espérance, De cet empire heureux porté le poids immense, Je vais le partager pour le mieux maintenir, Pour étendre sa gloire aux siècles à venir, Pour obéir aux dieux dont l'ordre irrévocable Fléchit ce cœur altier si longtemps indomptable. Ils m'ont ôté mon fils; puissent-ils m'en donner Qui, dignes de me suivre et de vous gouverner, Marchant dans les sentiers que fraya mon courage, Des grandeurs de mon règne éternisent l'ouvrage! J'ai pu choisir, sans doute, entre des souverains; Mais ceux dont les États entourent mes confins, Ou sont mes ennemis, ou sont mes tributaires: Mon sceptre n'est point fait pour leurs mains étrangères, Et mes premiers sujets sont plus grands à mes yeux Que tous ces rois vaincus par moi-même, ou par eux. Bélus naquit sujet; s'il eut le diadème, Il le dut à ce peuple, il le dut à lui-même. J'ai par les mêmes droits le sceptre que je tiens. Maîtresse d'un État plus vaste que les siens, J'ai rangé sous vos lois vingt peuples de l'aurore, Qu'au siècle de Bélus on ignorait encore. Tout ce qu'il entreprit, je le sus achever. Ce qui fonde un Etat le peut seul conserver. Il vous faut un héros digne d'un tel empire, Digne de tels sujets, et, si j'ose le dire, Digne de cette main qui va le couronner, Et du cœur indompté que je vais lui donner. J'ai consulté les lois, les maîtres du tonnerre, L'intérêt de l'État, l'intérêt de la terre: Je fais le bien du monde en nommant un époux. Adorez le héros qui va régner sur vous; Voyez revivre en lui les princes de ma race. Ce héros, cet époux, ce monarque est Arzace.

(Elle descend du trône, et tout le monde se lève.)

AZÉMA.

Arzace! ô perfidie!

ASSUR.

O vengeance! ô fureurs!

ARZACE, à Azéma.

Ah! croyez....

oroès.

Juste ciel l'écartez ces horreurs!

26

SÉMIRAMIS, avançant sur la scène, et s'adressant aux mages. Vous, qui sanctifiez de si pures tendresses, Venez sur nos autels garantir nos promesses; Ninus et Ninias vous sont rendus en lui.

(Le tonnerre gronde, et le tombeau paraît s'ébranler.) Ciel! qu'est-ce que j'entends?

OROÈS

Dieu! soyez notre appui.

SÉMIRAMIS.

Le ciel tonne sur nous : est-ce faveur ou haine?
Grâce, dieux tout-puissants! qu'Arzace me l'obtienne.
Quels funèbres accents redoublent mes terreurs!
La tombe s'est ouverte : il paraît.... Ciel! je meurs....
(L'ombre de Ninus sort de son tombeau.)

. . . . . . .

ASSUR.

L'ombre de Ninus même! ô dieux! est-il possible ARZACE.

Eh bien! qu'ordonnes-tu? parle-nous, dieu terrible!

Parle.

SÉMIRAMIS.

Veux-tu me perdre? ou veux-tu pardonner? C'est ton sceptre et ton lit que je viens de donner; Juge si ce héros est digne de ta place. Prononce; j'y consens.

L'OMBRE, à Arzace.

Tu régneras, Arzace;

Mais il est des forfaits que tu dois expier.

Dans ma tombe, à ma cendre il faut sacrifier.

Sers et mon fils et moi; souviens-toi de ton père:

Écoute le pontife.

ARZACE.

Ombre que je révère,
Demi-dieu dont l'esprit anime ces climats,
Ton aspect m'encourage et ne m'étonne pas.
Oui, j'irai dans ta tombe au péril de ma vie.
Achève; que veux-tu que ma main sacrifie?

(L'ombre retourne de son estrade à la porte du tombeau.) Il s'éloigne, il nous fuit!

SÉMIRAMIS.

Ombre de mon époux,

Permets qu'en ce tombeau j'embrasse tes genoux, Que mes regrets....

L'OMBRE, d la porte du tombeau.

Arrête, et respecte ma cendre;

Quand il en sera temps, je t'y ferai descendre.

(Le spectre rentre, et le mausolée se referme.)

ASSUR.

Quel horrible prodige!

SÉMIRAMIS.

O peuples, suivez-moi; Venez tous dans ce temple, et calmez votre effroi. Les mânes de Ninus ne sont point implacables; S'ils protégent Arzace, ils me sont favorables: C'est le ciel qui m'inspire et qui vous donne un roi; Venez tous l'implorer pour Arzace et pour moi.

## ACTE QUATRIÈME.

(Le théâtre représente le vestibule du temple.)

### SCÈNE I. - ARZACE, AZEMA.

ARZACE.

N'irritez point mes maux, ils m'accablent assez. Cet oracle est affreux plus que vous ne pensez. Des prodiges sans nombre étonnent la nature. Le ciel m'a tout ravi; je vous perds.

AZÉMA.

Ah! parjure!

Va, cesse d'ajouter aux horreurs de ce jour L'indigne souvenir de ton perfide amour. Je ne combattrai point la main qui te couronne, Les morts qui t'ont parlé, ton cœur qui m'abandonne. Des prodiges nouveaux qui me glacent d'effroi, Ta barbare inconstance est le plus grand pour moi Achève; rends Ninus à ton crime propice; Commence ici par moi ton affreux sacrifice: Frappe, ingrat!

### ARZACE.

C'en est trop: mon cœur désespéré Contre ces derniers traits n'était point préparé.
Vous voyez trop, cruelle, à ma douleur profonde, Si ce cœur vous préfère à l'empire du monde Ces victoires, ce nom, dont j'étais si jaloux, Vous en étiez l'objet; j'avais tout fait pour vous; Et mon ambition, au comble parvenue, Jusqu'à vous mériter avait porté sa vue. Sémiramis m'est chère; oui, je dois l'avouer; Votre bouche avec moi conspire à la louer. Nos yeux la regardaient comme un dieu tutélaire Qui de nos chastes feux protégeait le mystère. C'est avec cette ardeur, et ces vœux épurés,

Que peut-être les dieux veulent être adorés. Jugez de ma surprise au choix qu'a fait la reine; Jugez du précipice où ce choix nous entraîne; Apprenez tout mon sort.

AZÉMA.

Je le sais.

ARZACE.

Apprenez

Que l'empire ni vous ne me sont destinés. Ce fils qu'il faut servir, ce fils de Ninus même, Cet unique héritier de la grandeur suprême....

AZÉMA.

Eh bien?

ARZACE.

Ce Ninias, qui, presque en son berceau, De l'hymen avec vous alluma le flambeau, Qui naquit à la fois mon rival et mon maître....

AZÉMA.

Ninias!

ARZACE.

Il respire, il vient, il va paraître.

Ninias, juste ciel! Eh quoi! Sémiramis....

ARZACE.

Jusqu'à ce jour trompée, elle a pleuré son fils.

AZĖMA.

Ninias est vivant!

ARZACE.

C'est un secret encore Renfermé dans le temple, et que la reine ignore.

Mais Ninus te couronne, et sa veuve est à toi.

Mais son fils est à vous; mais son fils est mon roi; Mais je dois le servir. Quel oracle funeste!

AZÉMA.

L'amour parle, il suffit : que m'importe le reste?

Ses ordres plus certains n'ont point d'obscurité;

Voilà mon seul oracle, il doit être écouté.

Ninias est vivant! Eh bien! qu'il reparaisse;

Que sa mère à mes yeux attestant sa promesse,

Que son père avec lui rappelé du tombeau,

Rejoignent ces liens formés dans mon berceau;

Que Ninias, mon roi, ton rival, et ton maître,

Ait pour moi tout l'amour que tu me dois peut-être:

Viens voir tout cet amour devant toi confondu;

Vois fouler à mes pieds le sceptre qui m'est dû.

Où donc est Ninias? quel secret? quel mystère

Le dérobe à ma vue, et le cache à sa mère? Qu'il revienne en un mot; lui, ni Sémiramis, Ni ces mânes sacrés que l'enfer a vomis, Ni le renversement de toute la nature, Ne pourront de mon âme arracher un parjure. Arzace, c'est à toi de te bien consulter; Vois si ton cœur m'égale, et s'il m'ose imiter. Quels sont donc ces forfaits que l'enfer en furie, Que l'ombre de Ninus ordonne qu'on expie? Cruel, si tu trahis un si sacré lien, Je ne connais ici de crime que le tien. Je vois de tes destins le fatal interprète, Pour te dicter leurs lois, sortir de sa retraite : Le malheureux amour dont tu trahis la foi N'est point fait pour paraître entre les dieux et toi. Va recevoir l'arrêt dont Ninus nous menace; Ton sort dépend des dieux, le mien dépend d'Arzace. (Elle sort.)

ARZACE.

Arzace est à vous seule. Ah! cruelle! arrêtez. Quel mélange d'horreurs et de félicités! Quels étonnants destins l'un à l'autre contraires !...

SCENE II. — ARZACE, OROES, suivi des mages.

oroès, à Arzace.

Venez, retirons-nous vers ces lieux solitaires; Je vois quel trouble affreux a dû vous pénétrer: A de plus grands assauts il faut vous préparer. (Aux mages.)

Apportez ce handeau d'un roi que je révère; Prenez ce fer sacré, cette lettre.

(Les mages vont chercher ce que le grand prêtre demande.) ARZACE.

O mon père!

Tirez-moi de, l'abîme où mes pas sont plongés, Levez le voile affreux dont mes yeux sont chargés OROÈS.

Le voile va tomber, mon fils; et voici l'heure Où, dans sa redoutable et profonde demeure, Ninus attend de vous, pour apaiser ses cris, L'offrande réservée à ses mânes trahis.

ARZACE.

Quel ordre? quelle offrande? et qu'est-ce qu'il désire? Qui? moi! venger Ninus, et Ninias respire! Qu'il vienne, il est mon roi, mon bras va le servir.

OROÈS.

Son père a commandé; ne sachez qu'obéir.

Dans une heure à sa tombe, Arzace, il faut vous rendre, (Il donne le diadème et l'épée à Ninias.)
Armé du fer sacré que vos mains doivent prendre,
Ceint du même bandeau que son front a porté,
Et que vous-même ici vous m'avez présenté.

ARZACE.

Du bandeau de Ninus!

oroès.

Ses mânes le commandent : C'est dans cet appareil, c'est ainsi qu'ils attendent Ce sang qui devant eux doit être offert par vous. Ne songez qu'à frapper, qu'à servir leur courroux : La victime y sera; c'est assez vous instruire. Reposez-vous sur eux du soin de la conduire.

ARZACE.

S'il demande mon sang, disposez de ce bras. Mais vous ne parlez point, seigneur, de Ninias; Vous ne me dites point comment son père même Me donnerait sa femme avec son diadème.

OROÈS.

Sa femme! vous! la reine! ô ciel! Sémiramis! Eh bien! voici l'instant que je vous ai promis. Connaissez vos destins, et cette femme impie.

ARZACE.

Grands dieux!

OROÈS.

De son époux elle a tranché la vie.

ARZACE.

Elle! la reine!

OROÈS.

Assur, l'opprobre de son nom, Le détestable Assur a donné le poison.

ARZACE, après un peu de silence. Ce crime dans Assur n'a rien qui me surprenne; Mais croirai-je en effet qu'une épouse, une reine, L'amour des nations, l'honneur des souverains, D'un attentat si noir ait pu souiller ses mains? A-t-on tant de vertus après un si grand crime?

Ce doute, cher Arzace, est d'un cœur magnanime; Mais ce n'est plus le temps de rien dissimuler: Chaque instant de ce jour est fait pour révéler Les effrayants secrets dont frémit la nature: Elle vous parle ici; vous sentez son murmure; Votre cœur, malgré vous, gémit épouvanté. Ne soyez plus surpris si Ninus irrité Est monté de la terre à ces voûtes impies: Il vient briser des nœuds tissus par les furies; Il vient montrer au jour des crimes impunis; Des horreurs de l'inceste il vient sauver son fils: Il parle, il vous attend; Ninus est votre père; Vous êtes Ninias; la reine est votre mère.

ARZACE.

De tous ces coups mortels en un moment frappé, Dans la nuit du trépas je reste enveloppé. Moi, son fils? moi?

oroès.

Vous-même : en doutez-vous encore? Apprenez que Ninus, à sa dernière aurore, Sûr qu'un poison mortel en terminait le cours, Et que le même crime attentait sur vos jours, Qu'il attaquait en vous les sources de la vie,

Vous arracha mourant à cette cour impie.
Assur, comblant sur vous ses crimes inouïs,
Pour épouser la mère, empoisonna le fils.
Il crut que, de ses rois exterminant la race,
Le trône était ouvert à sa perfide audace;
Et lorsque le palais déplorait votre mort,
Le fidèle Phradate eut soin de votre sort.

Ces végétaux puissants qu'en Perse on voit éclore, Bienfaits nés dans ses champs de l'astre qu'elle adore,

Bienfaits nés dans ses champs de l'astre qu'elle ac Par les soins de Phradate avec art préparés, Firent sortir la mort de vos flancs déchirés; De son fils qu'il perdit il vous donna la place; Vous ne fûtes connu que sous le nom d'Arzace: Il attendait le jour d'un heureux changement. Dieu qui juge les rois en ordonne autrement

Dieu, qui juge les rois, en ordonne autrement. La vérité terrible est du ciel descendue,

Et du sein des tombeaux la vengeance est venue.

ARZACE.

Dieu! maître des destins, suis-je assez éprouvé? Vous me rendez la mort dont vous m'avez sauvé. Eh bien! Sémiramis!... oui, je reçus la vie Dans le sein des grandeurs et de l'ignominie. Ma mère.... ô ciel! Ninus! ah! quel aveu cruel! Mais si le traître Assur était seul criminel, S'il se pouvait....

oroès, prenant la lettre et la lui donnant.

Voici ces sacrés caractères, Ces garants trop certains de ces cruels mystères; Le monument du crime est ici sous vos yeux:

Douterez-vous encor?

ARZACE. Que ne le puis-je, ô dieux! Donnez. Je n'aurai plus de doute qui me flatte; Donnez.

(Il lit.)

Ninus mourant, au fidèle Phradate. Je meurs empoisonné; prenez soin de mon fils; Arrachez Ninias à des bras ennemis: Ma criminelle épouse....

oroès.

En faut-il davantage?

C'est de vous que je tiens cet affreux témoignage.

Ninus n'acheva point; l'approche de la mort

Glaça sa faible main qui traçait votre sort.

Phradate en cet écrit vous apprend tout le reste;

Lisez: il vous confirme un secret si funeste.

Il suffit, Ninus parle, il arme votre bras,

De sa tombe à son trône il va guider vos pas.

Il veut du sang.

ARZACE, après avoir lu.

O jour trop fécond en miracles! Enfer, qui m'as parlé, tes funestes oracles

Sont plus obscurs encore à mon esprit troublé

Que le sein de la tombe où je suis appelé.

Au sacrificateur on cache la victime:

Je tremble sur le choix.

oroès.

Tremblez, mais sur le crime.

Allez; dans les horreurs dont vous êtes troublé,
Le ciel vous conduira comme il vous a parlé.
Ne vous regardez plus comme un homme ordinaire;
Des éternels décrets sacré dépositaire,
Marqué du sceau des dieux, séparé des humains,
Avancez dans la nuit qui couvre vos destins.

Mortel, faible instrument des dieux de vos ancêtres,
Vous n'avez pas le droit d'interroger vos maîtres.

A la mort échappé, malheureux Ninias,
Adorez, rendez grâce, et ne murmurez pas.

## SCÈNE III. - ARZACE, MITRANE.

ARZACE.

Non, je ne reviens point de cet état horrible! Sémiramis ma mère! ô ciel! est-il possible? MITRANE, arrivant.

Babylone, seigneur, en ce commun effroi, Ne peut se rassurer qu'en revoyant son roi. Souffrez que le premier je vienne reconnaître Et l'époux de la reine, et mon auguste maître. Sémiramis vous cherche, elle vient sur mes pas; Je bénis ce moment qui la met dans vos bras. Vous ne répondez point : un désespoir farouche Fixe vos yeux troublés, et vous ferme la bouche; Vous pàlissez d'effroi, tout votre corps frémit. Qu'est-ce qui s'est passé? qu'est-ce qu'on vous a dit?

Fuyons vers Azéma.

MITRANE.

Quel étonnant langage!
Seigneur, est-ce bien vous? faites-vous cet outrage
Aux bontés de la reine, à ses feux, à son choix,
A ce cœur qui pour vous dédaigna tant de rois?
Son espérance en vous est-elle confondue?

ARZACE.

Dieux! c'est Sémiramis qui se montre à ma vue! O tombe de Ninus! ô séjour des enfers! Cachez son crime et moi dans vos gouffres ouverts.

### SCENE IV. - SEMIRAMIS, ARZACE, OTANE.

### SÉMIRAMIS.

On n'attend plus que vous; venez, maître du monde: Son sort, comme le mien, sur mon hymen se fonde. Je vois avec transport ce signe révéré, Qu'a mis sur votre front un pontife inspiré; Ce sacré diadème, assuré témoignage Que l'enfer et le ciel confirment mon suffrage. Tout le parti d'Assur, frappé d'un saint respect, Tombe à la voix des dieux, et tremble à mon aspect: Ninus veut une offrande, il en est plus propice; Pour hâter mon bonheur, hâtez ce sacrifice. Tous les cœurs sont à nous; tout le peuple applaudit: Vous régnez, je vous aime; Assur en vain frémit.

ARZACE, hors de lui.
Assur l'allons.... il faut dans le sang du perfide....
Dans cet infâme sang lavons son parricide,
Allons venger Ninus....

sémiramis. Qu'entends-je? juste ciel

Ninus!

Vous m'avez dit que son bras criminel (Revenant à lui.)

Avait.... que l'insolent s'arme contre sa reine; Eh! n'est-ce pas assez pour mériter ma haine? sémiramis.

Commencez la vengeance en recevant ma foi.

ARZACE.

Mon père!

SÉMIRAMIS.

Ah! quels regards vos yeux lancent sur moi! Arzace, est-ce donc là ce cœur soumis et tendre Qu'en vous donnant ma main j'ai cru devoir attendre? Je ne m'étonne point que ce prodige affreux, Que les morts, déchaînés du séjour ténébreux, De la terreur en vous laissent encor la trace; Mais j'en suis moins troublée en revoyant Arzace. Ah! ne répandez pas cette funeste nuit Sur ces premiers moments du beau jour qui me luit. Soyez tel qu'à mes pieds je vous ai vu paraître, Lorsque vous redoutiez d'avoir Assur pour maître. Ne craignez point Ninus, et son ombre en courroux. Arzace, mon appui, mon secours, mon époux; Cher prince....

ARZACE, se détournant. C'en est trop : le crime m'environne....

Arrêtez.

SÉMIRAMIS.

A quel trouble, hélas! il s'abandonne, Quand lui seul à la paix a pu me rappeler!

ARZACE.

Sémiramis....

SÉMIRAMIS.

Eh bien?

ARZACE.

Je ne puis lui parler.

Fuyez-moi pour jamais, ou m'arrachez la vie.

SÉMIRAMIS.

Quels transports! quels discours! qui? moi! que je vous fuie? Éclaircissez ce trouble insupportable, affreux,
Qui passe dans mon âme, et fait deux malheureux.

Les traits du désespoir sont sur votre visage;
De moment en moment vous glacez mon courage;
Et vos yeux alarmés me causent plus d'effroi
Que le ciel et les morts soulevés contre moi. "

Je tremble en vous offrant ce sacré diadème;
Ma bouche en frémissant prononce: « Je vous aime; »

D'un pouvoir inconnu l'invincible ascendant

M'entraîne ici vers vous, m'en repousse à l'instant,
Et, par un sentiment que je ne puis comprendre,
Mêle une horreur affreuse à l'amour le plus tendre.

ARZACE.

Haïssez-moi.

SÉMIRAMIS.

Cruel! non, tu ne le veux pas.

## ACTE IV, SCÈNE IV.

Mon cœur suivra ton cœur, mes pas suivront tes pas. Quel est donc ce billet que tes yeux pleins d'alarmes Lisent avec horreur, et trempent de leurs larmes? Contient-il les raisons de tes refus affreux?

ARZACE.

Oui.

SÉMIRAMIS.

Donne.

ARZACE.

Ah! je ne puis.... osez-vous?...

SÉMIRAMIS.

Je le veux

ARZACE.

Laissez-moi cet écrit horrible et nécessaire....

SÉMIRAMIS.

D'où le tiens-tu?

ARZACE.

Des dieux.

SEMIRAMIS

Qui l'écrivit?

ARZACE.

Mon père.

SÉMIRAMIS.

Que me dis-tu?

ARZACE.

Tremblez!

SÉMIRAMIS.

Donne: apprends-moi mon sort.

ARZACE.

Cessez.... à chaque mot vous trouveriez la mort.

SÉMIRAMIS.

N'importe; éclaircissez ce doute qui m'accable; Ne me résistez plus, ou je vous crois coupable.

ARZACE.

Dieux, qui conduisez tout, c'est vous qui m'y forcez!

sémiramis, prenant le billet.

Pour la dernière fois, Arzace, obéissez.

ARZACE.

Eh bien! que ce billet soit donc le seul supplice Qu'à son crime, grand Dieu, réserve ta justice! (Sémiramis lit.)

Vous allez trop savoir, c'en est fait.

SÉMIRAMIS, à Otane.

Qu'ai-je lu?

Soutiens-moi, je me meurs.

ARZACE.

Hélas! tout est connu.

SÉMIRAMIS, revenant à elle, après un long silence. Eh bien! ne tarde plus, remplis ta destinée: Punis cette coupable et cette infortunée; Étouffe dans mon sang mes détestables feux. La nature trompée est horrible à tous deux. Venge tous mes forfaits; venge la mort d'un père; Reconnais-moi, mon fils; frappe, et punis ta mère.

ARZACE.

Que ce glaive plutôt épuise ici mon flanc De ce sang malheureux formé de votre sang! Qu'il perce de vos mains ce cœur qui vous révère, Et qui porte d'un fils le sacré caractère!

sémiramis, se jetant à genoux.

Ah! je fus sans pitié; sois barbare à ton tour; Sois le fils de Ninus en m'arrachant le jour: Frappe. Mais quoi! tes pleurs se mêlent à mes larmes! O Ninias! ô jour plein d'horreur et de charmes!... Avant de me donner la mort que tu me dois, De la nature encor laisse parler la voix: Souffre au moins que les pleurs de ta coupable mère Arrosent une main si fatale et si chère.

ARZACE.

Ah! je suis votre fils; et ce n'est pas à vous, Quoi que vous ayez fait, d'embrasser mes genoux. Ninias vous implore, il vous aime, il vous jure Les plus profonds respects, et l'amour la plus pure. C'est un nouveau sujet, plus cher et plus soumis; Le ciel est apaisé, puisqu'il vous rend un fils: Livrez l'infâme Assur au dieu qui vous pardonne.

SEMIRAMIS.

Reçois, pour te venger, mon sceptre et ma couronne; Je les ai trop souillés.

ARZACE.

Je veux tout ignorer;

Je veux avec l'Asie encor vous admirer.

SÉMIRAMIS.

Non; mon crime est trop grand.

ARZACE.

Le repentir l'efface

SÉMIRAMIS.

Ninus t'a commandé de régner en ma place; Crains ses mânes vengeurs.

ARZACE.

Ils seront attendris

Des remords d'une mère et des larmes d'un fils. Otane, au nom des dieux, ayez soin de ma mère, Et cachez, comme moi, cet horrible mystère.

## ACTE CINQUIÈME.

## SCENE I. - SEMIRAMIS, OTANE.

OTANE.

Songez qu'un dieu propice a voulu prévenir Cet effroyable hymen, dont je vous vois frémir. La nature étonnée à ce danger funeste, En vous rendant un fils, vous arrache à l'inceste. Des oracles d'Ammon les ordres absolus, Les infernales voix, les mânes de Ninus, Vous disaient que le jour d'un nouvel hyménée Finirait les horreurs de votre destinée; Mais ils ne disaient pas qu'il dût être accompli. L'hymen s'est préparé, votre sort est rempli; Ninias vous révère. Un secret sacrifice Va contenter des dieux la facile justice :. Ce jour si redouté fera votre bonheur.

SÉMIRAMIS.

Ah! le bonheur, Otane, est-il fait pour mon cœur Mon fils s'est attendri; je me flatte, j'espère Qu'en ces premiers moments la douleur d'une mère Parle plus hautement à ses sens oppressés Que le sang de Ninus, et mes crimes passés. Mais peut-être bientôt, moins tendre et plus sévère, Il ne se souviendra que du meurtre d'un père.

OTANE.

Que craignez-vous d'un fils? quel noir pressentiment! séminamis.

La crainte suit le crime, et c'est son châtiment. Le détestable Assur sait-il ce qui se passe? N'a-t-on rien attenté? sait-on quel est Arzace?

OTANE.

Non; ce secret terrible est de tous ignoré:
De l'ombre de Ninus l'oracle est adoré;
Les esprits consternés ne peuvent le comprendre.
Comment servir son fils? pourquoi venger sa cendre?
On l'ignore, on se tait. On attend ces moments
Où, fermé sans réserve au reste des vivants,
Ce lieu saint doit s'ouvrir pour finir tant d'alarmes.
Le peuple est aux autels; vos soldats sont en armes.
Azéma, pâle, errante, et la mort dans les yeux,
Veille autour du tombeau, lève les mains aux cieux.
Ninias est au temple, et d'une âme éperdue
Se prépare à frapper sa victime inconnue.

Dans ses sombres fureurs Assur enveloppé Rassemble les débris d'un parti dissipé: Je ne sais quels projets il peut former encore.

SÉMIRAMIS.

Ah! c'est trop ménager un traître que j'abhorre; Qu'Assur chargé de fers en vos mains soit remis: Otane, allez livrer le coupable à mon fils. Mon fils apaisera l'éternelle justice, En répandant du moins le sang de mon complice: Qu'il meure; qu'Azéma, rendue à Ninias, Du crime de mon règne épure ces climats. Tu vois ce cœur, Ninus, il doit te satisfaire; Tu vois du moins en moi des entrailles de mère. Ah! qui vient dans ces lieux à pas précipités? Que tout rend la terreur à mes sens agités!

SCENE II. — SEMIRAMIS, AZEMA.

AZÉMA.

Madame, pardonnez si, sans être appelée, De mortelles frayeurs trop justement troublée, Je viens avec transport embrasser vos genoux.

SEMIRAMIS.

Ah! princesse! parlez, que me demandez-vous?

AZÉMA.

D'arracher un héros au coup qui le menace, De prévenir le crime, et de sauver Arzace.

SEMIRAMIS.

Arzace? lui! quel crime?

AZÉMA.

Il devient votre époux,

Il me trahit; n'importe, il doit vivre pour vous.

SÉMIRAMIS.

Lui, mon époux? grands dieux!

AZÉMA.

Quoi! l'hymen qui vous lie...

SÉMIRAMIS.

Cet hymen est affreux, abominable, impie. Arzace? il est.... Parlez; je frissonne; achevez: Quels dangers?... hâtez-vous....

AZÉMA.

Madame, vous savez

Que peut-être au moment que ma voix vous implore.... sémiramis.

Eh bien?

AZÉMA.

Ce demi-dieu, que je redoute encore, D'un secret sacrifice en doit être honoré Au fond du labyrinthe à Ninus consacré. J'ignore quels forfaits il faut qu'Arzace expie.

SÉMIRAMIS.

Quels forfaits, justes dieux!

AZÉNA.

Cet Assur, cet impia,

Va violer la tombe où nul n'est introduit.

SÉMIRAMIS.

Qui? lui!

AZĖMA.

Dans les horreurs de la profonde nuit, Des souterrains secrets, où sa fureur habile A tout événement se creusait un asile, Ont servi les desseins de ce monstre odieux; Il vient braver les morts, il vient braver les dieux D'une main sacrilège, aux forfaits enhardie, Du généreux Arzace il va trancher la vie.

SÉMIRAMIS.

O ciel! qui vous l'a dit? comment? par quel détour?

AZÉMA.

Fiez-vous à mon cœur éclairé par l'amour; J'ai vu du traître Assur la haine envenimée, Sa faction tremblante, et par lui ranimée, Ses amis rassemblés, qu'a séduits sa fureur. De ses desseins secrets j'ai démêlé l'horreur; J'ai feint de réunir nos causes mutuelles; Je l'ai fait épier par des regards fidèles : Il ne commet qu'à lui ce meurtre détesté; Il marche au sacrilége avec impunité. Sûr que dans ce lieu saint nul n'osera paraître, Que l'accès en est même interdit au grand-prêtre, Il y vole : et le bruit par ses soins se répand, Qu'Arzace est la victime, et que la mort l'attend; Que Ninus dans son sang doit laver son injure. On parle au peuple, aux grands, on s'assemble, on murmure. Je crains Ninus, Assur, et le ciel en courroux.

SÉMIRAMIS.

Eh bien! chère Azéma, ce ciel parle par vous: Il me suffit. Je vois ce qui me reste à faire. On peut s'en reposer sur le cœur d'une mère. Ma fille, nos destins à la fois sont remplis; Défendez votre époux, je vais sauver mon fils.

AZÉMA.

· Ciel!

SÉMIRANIS.

Prête à l'épouser, les dieux m'ont éclairée; Ils inspirent encore une mère éplorée: Mais les moments sont chers. Laissez-moi dans ces lieux; Ordonnez en mon nom que les prêtres des dieux, Que les chefs de l'État viennent ici se rendre.

(Azéma passe dans le vestibule du temple; Sémiramis, de l'autre côté, s'avance vers le mausolée.)

Ombre de mon époux! je vais venger ta cendre. Voici l'instant fatal où ta voix m'a promis Que l'accès de ta tombe allait m'être permis: J'obéirai; mes mains qui guidaient des armées, Pour-secourir mon fils, à ta voix sont armées. Venez, gardes du trône, accourez à ma voix; D'Arzace désormais reconnaissez les lois: Arzace est votre roi; vous n'avez plus de reine, Je dépose en ses mains la grandeur souveraine. Soyez ses défenseurs, ainsi que ses sujets. Allez.

(Les gardes se rangent au fond de la scène.)

Dieux tout-puissants, secondez mes projets.

(Elle entre dans le tombeau.)

# SCÈNE III. — AZEMA, revenant de la porte du temple sur le devant de la scène.

Que méditait la reine? et quel dessein l'anime? A-t-elle encor le temps de prévenir le crime? O prodige, ô destin, que je ne conçois pas! Moment cher et terrible! Arzace, Ninias! Arbitres des humains, puissances que j'adore, Me l'avez-vous rendu pour le ravir encore?

## SCENE IV. - AZEMA, ARZACE ou NINIAS.

AZÉMA.

Ah! cher prince, arrêtez. Ninias, est-ce vous? Vous, le fils de Ninus, mon maître et mon époux? NINIAS.

Ah! vous me revoyez confus de me connaître. Je suis du sang des dieux, et je frémis d'en être. Écartez ces horreurs qui m'ont environné, Fortifiez ce cœur au trouble abandonné, Encouragez ce bras prêt à venger un père.

AZĖMA.

Gardez-vous de remplir cet affreux ministère.

ninias.

Je dois un sacrifice, il le faut, j'obéis.

AZĖMA.

Non, Ninus ne veux pas qu'on immole son fils.

Comment?

AZÉMA.

Vous n'irez point dans ce lieu redoutable; Un traître y tend pour vous un piège inévitable.

NINIAS.

Qui peut me retenir? et qui peut m'effrayer?

C'est vous que dans la tombe on va sacrifier; Assur, l'indigne Assur a d'un pas sacrilége Violé du tombeau le divin privilége : Il vous attend.

NINIAS.

Grands dieux! tout est donc éclairci Mon cœur est rassuré, la victime est ici. Mon père, empoisonné par ce monstre perfide, Demande à haute voix le sang du parricide. Instruit par le grand-prêtre, et conduit par le ciel, Par Ninus même armé contre le criminel, Je n'aurai qu'à frapper la victime funeste Qu'amène à mon courroux la justice céleste. Je vois trop que ma main, dans ce fatal moment, D'un pouvoir invincible est l'aveugle instrument. Les dieux seuls ont tout fait, et mon âme étonnée S'abandonne à la voix qui fait ma destinée. Je vois que, malgré nous, tous nos pas sont marques; Je vois que des enfers ces mânes évoqués Sur le chemin du trône ont semé les miracles: J'obéis sans rien craindre, et j'en crois les oracles.

AZÉMA.

Tout ce qu'ont fait les dieux ne m'apprend qu'à frémir; Ils ont aimé Ninus, ils l'ont laissé périr.

NINIAS.

Ils le vengent enfin : étouffez ce murmure.

AZÉMA.

Ils choisissent souvent une victime pure; Le sang de l'innocence a coulé sous leurs coups.

NINIAS.

Puisqu'ils nous ont unis, ils combattent pour nous. Ce sont eux qui parlaient par la voix de mon père. Ils me rendent un trône, une épouse, une mère; Et, couvert à vos yeux du sang du criminel, Ils vont de ce tombeau me conduire à l'autel. J'obéis, c'est assez, le ciel fera le reste.

## SCÈNE V. - AZÉMA.

Dieux! veillez sur ses pas dans ce tombeau funeste. Que voulez-vous? quel sang doit aujourd'hui couler? Impénétrables dieux, vous me faites trembler.

Je crains Assur, je crains cette main sanguinaire;
Il peut percer le fils sur la cendre du père.

Abîmes redoutés, dont Ninus est sorti,

Dans vos antres profonds que ce monstre englouti

Porte au sein des enfers la fureur qui le presse!

Cieux, tonnez! cieux, lancez la foudre vengeresse!

O son père! ô Ninus! quoi! tu n'as pas permis

Qu'une épouse éplorée accompagnât ton fils!

Ninus, combats pour lui dans ce lieu de ténèbres!

N'entends-je pas sa voix parmi des cris funèbres?
Dût ce sacré tombeau, profané par mes pas,
Ouvrir pour me punir les gouffres du trépas,
J'y descendrai; j'y vole.... Ah! quels coups de tonnerre
Ont enflammé le ciel et font trembler la terre!
Je crains, j'espère.... Il vient.

SCENE VI. — NINIAS, avec une épée sanglante à la main; AZEMA.

NINIAS. Ciel! où suis-je? AZÉMA.

Ah! seigneur,

Vous êtes teint de sang, pâle, glacé d'horreur.

NINIAS, d'un air égaré. Vous me voyez couvert du sang du parricide. Au fond de ce tombeau mon père était mon guide; J'errais dans les détours de ce grand monument, Plein de respect, d'horreur, et de saisissement; Il marchait devant moi : j'ai reconnu la place Que son ombre en courroux marquait à mon audace. Auprès d'une colonne, et loin de la clarté Qui suffisait à peine à ce lieu redouté, J'ai vu briller le fer dans la main du perfide; J'ai cru le voir trembler : tout coupable est timide. J'ai deux fois dans son flanc plongé ce fer vengeur; Et d'un bras tout sanglant, qu'animait ma fureur, Déjà je le traînais, roulant sur la poussière, Vers les lieux d'où partait cette faible lumière : Mais, je vous l'avouerai, ses sanglots redoublés, Ses cris plaintifs et sourds, et mal articulés, Les dieux qu'il invoquait, et le repentir même Qui semblait le saisir à son heure suprème; La sainteté du lieu, la pitié dont la voix, Alors qu'on est vengé, fait entendre ses lois; Un sentiment confus, qui même m'épouvante,

M'ont fait abandonner la victime sanglante.
Azéma, quel est donc ce trouble, cet effroi,
Cette invincible horreur qui s'empare de moi?
Mon cœur est pur, ô dieux! mes mains sont innocentes:
D'un sang proscrit par vous vous les voyez fumantes;
Quoi! j'ai servi le ciel, et je sens des remords!

AZÉMA.

Vous avez satisfait la nature et les morts. Quittons ce lieu terrible, allons vers votre mère, Calmez à ses genoux ce trouble involontaire; Et puisque Assur n'est plus....

SCÈNE VII. - NINIAS, AZÉMA, ASSUR.

(Assur paraît dans l'enfoncement avec Otane et les gardes de la reine.)

AZÉMA.

Ciel! Assur à mes yeux!

NINIAS.

Assur?

AZĖMA.

Accourez tous, ministres de nos dieux, Ministres de nos rois, défendez votre maître.

SCÈNE VIII. — LE GRAND-PRÊTRE OROËS, LES MAGES ET LE PEUPLE, NINIAS, AZEMA; ASSUR, désarmé, MITRANE, OTANE.

OTANE.

Il n'en est pas besoin; j'ai fait saisir le traître Lorsque dans ce lieu saint il allait pénétrer: La reine l'ordonna, je viens vous le livrer.

NINIAS.

Qu'ai-je fait? et quelle est la victime immolée? oroès.

Le ciel est satisfait; la vengeance est comblée.

(En montrant Assur.)

Peuple, de votre roi voilà l'empoisonneur.

(En montrant Ninias.)

Peuple, de votre roi voilà le successeur. Je viens vous l'annoncer, je viens le reconnaître; Revoyez Ninias, et servez votre maître.

ASSUR.

Toi, Ninias?

OROÈS.

Lui-même: un dieu qui l'a conduit Le sauva de ta rage, et ce dieu te poursuit.

ASSUR.

Toi; de Sémiramis tu reçus la naissance?

NINIAS.

Oui; mais pour te punir j'ai reçu sa puissance. Allez, délivrez-moi de ce monstre inhumain: Il ne méritait pas de tomber sous ma main. Qu'il meure dans l'opprobre, et non de mon épée; Et qu'on rende au trépas ma victime échappée.

(Sémiramis paraît au pied du tombeau, mourante; un mage qui est à cette porte la relève.)

ASSUR.

Va: mon plus grand supplice est de te voir mon roi; (Apercevant Sémiramis.)

Mais je te laisse encor plus malheureux que moi: Regarde ce tombeau; contemple ton ouvrage.

NINIAS.

Quelle victime, ô ciel! a donc frappé ma rage?

AZÉMA.

Ah! fuyez, cher époux!

MITRANE.

Qu'avez-vous fait?

oroès, se mettant entre le tombeau et Ninias.

Sortez;

Venez purifier vos bras ensanglantés; Remettez dans mes mains ce glaive trop funeste, Cet aveugle instrument de la fureur céleste.

NINIAS, courant vers Sémiramis..

Ah! cruels! laissez-moi le plonger dans mon cœur.

OROÈS, tandis qu'on désarme Ninias.

Gardez de le laisser à sa propre fureur.

sémiramis, qu'on fait avancer, et qu'on place sur un fauteur. Viens me venger, mon fils : un monstre sanguinaire, Un traître, un sacrilège, assassine ta mère.

NINIAS.

O jour de la terreur! ô crimes inouïs! Ce sacrilége affreux, ce monstre, est votre fils. Au sein qui m'a nourri cette main s'est plongée; Je vous suis dans la tombe, et vous serez vengée.

SÉMIRAMIS.

Hélas! j'y descendis pour défendre tes jours. Ta malheureuse mère allait à ton secours.... J'ai reçu de tes mains la mort qui m'était due.

NINIAS.

Ah! c'est le dernier trait à mon âme éperdue. J'atteste ici les dieux qui conduisaient mon bras, Ces dieux qui m'égaraient....

SÉMIRAMIS.

Mon fils, n'achève pas:

Je te pardonne tout, si, pour grâce dernière,

Une si chère main ferme au moins ma paupière.

(Il se jette à genoux.)

Viens, je te le demande, au nom du même sang Qui t'a donné la vie, et qui sort de mon flanc.

Ton cœur n'a pas sur moi conduit ta main cruelle.

Quand Ninus expira, j'étais plus criminelle:

J'en suis assez punie. Il est donc des forfaits

Que le courroux des dieux ne pardonne jamais!

Ninias, Azéma, que votre hymen efface

L'opprobre dont mon crime a souillé votre race;

D'une mère expirante approchez-vous tous deux;

Donnez-moi votre main; vivez, régnez heureux:

Cet espoir me console, il mêle quelque joie

Aux horreurs de la mort où mon âme est en proie.

Je la sens.... elle vient.... Songe à Sémiramis,

Ne hais point sa mémoire: ô mon fils! mon cher fils....

C'en est fait.

### oroès.

La lumière à ses yeux est ravie.

Secourez Ninias, prenez soin de sa vie.

Par ce terrible exemple apprenez tous du moins

Que les crimes secrets ont les dieux pour témoins.

Plus le coupable est grand, plus grand est le supplice.

Rois, tremblez sur le trône, et craignez leur justice.

FIN DE SÉMIRAMIS.

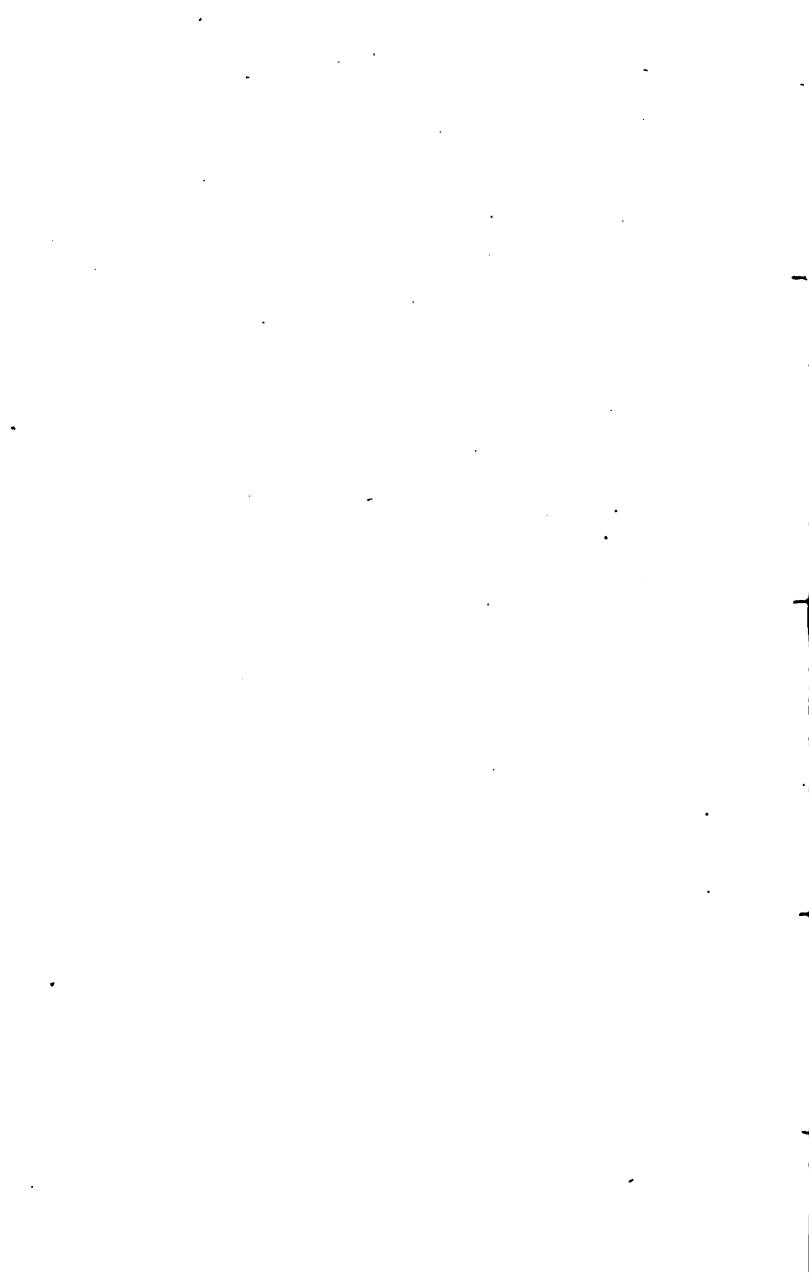

# TABLE.

## SUITE DU THÉATRE.

| 3                                                           | Pages.        |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| L'ÉCHANGE, OU QUAND EST-CE QU'ON ME MARIE, COMÉdie          | . 4           |
| LA MORT DE CÉSAR, tragédie                                  | . 26          |
| Alzire, ou les Américains                                   | . 58          |
| Épitre à Mme la marquise du Chastelet                       | . 58          |
| Discours préliminaire                                       | . 64          |
| Alzire                                                      | . 64          |
| L'Enfant producue, comédie                                  | . 105         |
| L'Envieux, comédie                                          | . 166         |
| Zulume, tragédie                                            | . 203         |
| Avertissement des éditeurs de Kehl                          | . 203         |
| A Mlle Clairon                                              | . 204         |
| Zulime                                                      | . 207         |
| Variantes                                                   | . 249         |
| PANDORE, opéra                                              | <b>. 2</b> 73 |
| Le Fanatisme ou Mahomet le prophète, tragédie               | <b>2</b> 94   |
| Avis de l'éditeur                                           | . 291         |
| Lettre au pape Benoît XIV                                   | . 29 <b>3</b> |
| Réponse de Benoît XIV                                       | 294           |
| Lettre de remerciment au pape                               | . 295         |
| Mahomet                                                     | . 297         |
| Mérope, tragédie                                            | 342           |
| Lettre du P. Tournemine, jésuite, au P. Brumoy, sur la tra- | •             |
| gédie de <i>Mérope</i>                                      | 342           |
| A M. le marquis Scipion Maffei                              | 343           |
| Éptire de M. de La Lindelle à M. de Voltaire                | 352           |
| Réponse à M. de La Lindelle                                 | 355           |
| Mérope                                                      | 356           |
| Variantes                                                   | 398           |
| Teérèse, fragment de comédie                                | 400           |
| LA PRINCESSE DE NAVARRE, comédie-ballet                     | 405           |

## TABLE.

|                                                  | Pa  | iges.      |
|--------------------------------------------------|-----|------------|
| Le Tempile de la Gloire, opéra                   |     | 461        |
| La Prude, comédie                                | • • | 488        |
| Sémiramis, tragédie                              |     | 669        |
| Avertissement                                    |     | 559        |
| Dissertation sur la tragédie ancienne et moderne |     | 559        |
| Sémiramis                                        |     | <b>573</b> |

PIN DE LA TABLE.

Paris. - Imprimerie de Ch. Lahure et Cie, rue de Fleurus, 9.



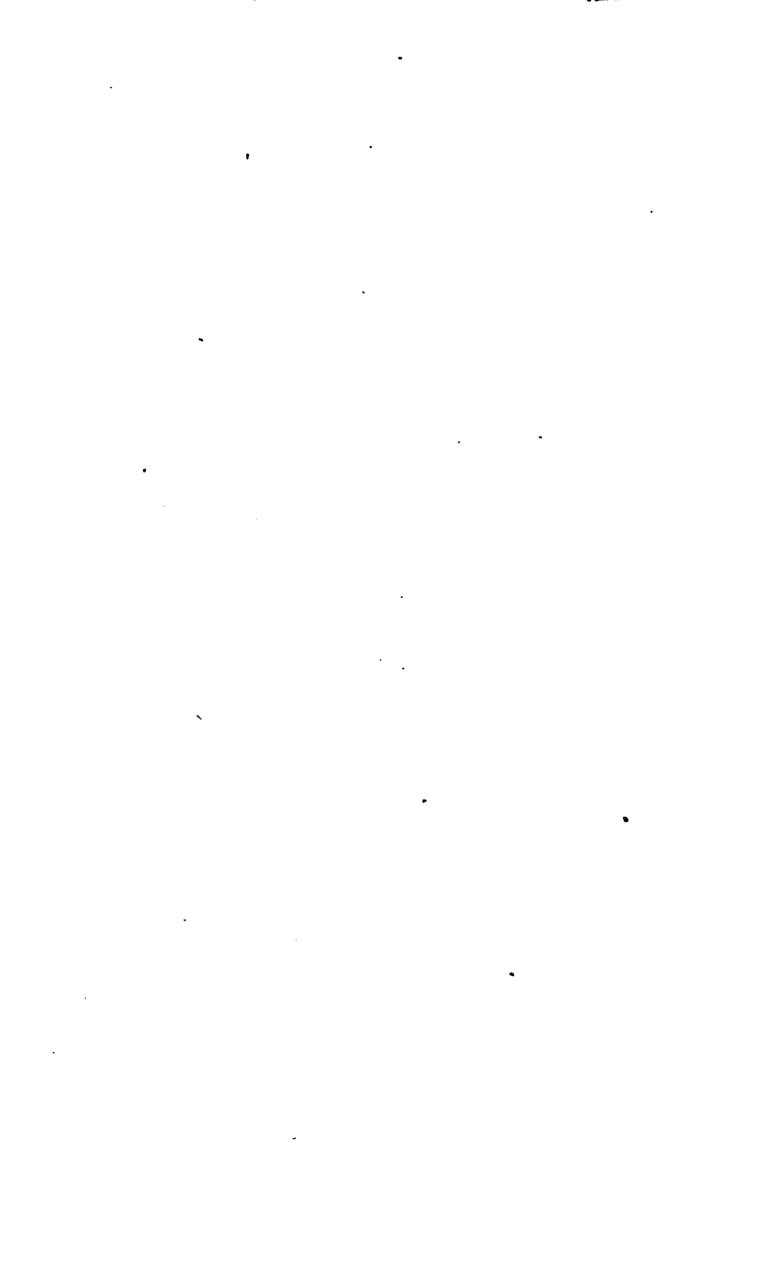